









## HISTOIRE

**CROISADES** 

TOME QUATRIÈME

#### PARIS. - IMPRIMERIE DE J. CLAYE RUE SAINT-BENOIT, 7







JEBUSALEM.





## HISTOIRE

DES

# **CROISADES**

## PAR MICHAUD

DE L'ACADENIE FRANÇAISE

NOUVELLE ÉDITION

PAITE D'APRÈS LES DERNIERS TRAVAUX ET LES DERNIÈRES INTENTIONS DE L'AUTEUR

ET AUGMENTÉE D'UN APPENDICE

------

Membre du comité des monuments écrits près le ministère

TOME IN



#### PAR1S

FURNE ET C12, ÉDITEURS DEZOBRY, F4 TANDOU ET C14, ÉDITEURS

186

Found Dorie



#### HISTOIRE

# DES CROISADES

### LIVRE, XX

CROISADE CONTRE LES TURCS.

1453-1590

(Sensation produite en Europe par la prise de Constantinople ; le vem du faison ; les Tures sont chassés de Belgrade; Pie II négocie avec Mahamet II; sa mort; serment de Mahomet II; le royanme de Chypre échappe aux Lusigean ; siège de Rhedes ; prise d'Otrante ; le prince Zinim ; Charles VIII en Italie; rôle des Vénitiens en Orient; le pape Léon X; cinquième concile de Latran; lettres du roi François Ier; Luther et Érasme; les chevaliers de Rholes a'établissent à Malte; prise et suc de Rome par les Impériaux ; victoire de Lépante ; Jean Sobieski vainqueur des Tures; l'empire du croissant s'affaihit.]

occident n'avait vu qu'avec indifférence les dangers qui menaçaient l'empire grec. En apprenant le dernier triomphe de Mahomet , tous les peuples chrétiens furent saisis d'effroi; on croyait déjà voir les janissaires renverser les autels de l'Évangile dans la Hongrie et dans l'Allemagne; on frémissait à la pensée que l'Italie n'échapperait point à la domination des Turcs, et qu'un jour le Coran serait prêché dans IV.

les égliess de Bonne changées en mosquées. De toutes parts des murmures s'éleviaine contre le pape Nicolas V, aquelo en reprochait de n'avoir pas préché une croisade pour prévenir le malheur que déplorait, toute la chrédienté. Quelques secours envoyés avant le siége auraient, en effet, sauvé Constantiouple; mais, la veille une fois tombée au pouvoir des Barbares, cette perte devenait irréparable. La réunion de toutes les puissances critétiennes pouvait seule arracheaux Tures leur conquête, et cette réunion rencontrait chaque jour de plus grands obstacles.

En vain, pour ébranler encore une fois l'Occident, l'éloquence des orateurs chrétiens s'adressa tantôt à la douleur, tantôt à la piété des fidèles; en vain on eraploya tour à tour l'ascendant des idées religieuses et celui de la chevalerie : tout le monde déplora les progrès des Tuexs, mais une aveule résignation, ou plutôt une cruelle indifférence, prif bientôt la place de la consternation universelle.

Peu de mois après la prise de Constantinople, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, rassembla à Lille en Flandre toute la noblesse de ses États; et, dans une fête dont l'histoire nous a conservé le récit fidèle, il chercha à réveiller le zèle et la valeur des preux par le spectacle de tout ce qui pouvait alors frapper leur imagination chevaleresque. On présenta d'abord à l'assemblée un grand nombre de tableaux et de scènes curieuses , parmi lesquels on remarquait les travaux d'Hercule. les aventures de Jason et de Médée, les enchantements de Mélusine 1. Les spectateurs virent ensuite arriver dans la salle du festin le simulacre d'un éléphant conduit par un géant sarrasin et portant une tour, d'où sortit une matrone vêtue de deuil qui représentait l'Église chrétienne. L'éléphant étant arrivé devant la table du duc de Bourgogne, la dame captive récita une longue complainte en vers sur les maux dont elle était accablée, et, s'adressant aux princes, aux ducs at aux chevaliers, elle se plaignit de la lenteur et de l'indifférence nu'ils mettaient à la secourir. Alors parut un héraut d'armes qui portait à la main un faisan, oiseau que la chevalerie avait adopté comme le symbole et le prix de la bravoure. Deux nobles demoiselles et plusieurs chevaliers de la Toison d'or s'approchèrent du duc, et lui pré-

Olivier de la Marche, après avoir fait la description de la fête et des divers speciacies offers aux yeax des couvires, ajonies « Tels faireal les entremets mondains de celle feste, et laisseray à « Jant à en porter, pour compter d'un entraunes plioyable qui me semble fe plus special des « antires, etc. ».

sentèrent l'oiseau des braves, le priant de les avoir en souvenance, Philippe le Bon , qui savait, dit Olivier de la Marche, à quelle intention il avoit ce banquet, jeta un regard de compassion sur la dame Saincte Eglise', et tira de son sein un écrit que le héraut d'armes lut à haute voix. Dans cet écrit, le duc vouoit premierement à Dieu. son createur, à la tressaincte Vierge, et apres aux dames et au faisan, que « s'il plaisoit au roy de France d'exposer son corps pour « la défense de la foy chrestienne et resister à la damnable entreprise « du Grand Turc, il le serviroit de sa personne et de sa puissance « audict sainct voyage, le mieulx que Dieu lui en donneroit la grace; « si ledict roy commettoit à cette saincte expedition aucuns princes « de son sang ou aultres seigneurs , il s'engageoit à leur obeir ; et si , « pour ses grandes affaires, il n'estoit disposé d'y aller, ne d'y envoyer, e et que d'aultres puissants princes prissent la croisee, il s'offroit de « les accompaigner le plus avant qu'il pourroit. Si, durant le sainct « voyage, il pouvoit par quelque voye ou maniere que ce fust, savoir « ou congnoistre que ledict Grand Turc eust volonté d'avoir affaire à « luy corps à corps, luy, Philippe, pour ladicte foy chrestienne, le « combattroit volontiers avec le secours de Dieu tout puissant et de « sa tresdoulce vierge mere, lesquels il appeloit tousjours à son aide.» La dame Sainte-Église remercia le duc du zèle qu'il montrait pour

La dame Sainte-Eglise remercia le due du zêle qu'il montrait pour sa défense. Tous les seigneurs et cheraliers qui étainent présents invoquèrent; à leur tour, le nom de Dieu et celui de la Vlerge, sans oublêre les dames et le faisan, et jurièrent de conscre leurs biens et leur vie an service de Jésus-Christ et de leur tresredoubté ieigneur le dire de Bourgogne. Tous exprimèrent le plus archen et nhousaisme. Quelques-uns se distinguêrent ne la biararreie et la singularité de leurs promesses. Le comite d'Étampee, neveu de Philippe le Bon, s'engageait à proposer un cartel à aucuns grans princes et seigneurs de la compatignie du Grand Turc, et prometint de les combattre cerp à dorzpt, duré de deux, riord à trois, quatre de quetre, cinq à cinq, etc. Le bâtard de Bourgogne jurnit de livrer un combat à un Turc, en quelque manière qu'il evulust requerir, et prenait l'engagement de faire porter le déli en l'hostel du Turc. Le signeux de Pons faisait le serment de no séjourner dans sucune ville s'insques à cata que il esus trouvé un Sarrain qu'il pust combattre corps à cata que il esus trouvé un Sarrain qu'il pust combattre corps à cata que il esus trouvé un Sarrain qu'il pust combattre corps à cata que il esus trouvé un Sarrain qu'il pust combattre corps à cata que il esus trouvé un Sarrain qu'il pust combattre corps à cata que il esus trouvé un Sarrain qu'il pust combattre corps à cata que il esus trouvé un Sarrain qu'il pust combattre corps à cata que il esus trouvé un Sarrain qu'il pust combattre corps à cata que il esus trouvé un Sarrain qu'il pust combattre corps à cata que il esus trouvé un Sarrain qu'il pust combattre corps à cata que il esus trouvé un Sarrain qu'il pust combattre corps à combattre corps de combattre corps à combattre corps de combattre corps de com

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Olivier de la Marche dit que le duc de Bourgogne avait déjà entrepris, trois ans auparavant, de faire une croisside contre les Tures, dans une assemblée tenne à Mona.

« corps, à l'aide de Nostre Dame, pour l'amour de laquelle jamais il « ne coucheroit dans un lict le samedi, avant l'entier accomplisse-u ment de son veu. »

Un autre chèvalier s'engageait, « du jour de son depart, à ne « manger le sendreid choe gui eut receu mori jusques à ce qu'il se « fust trouvé aux prinses avec un ou plusieurs ennemis de la foy; si « la baniere de son seigneuret celle des Sarrains estoient deploves » pour le combat, il faisoit veu d'aller droiet à la baniere du Grand « Ture, de la triebucher par terre ou de mourir à la peine ». El sei-gener de Toulongeon, arrivé au pays des hidélèse, devait défler un des hommes d'armes du Grand Ture, et le combattre en présence de son seigneur le due de Bourgoges, ou, si le Sarrain ne voulait pas venir, ji se proposait d'aller le combattre en présence dudit Grand Ture, mogennance qu'il paut autori bonne teurett.

Toutes ces promesses, qui ne furent point accomplies, servent du moins à nous faire connaîter l'espirt et les mœure de la chevaldie. La naïve confiance qu'avaient les chevaliers dans leurs armes, nous montre combien ils connaissatient peu les ennemis auxquels ils déclaraient ainsi la guerre.

Lorsque chacun eut exprimé ses veux, une dame vêtue de blauc et portant sur le dois cette inscription en létres d'ex, grace Dieu, vint saluer l'assemblée et présenta douze dames avec douze chevaliers. Ces dames figuraient douze vertus ou qualités dont elles portaient le onn sur l'épaule : foy, charité, justice, raitou, prudênce, temperance, force, verité, largease, diligence, esperance, vaillance; telles étaient les vertus de la chevalerte qui devalent présider à la croisade.

En lisant la description de cette fête chevaleresque, on a pu voir tout ce qui restait alors des sentiments belliqueux et de l'hévôque piété qui avaient animé les compagnons de Godefroy, de Louis VII, de Philippe-Auguste et du roi Richard. Lorsqu'on se rappelle le concile de Clermont, les prédications de Pierre l'Ermite et de saint Bernard, l'enthoussame grave, la dévotion austère, qui présidiation

<sup>1</sup> Quelques bistories modernes qui out parté de ces vivas des chevaliers, e ou en exprés de la infancrie. Le vois, esse attença sont est parte de la ces sateurs, Ma Saisser, Blisterie de l'empire attenue, ette plante l'Edyla, et qui dense une sidé été à deretiné de cer croise sanoura. Il se can de qu'en en que, la d'appet in se present désenté de l'entretiné de cer croise sanoura. Il se can de qu'en en que, la d'appet in se present désent des ferrences de au étaux, il des métres de la chaix, il des modifiées de l'entret de l'entr

#### LIVER VINGTIFME.

On sait au reate que co geure de prédicaions ne laissa point une impression profinade et durable dans le cœur des Acculiers. Il n'ent surtout aucune influence sur la multitude, qui n'assisait point à ce spectacle, et qui n'y aurait rien compris si elle y etit assisté. Il n'en était pas ainsi dans les assemblees des fidèles convoquées par le chef de l'Egiles, où tout le monde était appelé, où le peuple, comme les grands, se passionnait pour la défeaue de la cause commune et des opinions dominantes. Aussi ne peut-on s'empécher ici de reconnattre que l'esprit religieux fut toujours le motif le plus actif et lo plus puis-sant parmi les hommes, et que dans les sicles dont nous retraçons l'histoire, aucun autre mobile pris dans les passions humaines n'au-rait pu remuer le monde, comme celui qui avait produit et entreteau l'enthousisme des croisades.

Cependant quelques hommes pieux firent d'incroyables efforts pour faire revirvo les premiers temps des guerres saintes. Jean Capistran', moine de Saint-Prançois, et Znéas Sylvias, évêque de Sienne, ne négligiernt aucun des moyens qui pouvaient enflaumer les esprits et ranimer la dévoito belliqueus des croiés. Le premier, qui passait pour un saint, parocurait les cités de l'Allemagne et de la Rongrie, en parlant au peuple assemblé des périts de la foit e des menaess des mécréants. Le second, un des évêques les plus éclairés de son temps, versé dans les lettres grecques et dans les lettres latines, orateur et poète, exhortail les princes à prendre les armes, pour prévenir l'unasion de leurs propres Eats et sauver la république chrétienne d'une prochaime destruction.

Ænéas Sylvius écrivit au souverain pontife, et s'efforça de réveiller son zèle, en lui disant que la perte de Constantinople flétrirait éternellement son nom, s'il ne faisait tous ses efforts pour abattre la puis-

<sup>1</sup> Jean Capistron était d'une famille noble de l'Anjon.

sance des Turcs. Le pieux orateur se rendit à Rome, et pedeba la evoisade dans un consistoire. Pour montre la nécessié d'une guerre sainte, il cita tour à tour devant le pape et les cardinaux l'autorité des philosophes grecs et celle des pères de l'Égise. Il déplors la servitude de Jérusalem, berceau du christianisme, la revitude de la Grèce, mère des sciences et des arts. Éndas ciclibra le courage hérôque des Allemands, le noble dévouement des l'arençais, le généreux orgueil des Esq agnols, l'amour de la gloire qui animait les peuples de l'Italie. Le roi de Hougrie, dont les Estas cialent metacés par Mahomet II, assistiat à cette assemblée. L'orateur de la croisade, momentant ce prince au souverain pontife et aux prélats, leur demands de prendre pitié de ses larines.

Frédéric III, empereur d'Allemagne, avait en ménie temps écrit à Nicolas V, pour le conjurer de sauver la chrétienté. « Les paroites et la bouche de l'homme ne pouvaient donner une idée du « malheur que venait d'éprouver l'Église calholique, si faire consalute toute la férocité de ce peuple qui désolait la Grèce et mena« ait l'Occident. » L'empereur invitait le pape à réunir contre cet ennemi formidable toutes les puisances chrétiennes, annouçant qu'il allait lui-même convoquer les princes et les fatats de l'Allemagne. Le pape applandit aux intentions de l'empereur, et ses légasts furent envoyés aux diètes de Batishonne et de Francfort. Ænéas Sylvius prêchea de nouveau la croisade coutre les Tures dans ces deux assemblées. Le duc de Bourgegne, qui s' y était rendu, renouvel en présence des princes et des États de l'Empire le serment qu'il avait fait à Dies, à la Vierge, aux danset et au faiton.

Des députés hongrois vinent anoncer que les rives du Danibe et les frontières d'Allemagné allainet être envahies par les Turcs, si de toutes parts on ne se hâtait de prendre les armes. La dète arrêta qu'on enverrait contre les Turcs dix mille hommes de cavalerie et rente-deux mille hommes d'infanterie. Mais, comme elle ne décida rien sur la manière de lever cette armée et sir les moyens de l'entretenir, l'enthousiasme de la croisade se ralentit hientôt, et personne ne se présenta pour s'opposer aux progrès des Ottomans. Ænées Sylvius nous explique dans une de ses lettres les causes de cette indifférence et de cette inaction de la chrétienté :

<sup>1</sup> Bibliothèque des Croisades, t. II; Collection des historiens allemands de Strave.

« L'Europe chrétienne n'était qu'un corps sans tête, qu'une république sans magistrats et sans lois, le pape et l'empereur, autoriées « imposantes par leur nom, inspiraient le respect et non l'obéissance. 

Quant aux autres princes, chacun s'occupait de ses propres intérés, « ce ces intéréts attent souvent un sujet de guerre. Que deviendant s'une armée levée chez plasieurs nations, animée de mille passions révierses, patient des langues différents, toujours près d'être valure oue si elle était nombre, succombant par sa propre masse « des vivres, une disciplinet quel chef contiendrait jamais sous les enfentes drapeaux les Prançais et les Anglais, le soldats de Génes « et ceux de l'Aragon, les guerriers de l'Allemagne et les milices de « la Rongrie et de la Bobémet ? »

Ænéas Sylvius démontrait ainsi l'impossibilité de la croisade, et, toujours entraîné par son zèle, il passa sa vie à la prêcher. Pendant qu'il haranguait inutilement les princes d'Allemagne, le pape cherchait à rétablir la concorde parmi les États de l'Italie. L'ascendant de l'autorité pontificale ne put réussir à calmer les esprits, et la paix fut l'ouvrage d'un pauvre ermite dont les paroles étaient toutes puissantes sur le cœur des fidèles. Le frère Simonet, sorti tout à coup de sa retraite, parcourait les cités, et, s'adressant aux peuples et aux princes, il les exhortait à se réunir contre les ennemis de Jésus-Christ, A la veix du saint orateur, Venise, Florence, le duc de Milan, déposèrent les armes. Une lique se forma dans laquelle entrèrent la plupart des républiques et des principautés de l'Italie; mais cette ligne ne produisit rien, parce que le zèle des confédérés ne fut dirigé ni par le pape, qui devait donner le signal et l'exemple, ni par l'empereur d'Allemagne, qui promettait sans cesse de se mettre à la tête d'une croisade et restait dans ses États. Frédéric III était retenu par son avarice et surtout par un excessif amour du repos que lui reprochent les chroniques contemporaines. Nicolas V, passionné pour l'antiquité savante, toujours entouré d'érudits, s'occupait bien plus de recueillir les trésors littéraires de Rome et d'Athènes que de délivrer la ville de Constantin. Pendant que les Turos prenaient Byzance, il faisait traduire à grands frais les plus célèbres des auteurs grecs, et l'on peut croire que les décimes levées pour la croisade furent quelque fois employées à l'acquisition des chefs-d'œuvre de Platon, d'Hérodote ou de Thucydide.

Nicolas se borna à quelques exhortations adressées aux fidèles, et mourut sans avoir aplani aucune des difficultés qui s'opposaient à l'entreprise d'une guerre sainte, Calixte III, qui lui succéda, montra plus de zèle, et, dès le commencement de son pontificat, il envoya des légats et des prédicateurs dans toute l'Europe pour proclamer la croisade et lever des décimes. Une ambassade du pontife alla solliciter les rois de Perse et d'Arménie et le kan des Tartares de se réunir aux chrétiens d'Occident pour faire la guerre aux Turcs. Seize galères, construites avec le produit des décimes, se mirent en mer sous le commandement du patriarche d'Aquilée, et montrèrent le pavillon de saint Pierre dans l'Archipel et sur les côtes de l'Ionie et de l'Asie Mineure. Saint Antonin harangua le pape au nom de la ville de Florence, et lui promit le concours de toutes les puissances de la chrétienté, si Sa Sainteté ouvrait les trésors de l'Église, et si par ses exhortations évangéliques elle appelait tous les ouvriers à la moisson. Calixte III s'adressa au chef de l'Empire, qui ne lui épargnait point les conseils pour les affaires de la guerre sainte, et il l'invita à donner l'exemple : mais l'indolent Frédéric se contenta de renouveler ses promesses. Tandis que l'empereur exhortait ainsi le pontife à proclamer la croisade, que le pontife, de son côté, exhortait l'empereur à prendre les armes, les Ottomans pénétrèrent dans la Hongrie, et s'avancèrent contre Belgrade.

Cotto ville, un des boulevards de l'Occident, ne recevait aucun secours de la chréciné. In leu ir estatid d'espérance que dans la valeur d'Huniade et dans le zèle apostolique de Jean Capistran. L'un commandait les troupes des Bongrois, et les entrainait par son exemple; l'autre, qui par es prédications sust trassemblé un grand nombre de croisés allemands, animait au combat les soldats chrétiens, et leur inspirat une archeu invincible.

Les chrosiques contemporaines nous apprennent qu'à cette époque deux comètes se montrèrent dans le ciel : l'une paraissait avant l'aurore, l'autre après le coucher du soleil. Les peuples de la chrétienté croyaient y voir le signe prophétique des plus grands malheurs; et, comme le plus grand des malheurs qu'on ett alors à redouter était l'invasion des Tures, Caliste voulut profiler de cette disposition général.

Le discours que saint Antaoin prononçà dans cette occasion nous a été conservé par ini-même dans sa chronique, iltr. XVII, ch. XVII, misi il a cu la modestie de cacher son nom. Nous savons qu'il est de lui par l'idistorien Léandre Alberti, De viris illust, ord. prud, illa, ill, in Vid S. Anton, Lamaniste Rayaid I's donné en cuiter, ad ann. 4435, no 31 et sept.

rale des esprits pour les ramener à l'idée d'une croisade. Il exhorta les chrétiens à la pénitence; il leur présenta la guerre sainte comme un moyen d'expier leurs fautes et d'apaiser la colère céleste.

Cependant on ne prit les armes que dans les pays menacés par les Tures. Ce fut alors que le souverain pontife ordonna que chaque jour, à midi, on sonnerait les cloches dans toutes les pavoises ains d'averir les fidèles de prier pour les Hongrois et pour teus ceux qui combattaient contre les Tures. Calites accordait les findispences à tous les chrétiens qui à ce signal répéteraient trois fois l'oraison dominicale et la salutation angélique. Telle fut l'origine de l'Angelus, que les nages de l'Églica on consacré et conservé jusqu'aux temps modernes.

Le ciel fut touché sans doute de ces ferventes prières qui s'élevaient ensemble et à la même heure de tous les points de l'Europe chrétienne. Mahomet avait conduit son armée devant Belgrade; après avoir établi leur eamp, dit l'historien Coggia-effendi, les Turcs se précipitèrent sur la ville, comme les abeilles vers leur ruche, mais ils trouvèrent une résistance invincible. Le siège durait depuis quarante iours, lorsque Huniade et le moine Capistran accoururent au secours des assiégés, l'un conduisant de nombreux bataillons, l'autre n'ayant ponr triompher de l'ennemi que sa pieuse éloquence et ses ardentes prières. Dans un seul combat, les soldats chrétiens mirent en fuite l'armée de Mahomet, et détruisirent la flotte ottomane, qui couvrait le Danube et la Save. Hunjade fit des prodiges de valeur; au moment du plus grand péril, on vit Capistran parcourir les rangs de l'armée chrétienne. portant une croix à la main et répétant ces paroles : Victoire, Jésus! victoire! Plus de vingt mille musulmans perdirent la vie dans la bataille ou dans la fuite : le sultan fut blessé au milieu de ses janissaires, et s'éloigna précipitamment de Belgrade avec son armée vaincue. Toute l'Europe remercia le ciel de cette victoire, à laquelle elle n'avait concouru que par ses prières et qu'elle devait regarder comme un miracle. La tente et les armes de Mahomet furent envoyées au pape, comme un trophée de la guerre sainte et comme un hommage rendu au père des fidèles. La religion célébra par ses cérémonies une journée où ses plus cruels ennemis avaient été vaincus. L'ancienne fête de la Transfiguration, mise au rang des fêtes doubles solennelles, devait rappeler chaque année à l'Église universelle la défaite des Turcs devant Belgrade '.

<sup>1</sup> La bulle d'institution de cette fête est datée du VIII des ides du mois d'août (487. Le P. Martenne, dans son ouvrage de l'ancienne discipline de l'Église concernant la cétébration des offices, a

[1458]. Huniade et Capistran ne survécurent pas longermps à leurs ricomples, et moururent tous les deux pendant que la chrétienté mélait encore leurs nons aux hymnes de sa reconnsissance. Le sentiment de la jalousie empoisonna leurs derniers instants, et la chaleur peu évangélique avec laquelle chacun d'eux réclama l'honneur d'avoie sauvé Belgrade, imprima une tache à leur renommée. Ænéas Sylvius, en recommandant leur mémoire à l'estime de la postérité, célèbre les vertus de Capistran, et s'étonne qu'un humihe cénobite qui avait foulé aux pieds tous les biens de ce monde n'ait point eu assex de force pour résister aux charmes de la gloire.

Du reste, l'histoire ne peut admettre les assertions superbes des disciples de Jean Capistran: ce n'est pas aux exhortations d'un moine sans armes, mais à l'indomptable vaillance d'Huniade qu'elle attri-

sans armes, mais à l'indomptable vaillance d'Huniade qu'elle attribuerait l'honneur de la victoire sur Mahomet H. Le héros de Hongrie avait été proclamé le sauveur de la chrétienté, lersqu'il mourut à Semlin atteint d'une épidémic. L'Europe regarda la mort du Chevalier Blanc de Valachie comme une calamité publique Mahomet luimême, en apprenant la fin de sen redoutable ennemi, s'était éorié : Il n'u avait personne sous le soleil qui fût comparable à ce grand homme! Maintenant encore le nom d'Huniade ou Hunvad est prononcé par les Hongrois avec un sentiment de fierté : ce nom est pour eux un noble souvenir, une belle gloire. Le tombeau de l'illustre defenseur de l'Europe chrétienne se voit dans la cathédrale de Cartsbourg en Transylvanie 1. On visite à Temesvar la forteresse qui servit de retraite à Huniade à plusieurs époques de sa vie guerrière. Le château de Vauda-Hunuad, qui domine avec son imposante architecture féodale le riant bassin de la Maross et qui fut la demeure du vainqueur de Mahomet II, attire aussi l'attention du voyageur. L'industrie moderne a envahi l'hérolque manoir; mais, par un dernier égard du sort envers une grande mémoire, c'est une industrie belliqueuse qui a pris possession du vieux château, et le fer des usines

poorté Vayés un missel de Tuurs écrit avait l'am 800 que cette l'éte était dès lungemps établie, non-s'aulement chez les Latins, mais aussi aber les Grees. Le pape Caliste, par sa balle, ne fit notre chone qu'ordisser qu'elle serait reprétée comme Rete double solemeille et qu'elle serait observée comme toutes les natres féres qu'un appelle de précepte, (Voyez la note du P. Manni, Assacles ercler, al dans LeVI), p. 1821.)

Dans les préclèsses noies que mas a commeniquée M. de Monthel, mos trouvens les lignes privantes : « Quand M. le due de Paricheux s'arrêt à Carisbourg, il alla dans la cathérate pirir s'au ris appairer d'iminière, et les habitants sentirent aussi bien que nous ce qu'il y avait de lonchout « dans exte prietre d'un fils proscrit de sajent Louis sur la tombe d'un des ples vaillants défenseurs « de la chrittime.

d'Hunyad a pu quelquesois encore réprimer et punir les subites agressions des Ottomans.

Pendant que les Hongrois battaient les Tures devant Belgrade, la holte du pape remportait quolques avantages dans l'Archipel-Caisite ne négligea point de rapeder à tous les fidèles les exploits et les teinomples du patriarche d'Aquilée, persuadé que la nouvelle des viotoires remportées sur les musailmans rendrait l'espérance et le coarage à lous ceux que les revers des chrétiens avaient abattus et consternés. On petcha une nouvelle guerre sainte ne France, en Angleterre, en Allemague, et jusque dans les royaumes de Castille, d'Aragon et de Portugal. Partout le peuple écotta avec un pieux recueillement les prédications de la croisade, mais des nurmures é delverent généralement contro la levé des dédoirs.

Le clergé de Rouen, l'université et le parlement de Paris, plusieurs évêques, s'opposèrent ouvertement à cet impôt. En Allemagne, les plaintes furent plus violentes que partout ailleurs. A mesure que l'esprit des guerres saintes se refroidissait, on jugeait avec plus de sévérité les moyens employés par les papes pour renouveler ces expéditions lointaines. Il faut d'ailleurs avouer qu'il y avait alors de grands abus dans la perception et l'emploi des décimes. On faisait un trafic des indulgences de la cour de Rome pour la croisade, et le tribunal de la pénitence ne semblait plus en certaines occasions qu'un moyen de lever des impôts sur les fidèles. Ce n'était plus qu'à prix d'argent que s'obtenaient les graces de l'Église et les miséricordes du ciel ; les péchés des chrétiens avaient en quelque sorte un tarif, et nous trouvons dans l'histoire d'Aragon que la désobéissance même aux décrets du pape était devenue la source d'un tribut nouveau. On se rappelle que plusieurs fois les souverains pontifes avaient défendu aux chrétiens de porter des munitions et des armes aux infidèles. Le commerce des villes maritimes bravait souvent les menaces du saint-siége, et l'avarice portait les marchands à transgresser sur ce point les ordres les plus sévères ; on exigeait alors au nom du pape une somme d'argent de tous ceux qui s'accusaient de ce péché 1; on les condamnait à payer le quart ou le cinquième des bénéfices provenants d'un commerce illicite. Il v avait des commissaires chargés de lever cet impôt. et des décrets en réglaient la perception comme celle de tous les autres revenus publics.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ce fait est tiré de la Dissertation espagnole que nous avons déjà citée.

Co qui schève de faire connaître l'esprit de cette époque et surtout l'esprit de la cour de Rome, c'est que dans les prédications des conisades on exhortait moins les fidèles à prendre les armes qu'à payer un tribut en argent. On appelait les deniers levés au nom du saint-siége des secours pour les Hongrois; et, comme les Hongrois avaient toujours besoin d'être secourus, la levée des décines devenait comme un état de choses permanent, que le peuple et le clergé supportaient chanue jour avec moins de natience et de résignation.

Nous devons ajouter aussi que le saint-siége ne recerait pas toujours les produits du tribut qu'il avait imposé aux chrétiens. Les princes, sous prétexte de faire la guerre aux Turcs, s'en emparaient quelquefois, et trop souvent les décimes pour la guerre sainte furent employées à soutenir les querelles de l'ambition.

Gependant les réclamations des Allemands contre les commissaires et les agents de la courale Rome deviment si vives et à nombreusse que le pape se crut obligé d'y répondre. Dans son apologie, rédigée par Ænèss Sylvius, il déclarait que Scanderberg et le roi de Hongrie avaient reçu de nombreux secours; qu'on avait armé des Bottes contre les mussimans; qu'on avait envoyé des vaisseaux et des munitions de guerre à Rhodes, en Chypre, à Mitylene; qu'on u mot l'argent levé sur les fidèles n'avait été employé quo pour la défense de la foit et de la chrétienté.

Cette apologie, dans laquelle Caliste se félicitait d'avoir sauvé l'Europe, ressemble trop peut-tré a celle de cet ancien Romain qui, aceusé d'avoir mal employé les deniers publics, proposa pour toute réposase de monter au Capitole afin de remercier les dieux des victoires qu'il avait remportées. Il faut avouer néammoins que ce que disait l'apologiste de la cour pontificale n'était point dépourru de vértié, et l'historie doit louer le sêle que déploya le père des crértiens pour arrêter les progrès de Mahomet et dérober une foule de vielines à la tynanie des Ottomas des l'apolitations de l'apolitation de présimes à la tynanie des Ottomas de l'apolitation de l'apolitation de l'était par l'apolitation de l'apolitation de présimes à la tynanie des Ottomas de présimes à la tynanie des Ottomas de l'apolitation de l'apolitatio

Caliste ne cessait de solliciter les princes chrétiens de se réunir à lui; il cherchis tautout à exciter courte les Tures l'enthousissme belliqueux de la France. «Si je suis secondé par les Francais, dissit-il « souvent, nous détruirons la race des infidèles. » Il n'épargan ni les prières, ni les promesses, pour engager Charles VII à secourir la Hongrie et à défendre les barrières de l'Europe. Il hui envoya cette tose d'or que les papes bénissiont au quatrième dimanche de caréme et dont ils faisaient présent aux princes chrétiens en témoignage de leur estime et de leur affection. On voit par ces prévenances du pontife combien était éloigné le temps où les chefs de l'Église ne parlaient aux monarques qu'au nom d'un ciel irrité, et ne les exhortaient à prendre la croix qu'en leur reprochant leurs fautes, qu'en leur recommandant de les expier par la guerre sainte. Les papes, en prêchant la croisade, n'étaient plus les interprètes des opinions dominantes : leurs invitations n'étaient plus des lois, et les princes usaient amplement de la faculté qu'ils avaient de ne point obéir. Charles VII. qui avait toujours à redouter les entreprises des Anglais, résista aux instances réitérées de Calixte '. En vain le dauphin, qui régna dans la suite sous le nom de Louis XI , retiré alors à la cour de Bourgogne, se déclara quvertement pour la croisade et voulut se faire un parti dans le royaume en prenant la croix : la France resta étrangère à la guerre préchée contre les infidèles, et Charles se contenta de permettre la levée des décimes dans ses États, à la condition expresse qu'il en surveillerait l'emploi.

Tandis que le pape implorait les secours de la chrétienté pour les Hongrois, la Hongrié était remplie de troubles occasionnés par la succession de Lodalisa, tué à la batailé de Varna. Caliste employa l'autorité paternelle du saint-siège pour apaiser les fureurs de la discorde et pour protége Mathlas Covri longtemps retenu dans les feveenfin proclamé roi d'un pays que la bravoure de son père avait sauvé. La conduiré du pontife patut moins digne d'éloge et surtout noins désintéressée lorsque la succession d'Alphonse, roi de Naples, ausour de nouvelles guerres en Italie. L'histoire rapporte que le souverain pontife ophile ne cette circonstanne les périls de la chrétienté, et qu'il employa les trésors amassés pour la guerre saiste à la défense d'une cause qu'in était point celle de la religion.

Cependant l'infatigable orateur de la croisade, Ænéas Sylvius, succéda à Calixte III <sup>3</sup> sur la chaire de saint Pierre. La tiare paraissait

La descente des Anglais dans le Medoc, le siège de Castillou en Périgord, la retraitu du danplat Louis appèr du duc de Bourpopu, la conspiration du duc d'Almonn, donnaisent trop d'occapation at roi de France pour qu'il pat sougher alors à une rociagée.

Monetreit, Pasi Eulle et Gagita, decen que le daspine cultica l'expét de no père, perce qu'il codair condier une armes contre les Teurs, et que ce fait en partie pour cit qu'il contreits asprès du duc de Bourqueze; mais des moits pies poissonies, rapportés par Philippe de Coalianes, cies que se projeta pour t'eroporte de gouvernement, con mariège coincide avec Carrière de de Savous malgre les définesses argresses du roll, esp pérjeurait de guerre, et sortout le pass de foncés de utuates set tentiferé congres ou paré, eléctramientra le despite à presente public à presente par de utuates set tentiferé congres ou paré, eléctramientra le supplie à presente public à presente par de utuates set tentiferé congres ou paré, eléctramientra le supplie à presente public à presente partie.

<sup>\*</sup> Le pape Galixte III auccomba sous le poids de la vieillesse et des infirmités, le VIII des ides

être la résempense de son sèle pour la guerre contre les Turcs, et tout faisait espérer qu'il ne négligerait rien pour exécuter lui-même les projets qu'il avait conçus, pour réveiller parmi les peuplès de la chédienté cet enthousiasme guerrier, ce patriotisme religieux, qui respiraient dans tous ses discours.

Mahomet II poursuivait toujours le cours de ses victoires, et sa puissance devenait chaque jour plus redoutable. Il s'occupait alors de dépouiller tous les princes grecs qui avaient échappé à ses premières invasions et dont la faiblesse se cachait sons les titres fastueux d'empereur de Trébisonde, de roi d'Ibérie, de despote de la Morée. Tous ces princes, à qui les actes de soumission ne contaient rien pour régner quelques jours de plus on seulement pour conserver leur vie, s'étaient empressés, peu de temps après la prise de Constantinople, d'envoyer des ambassadeurs au sultan victorieux pour le féliciter de ses triomphes. Satisfait de leur humble soumission, Mahomet ne vit en eux qu'une proie facile à dévorer et des ennemis qu'il pouvait vaincre à loisir. La plupart de ces princes déshonorèrent les derniers instants d'une domination qui leur échappait, par tout ce que l'ambition, la jolousie et l'esprit de discorde peuvent inspirer de perfidie. de cruautés et de trahison. Lorsque les musulmans pénétrèrent dans les provinces grecques, souillées de tous les crimes de la guerre civile, et qu'ils les réduisirent en servitude, on aurait pu croire que Dieu lui-même les envoyait pour venger ses lois outragées et pour accomplir les menaces de sa justice. Mahomet ne daigna pas même déployer toutes ses forces contre les tyrans pusillanimes qui se disputaient quelques restes de l'empire grec. Il n'eut qu'un mot à dire pour faire tomber du trône Démètrius, despote de la Morée, David, empereur de Trébisonde. Si tout ce qui restait de la famille des Comnène fut massacré par ses ordres, ce faronche conquêrant obéit moins en cette occasion aux craintes d'une politique ombrageuse qu'à sa férocité naturelle. Sept ans après la prise de Byzance, il conduisit ses janissaires dans le Péloponèse. A son approche, les princes d'Achale prirent la fuite ou devinrent ses esclaves ; ne trouvant presque point de résistance, il requeillit avec dédain les fruits d'une conquête facile.

du mois d'août, auniversaire du jour auquel il avait mis la fête de la Transüppration au rang des fêtes doubles solemelles. Il éait agé de quatre-ringts ans. Plattan dit qu'il laissa en mourant ceut quinne mille éran d'or pour faire la guerre aux Turca. Saint Antonin dit qu'on en trouva ceut éinquante mille aous son clevet.

Il méditait de plus vastes projets, et, lorsqu'il arbora l'étendard du croissant au milieu des ruines de Sparte et d'Athènea, il tenait ses regards attachés sur la mer de Sicile, et cherchait une route qui pût le conduire aux rivages d'Italie.

Le premier soin de Pie II fuit de proclamer les nouveaux dangers de l'Europe. Il écrivit à toutes les puissances de la chétienté, et convoqua une assemblée générale à Mantous pour délibérer sur les moyeus d'arrêter les progrès des Ottomans. La hullo du pontife rappelait aux indicles que l'Egisée de Jésup-Chist avait été souvent battue par la tempête, mais que celui qui commande aux vents veillait toujours à son salut. « Mes prédécesseurs, ajoutait-il, ont déclaré la guerre aux « Tures par terre et par mer ; c'est à nous maintenant de la pour-suivre; nous n'épargnerons ni travaux, ni dépenses, pour ane guerre « suiss title, aussi title

Tous les États, de la chrétienté promierat d'envoyer à Mantoue leurs ambassadeux. Pet le 5 y racti fui-mème; et, d'ans son discours d'ouverture, il s'éleva avec force contre l'indifférence des princes et des souvernins; il nontre les Turcs ravageant la Bosnie et la Grèce, prêts à se porter, soname un spièle incedie, sur l'Italie et sur l'Allemagne, sur tous les pays de l'Europe. Le pontife déclara qu'il ne quitraits point Mantoue want que les princes et les États chrétiens lui eussent donné des gages de leur dévouement à la cause de la chrétienté; il proteste enfin que, s'il était à bandound des puissances chrétiennes, il se présenterait seul dans cette luite glorieus et mourraits en défendant l'indépendance de l'Europe. Le d'Elejas.

La langage de Pis II etait plain de religion, et sa religion pleine de parietisme. Corque Démossibne et les oratours geres montainet, la tribune aux harangues pour presser leurs concitoyens de défendre la liberté de la Grèce contre les entreprises de Philippe ou les invasions du grand voi, ils parislater aam doute vero plus d'éloquence; mais jamais ils ne furent isapirés par de plus grande intérêts et de plus nobles moite.

Le cardinal Bessarien, que la Grèce avait vu natire et que l'Eglise de Rome avait adopté, parla après l'el II, et déclaru que tout le collège des cardinaux éait aniané du même zèle que le père des fâblès. Les députés de Rhodes, de Chypre, de l'Épire, ceux de l'Illyrie, du l'élopoules et de pluiseules des contrées qu'avient envahies les Tures, firent devant le concelle un récit lamentable des maux que souffrisaire. les chrètiens sous la domination des musulmans. Mais les ambassadeurs des grandes puissances de l'Europe n'étaient point encore arriréis, et co retard n'annonçait que trop l'indifférence des monarques chrètiens pour la croisade. Les débats qui s'élrevèrent ensuite sur les présentions des familles d'Anjou et d'Aragon au royaume de Naples, enfin les disputes d'étiquette et de préséance qui occupèrent le concile pendant plusieurs jours, acherèrent de prouver que les esprits n'étaient point assez frappés des dangers de l'Europe chrétienne et qu'on ne prendrait pour les prévenir aucune résolution généreusse.

Le pape proposa de lever pour la croisade un dixième sur les revenus du clergé, un vingitime sur les juifs, un trentième sur les princes et les séculières. Il proposa en même (cemps de lever une armée de cent mille hommes durs les différents Ensi de l'Europe et de confier le commándement de cette armée à l'empereur d'Allomagne. Ces propositions, pour être exécutées, a vaient besoin de l'approbation des souverains, et la pipart des ambassadeurs ne firent que de vagues promesses. On tint un grand nombre de conférences ; le concile dura pluséeurs mois, et le pape quitta Mantoue sans avoir fait rien de décisif pour l'entreprise qu'il méditait. Il revint à Rome, d'où il écritit de nouveau aux princes chrétiens, les conjurant de lui envoyer des arabassadeurs pour délhérer encore sur la guerre contre les Tures.

Totiquirs poursairi par la pensée de délivere le monde chrétien et perdant chaque jour l'espoir d'évhanter l'Occident, il conqui l'idée bitaure de s'adresser à Mahomet II lui-mûne et d'employer tottes les fonces de la diactique pour convertile le prince mussulma an chiristianisme. Sa lettre, qui nous a été conservée; offre un traité complet de la théologie et de le philosophie du temps. Le poutife oppes aux apotres de l'islamismo l'autorité des propulées et des péres de l'Esgüse, l'autorité ponfane de Lycurgue et de Solon. Cherchant autrout à intéresser l'ambition de l'empereur ottoman, il lui proposait l'exemple du grand Constantin, qui obtin le sceptre da monde en recevant le buptaine et en revêtant le signe sacré par lequel à lui datit donné de vainere. Le sultan u'a sait qu'à reconnattre le Dieu d'où vient toute autorité, pour que les Ahyssins, les Arabes, les mameduls, les Perdanties de l'autorité, pour que les Ahyssins, les Arabes, les mameduls, les Perdanties de l'autorité, pour que les Ahyssins, les Arabes, les mameduls, les Perdanties de l'autorité, pour que les Ahyssins, les Arabes, les mameduls, les Perdanties de l'autorité, pour que les Ahyssins, les Arabes, les mameduls, les Perdanties les des des l'autorités pour que les Ahyssins, les Arabes, les mameduls, les Perdanties de l'autorités pour que les Ahyssins, les Arabes, les mameduls, les Perdanties de l'autorités pour que les Ahyssins, les Arabes, les mameduls, les Perdanties de l'autorités pour que les Ahyssins, les Arabes, les mameduls, les Perdanties de l'autorités de l'aut

<sup>1</sup> Cette lettre, de près de trenfe pages in-folio, se trouve dans le recaeil des lettres de Pie II., III. I, no 306, et se lit aussi dans Raynaldi, ann: 4461, no 44 et suiv.

#### LIVER VINGTIEME

sans, tous les peuples de l'Asie, se soumissent à sa domination. Et, si l'intervention de la cour de Rome lui était nécessaire pour réguer sur l'Orient, le chef de l'Eglise lui promettait le secours de ses prières et l'appui de la souverainteté pontificale.

Dais este singulière négociation avec Mahomet II, le pape ne fut pas plus heureux qu'avec les princes chrétiens. Ceux-ci, qu'ül engage gait à défendre leurs propres Eust, lui répondient par de vaines protestations; Mahomet, auguel il offrait à conquête du monde au nom du christianisme, se contenta de répondre qu'il tatti innocert de la mort de Jésus-Christ et qu'il songeait avre horreur à ceux qui l'amost na tindé à la croix.

L'empereur ottoman venait de s'emparer de la Bosnie; il avait fait périr dans les supplices le roi de ce malheureux pays, qui s'était soumis à ses armes. D'un autre côté, les Turcs ravageaient les frontières de l'Illyrie et menaçaient Raguse. L'étendard du Croissant flottait sur toutes les îles de l'Archipel et de la mer d'Ionie. Les dangers de l'Italie et de l'Europe chrétienne devenaient chaque jour plus pressants. Le pape réunit son consistoire , et lui représenta que le temps était venu d'arrêter les progrès des Turcs et de commencer la guerre sainte qu'il avait préchée, « Le duc de Bourgogne, la république vé-« nitienne, étaient prêts à seconder son entreprise. Tandis que les « Hongrois et les Polonais s'apprétaient à combattre les Ottomans sur « le Dniester et sur le Danube, les Épirotes et les Albanais allaient « lever parmi les Grecs l'étendard de la liberté; en Asie, le sultan de « Caramanie et le roi de Perse devaient attaquer les Turcs et secon-« der les efforts réunis des chrétiens, » Le pontife déclara qu'il était résolu à marcher lui-même contre les infidèles. « Lorsque les princes « chrétiens verraient le vicaire de Jésus-Christ partant pour la guerre

« sainte, n'aursient-ils pas honte de rester dans l'inaction? Chargé d'ans et d'infirmités, il n'avait plus que peu d'instants à vivre; il « coursit à une mort presque certaine, mais qu'importaient le lieu et « l'heure de son trépas, pourvu qu'il mourôt pour la cause de Jésus-« Christ et hour le salut de la chrétienté? »

Les cardinaux donnèrent un assentiment unanime à la résolution de Pie II. Dès lors, le pape s'occupa des préparatifs de son départ. Il adressa une exhortation à tous les fidèles pour les engager à le se-

1 V.

<sup>6</sup> Ge consistoire ent lieu en 1463. Gobelin Persona nous a conservé le discours que le pape y prononça. (Voyes liv. XII.)

« Nos pères ont perdu Jérusalem et toute l'Asie; nous avons perdu « la Grèce et une grande partie de l'Europe : la chrétienté n'est plus « que dans un coin du monde. En ce péril extrême, le père commun « des fidèles va lui-même au-devant de l'ennemi, Sans doute que la « guerre ne convient ni à la faiblesse des vieillards, ni au caractère « des pontifes; mais, quand la religion est près de succomber, qui « pourrait nous retenir? On nous verra, pendant la combat, sur la « poupe d'un navire ou sur une colline élevée, donnant nos bénédica tions aux soldats de Jesus-Christ, invoquant pour eux le Dieu des « armées. Ainsi le patriarche Moise prisit sur la montagne et levait « ses mains vers le ciel, tandis qu'Israël combattait des peuples que a Dieu avait réprouvés. Nous serons suivi de nos cardinaux, d'un « grand nombre d'évêques; nous marcherons, l'étendard de la croix « déployé, avec les reliques des saints, avec Jésus-Christ lui-même « dans son Eucharistie. Quel chrétien refusera de suivre le vicaire de » Dieu, allsnt avec son sénat sacré et tout le cortége de l'Église à la « défense de la religion et de l'humanité ?

« Quelle guerre fui jamis plus juste et plus nécessairet Les Tures. « attaquent tout ce que vous avez de plus cher, ce que la société « chrétienne a de plus saint. Si vous étes hommes, devze-vous man-a quer de compassion pour vos semblables? Si vous étes chrétiens, la religion vous votonen de porter des secours à vos frères. Si le mal-ir heur des autres ne vous touche point, songer à votre propre saint, « prenne pitié de vous-mêmes. Vous vous croyez en sûreté, parce que « vous étes epcore Join du péril : demain le glaive sera sur vos teles, « Si vous ne portez des secours à ceux qui sont deriver vous bandonneront aussi dans le danger.

« Vous sentez-vous la force de supporter l'opprobre et l'hamiliation d'une domination barbare? rester dans vos demeures, atten-« dez-y vos canemis; attendez-y ces vils Asiatiques qui ne sont plus « même des hommes et qui ont l'insolente prétention de gouverne « tous les peuples de l'Europe, Mais, si vous seve un exure noble, un « esprit éleré, un caractère généreux, une ûne chrétienne, vous sui-« vrez les étendards de l'Eglise, vous nous enverrez des secours, vous « aiderez l'armée du Seigneur. « e eux qui noss aideront, Dieu les bénira; mais œux qui restront e indifférents n'auront point de part aux trésors des miséricordes « tévines. Que les méchants et les impies qui troubleront la paix « publique soient maudits de Dieut que le ciel fasse tomber sur eux « cous les Réaux de sa colère l qu'ils vivent sans cesse dans la crinie, « et que leur vie soit comme suspendoe à um fill Ni le pouvoir ni la richesse ne les défendront pas ; les fleches du remords les attein « dront partout; les flammes de l'abimé consumeron leur œux. »

Le pontife adressait cette exhortation aux princes, à la noblesse et aux peuples de tous les pays. Il indiquait la ville et le port d'Ancône comme le lieu où devaient se rendre les croisés. Il promettait la rémission de leurs péchés à tous ceux qui serviraient pendant six mois à leurs frais, ou qui entretiendraient un ou deux soldats de la croix pendant le même espace de temps. Il n'avait rien à donner dans ce monde aux fidèles qui prendraient part à la croisade ; mais il conjurait le ciel de diriger tous leurs pas, de multiplier leurs jours, de conserver, d'accroître leurs royaumes, leurs principautés, leurs possessions. En terminant son discours apostolique, il s'adressait au Dieu tout-puissant : a O toi l qui sondes les reins et les cœurs, disait-il, tu « sais si nous avons d'autre pensée que de combattre pour ta gloire « et pour le salut du troupeau qui nous est confié. Venge le sang « chrétien qui coule sous le glaive des Turcs et qui de toutés parts « s'élève vers toi! Jette un regard favorable sur ton peuple ; conduis-« nous dans la guerre entreprise pour le triomphe de ta loi! Fais que « la Grèce soit rendue à ton culte et que toute l'Europe puisse bénir « ton nom ! »

Cette bulle du pape fut envoyée dans tout l'Occident et lue publiquement dans les égliess. Les fidèles assemblés resérvent de la Iranea au récit des malheurs de la chrétieuté. Dans les pays les plus éloigués des invasions des l'uross, et jusque dans les contrées du Nord, on prit la croix et les armes. Les uns se dirigièrent vers Anoche; les autres allèrent en Hongrée rejoindre l'armée de Mathias Corvin, prête à se mette en marche contre les l'arces.

Le pape écrivit au doge de Venise pour le prier d'assister en personne à la guerre qu'on allait faire aux infidèles. Il lui disait que la présence des princes dans les armées inspirait de la confiance aux

<sup>1</sup> La lettre du pape au doge de Veulse est datée de Saint-Pierre de Rome, le VIII des calchées de novembre 1463.

soldats et de la terreur aux ennemis. Comme le doge était avancé en deg. Piet II ni rappelait que lui-même avait les cheveux blanchis par le temps; que le due de Bourgogne, qui promettait de suivre les croisées en Orient, avait atteint les jours de la vieillesse. Nous serons, adoutait le saint-pèce, trois vieillerade à la tête de l'armée chrétienne. Dieu se plati au nombre de trois, et la Trimité qui est dans le ciel ne monquere pau de protéger cette trimité sur la terre.

Le doge de Venise hésiait à éembarquer, mais comme l'Etat vénitien était en guerre avec Mahomet II et qu'il lui importait de confondre ses intérêts avec ceux de la croisade, le chef de la république fut contraint de suivre le pontife de Rome. Le duc de Bourgogne ne et disposait point à réjoindre l'armée des croisés. Le pape dans ses lettres bui rappela ses promesses solemnelles. Il bii reprochait d'avoit mompé les hommes, d'avoir tormpé les lui-même; ; il ajoutait que son manque de foi allait jeter toute la chrétienté dans le deuil et pouvait faire échouer la sainte entreprise. Philippe, à qui Pfe II avait promis le royaume de Jénaslem, ne put se résoudre à partir, dans la crainte de perdre ses Etats; il se contenta d'envoyer deux millé hommes d'armés à l'armée chrétienne. Il redouitai alors la politique de Louis X1³, qui, étant dauphin, voulait combattre les Turces, et qui, montés sur le trône, n'avait bus d'emensé que ses voisins.

Pie II, après avoir imploré la protection de Diea, dans la basilique des Saints-Apôtres, partit de Rome au mois de juin 1464. Atteint d'une lêvre lente et craignant que la vue de ses infirmités ne découragealt les soldats de la croix, il dissimula ses souffrances, et recommanda à son médecin de gandre le siènece sur sa maladie. Sur toute sa route, le peuple adressait au ciel des prières pour le succès de son entreprise. La ville d'Anôten le reçut en triomphe et le salua comme le libérateur du monde chrétien.

Un grand nombre de croisés étaient arrivés dans cette ville 3, mais

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Le duc de Bourgagme ne ful pas le seul qui manqua de foi : François Sforce, duc de Milan, étudant sons divers précases l'accomplissement de ses promesses, requi amasi du pape une lettre rempile de plantes.

<sup>2</sup> Louis XI promit an pape d'envoyer soixante-dix mille hommes contre les Turcs, si on reconnaissait les droits de liene d'Aujou au reyanne de Naples et do Sicile, et si Genes était réunie à la France. Comme le pape ne ilt point ce que ce prince demandail, cetqi-ci ne voniot plus rien faire pour la croisade.

Monstreiet, ch. CVI, dit qu'ou grand nombre de croisés vincent de toutes parts pour faire la puerre sou Torra, mois que, ne rencourrant point de chef qu'ils passent suivre et marchant par bondes de dix, de tingt. Ils se lassèrent eafin d'astendre un général qui les réunit, tous sous son grares, el s'en totournerent ches dux.

la plupart sans armes, sans munitions et presque nus. Les vives exhortations du pape n'avalent point duu les chevalines et les barons de la chrétienté. Les pauvres et les hommes de la dernière classe du peuple paraissaient avoir été plus fraipés des dangers de l'Europe que les riches et les grands de la terre. La foule des croisés réunis à Ancoène ressemblait moins à une armée qu'il une troupe de mendiants et de vagabonds. Chaque jour la dieste, les miadales, en faisaient des martyrs. Pie II fut touché de leurs misées; mais, comme il ne povouit fournis à leur entretien, il reluit eux qui désainet nétat de faire la guerre à leurs frais, et renvoya les autres avec les indulgences de la croisade.

L'armée chrétienne devalt se diriger sur les oûtes de la Géce et se joindre à Scanderberg, qui venait de vaincre les Ottomans dans les plaines d'Ochride. On avait envoyé des députés aux Hongrois, au roi de Chypre, à tous les énnemis des Turcs en Asie, sans oublier le roi de Perse, pour les avertir de se tenir prêts à commencer la guierre contre Mahomet.

La petite ville d'Ancône attirait les regards de toute l'Europe. Quel spectacle, en effet, plus intéressant pour la chrétienté que celui du père commun des fidèles bravant les périls de la guerre et de la mer, pour aller dans les contrées lointaines venger l'humanité outragée, briser les fers des chrétiens, et visiter ses enfants dans leur affliction? Malheureusement les forces de Pie II ne répondaient point à son zèle, et ne lui permirent pas d'achever son sacrifice. La flotte était prête à mettre à la voile, lorsque la fièvre qu'il avait en sortant de Rome, aggravée par les fatigues du voyage, devint une maladie mortelle. Sentant sa fin approcher, il convoqua les cardinaux : « Mon heure « est venue, leur dit le moribond, Dieu m'appelle à lui, je meurs a dans la foi catholique où j'ai vécu. J'ai fait jusqu'à ce jour tout ce « que l'ai pu pour les brebis qui m'étaient confiées. Je n'ai épargné e ni travaux ni dangers. J'ai offert ma vie pour le salut commun. Je « ne puis achever ce que j'ai commencé. C'est à vous de poursuivre « l'ouvrage de Dieu. Ne laissez pas périr par votre négligence la cause « de la foi ; car vous êtes appelés dans l'Église pour lui porter secours « lorsqu'elle en a besoin... » Le souverain pontife finit son exhortation, que nous abrégeons, en demandant pardon aux cardinaux pour les péchés qu'il avait commis envers Dieu et pour les torts qu'il pouvait avoir eus envers eux; puis, levant un peu la main, il les embrassa

tous en pleurant. Les cardinaux, les larmes aux yeux, et tombant air pied de son lit, lui demandèrent pardon de leurs fautes. Pie Il mourrut cu leur recommandant les chrétiens d'Orient, et les derniers regards qu'il jeta sur la terre se portèrent vers la Grèce opprimée par les ennemis de Jésso-Christ V.

Paul II, qui fut élu pape, s'engagea au milieu du conclave à suivre l'exemple de son prédécesseur. Mais déjà les croisés assemblés par Pie II étaient retournés dans leurs foyers. Les Vénitions, restés souls, portèrent la guerre dans le Péloponèse, sans pouvoir obtenir de grands avantages contre les Turcs. Ils dévastèrent les pays qu'ils allaient délivrer, et le plus remarquable de leurs trophées fut le pillage d'Athènes2. Les Grecs du canton de Lacedémone et de quelques autres villes, qui, dans l'espoir d'être secourns, avaient levé l'étendard de la liberté, ne purent résister aux janissaires, et tonsbèrent victimes de leur dévouement à la cause de la religion et de la patrie. Scanderberg, dont les Turcs assiégeaient la capitale, vint alors solliciter lui-même les secours du pape. Reçu par Paul II, en présence des cardinaux, il déclara devant le sacré collége qu'il n'y avait plus en Orient que l'Épire, et dans l'Épire que sa petite armée qui combattit encore pour la cause des chrétiens. Il ajouta que, s'il succombait, personne ne resterait pour défendre les chemins de l'Italie. Le pape donna les plus grands éloges à la brayoure de Scanderberg, et lui fit présent d'une épée qu'il avait bénie. Il écrivit en même temps aux princes de la chrétienté pour les engager à secourir l'Albanie. Dans une lettre adressée au duc de Bourgogne, Paul II gémissait sur le sort des peuples de la Grèce, chassés de leur patrie par les Barbares; il déplorait l'exil et la misère des familles grecques venant chercher un refuge en Italie , mourant de faim et sans vêteincuts, entassées pêle-mêle sur les rivages de la mer, tendant les mains au ciel, et suppliant leurs frères, les chrétiens, de les secourir ou de les venger3. Le chef de l'Église rappelait tout ce qu'avaient

On ettic dans la cubidatio de Sienne une salte qui porte le zone de salte de la Ballichièque, papare qu'elle rendrenne de vienz, et de prante livreç de cheure : les mars de la indise previsentes faire. Présipes consurées aux principax pour units bisisferques de la vie de Pipe II; ces pointeres fairent executiens sui devian de Bapaba, qu'unit alors à prieur tent; aux sa présipation de la consider sui concide de Mannoment la belle et inorthesse ésence d'Auction, u'ont pas été obliètes par le printere, (Voyer Tenezae et Sanne, par M. Poujosta), lett. XVII.

<sup>3</sup> Entre XI.I de Jacques, cardinal de Pavie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cettre foirre de Paul II adressee au duc de Bourgogne, se trouve dans le recueil des fettres du cardinat de Paule, ép. CEXIII.

fait ses prodécesseurs, tout co qu'il avait. fait hi-mème pour éviter de si grands milleurs. Il accusit l'indifférence des princes et des peuples; il menaçait toute l'Europe des mèmes calamités, si elle ne se hàtait de prendre les ammes contre les Tures. Les exhortations du page reathents auss effet; Scand-breig, ne rapportant avec lui que quelques sommes d'argent qu'il avait obtenues du saint-siège, revini, dans son pays ravagé par les Ottomas; et, peu de temps après son retour, il mourut à Lissa couvert de gloire, mais désespérant de la noble cause pour lauquéel à avait combattu toutes au moble cause pour lauquéel à avait combattu toutes au

Tell ful alors l'ascendant d'un graud homme, que sous ses drapeaux les Gress, depuis longlemps dégénérés, rappelèrent les plus hours jours de la gloire militaire de la Grèce: la petite province de l'Albanie avait résisté pendant vingt années à toutes les forces de l'empire ottoman. La mort de Scandreherg jets le déseagoir parmi ses compagnass d'armes. Accourse, foruses Albanais l'étrèteu-lis aux les places publiques, radoulés de accurge, orz le remparts de l'Epire et de la Macédaine sont maintenant touplés en poussière<sup>1</sup>. Ces pardes étaient à la fici l'orisonio funbère d'un heros et celle de tout son peuplé. Deux années furent à peine écoulées, que la plupart des villes de l'épire tombèrent au pouvoir des Tures; et, comme Scandreherg l'avait annongé lui-même au poutife de Rome, il ne resta puis d'albâtes de désus-Christ à l'orient de la mer Adriatique.

Toutes les entreprises contre les infidèles se bornèrent dès lors à guiedques expéditions maritimen des Vénitiens et des chevaliers de Rhodiss. Ces expéditions ne suilisaiem point pour arrêter les progrès des Ottomans. Mahomet il s'occupait toujours de l'invasion de l'Allemagnes et de l'Italie. Résolt of aporter un demire coup à ses ennemis, il voulut, à l'exemple des ponités romains, employer l'ascendant de la religion pour exciter-l'enhousisseme et la bravoure des musulmans. Au milien d'une cérémonie solennelle, en présence du divan et de malif, il jura de renoncer à tout les platisirs et de giannis détourner son vitage, de l'occident à l'orient, s'il ne reuverant et ne foulait aux pieds de sac chevaux. Les dieux des mations, est dieux de bois, d'airain, d'argent, d'or et de peinture, que les dieigles du Christ se juisient de leurs meins. Il jura d'externiner de la face de la terre l'insquité des christiens, et le proclames du

I Marin Burlaui.

levant au couchant la gloire du Dieu de Sabaoth et de Mahomet. Après cette déclaration menaçante, l'empereur ture invitait tous les peuples circoncis qui suivaient ses lois, à se rendre auprès de lui pour obéir au précepte de Dieu et de son prophète.

Le serment de Mahomet II fut lu dans les mosquées de l'empire. à l'heure de la prière. De toutes parts, les guerriers ottomans accoururent à Constantinople. Déjà une armée du sultan ravageait la Croatie et la Carniole; bientôt une flotte formidable sortit du canal. et vint attaquer l'île d'Eubée ou de Négrepont, séparée par l'Euripe de la ville d'Athènes, que les historiens turcs appellent la ville ou la patrie des philosophes. A la première nouvelle du danger, le pape avait ordonné des prières publiques dans la ville de Rome. Il alla luimême, nu-pieds, en procession devant l'image de la Vierge; mais le ciel, dit l'annaliste de l'Église, ne daigna pas exaucer les prières des chrétiens. Négrepont tomba au pouvoir des Turcs; toute la population de l'île fut exterminée ou trainée en esclavage. Un grand nombre de ceux qui avaient défendu leur patrie avec courage, expirèrent dans les supplices. La renommée publia en Europe les excès de la barbarie ottomane, et toutes les nations chrétiennes furent salsies d'horreur et d'effroi.

D'après les dernières victoires des Turcs . l'Allemagne devait redouter une prochaine invasion, et les côtes d'Italie se trouvaient menacées. Le cardinal Bessarion adressa une exhortation éloquente aux Italiens, et les conjura de se réunir contre l'ennemi commun. Le pape fit tous ses efforts pour apaiser les discordes, et vint à bout de former une ligue entre Ferdinand, roi de Sicile, Galéas, duc de Milan. et la république de Florence. Ses légats allèrent solliciter les secours des rois de France et d'Angleterre. Sur sa pressante invitation, l'empereur Frédéric III convoqua une diète à Ratisbonne, ensuite à Nuremberg, dans laquelle on vit paraître les députés de Venise, de Sienne, de Naples, ceux de la Hongrie et de la Carniole, qui tous racontèrent les ravages des Ottomans, et représentèrent avec les couleurs les plus vives les malheurs qui menaçaient l'Europe. Bans ces deux assemblées, on prit plusieurs résolutions pour la guerre contre les musulmans; mais aucune ne fut exécutée. Tel était l'aveuglement général, que ni les exhortations du pape, ni les progrès effrayants des Turcs, ne purent réveiller le zèle des princes et des peuples. Les chroniques du temps parient de plusieurs miracles par lesquels Dieu manifesta sa puissance dans ces jours malheureux<sup>4</sup>; mais sans deute que le plus grand des miracles de la providence fut que l'Italie et l'Aliemagne ne tembassent point su pouvoir des Ottomans, lorsque personne ne se présentait plus pour les défendre.

Agués la mort de Paul II, qui ne put voir le succès d'ausune de ses prédications et de ses entreprises, son successeur, Sixte IV, ne négliges rion pour la défense de la chrétianté. A peine monté dur le trône poutifical; il députs des cardinaux dans plusieurs Etats de l'Europe pour précher la paix entre les chrétiens et la guerre courte les Tures. Les légais avaient pour instruction spéciale de presser la levée des élécines pour la croissée. Ils éléciates autorisée à lancer les foudres de l'excommunication contre ceux qui s'opposeraisent à cet frapôt est qui co détoureraient les produits. Cette sévérité, qui occasionna des troubles en Anglesterre et surtout en Allemagne, réussit dans d'autres pays, et fournit au souverain pontif des moyens de préparer la guerre. Mais aucun des princes de l'Occident ne prenaît les armes; et la chrécients se trouvist toujoure exposée aux plus grands périls, lorsque la foctane lui envoya du fond de l'Asie un secours qu'elle n'espérait point.

De toutes les puissances qui avalent promis de combattre les Otto-mans, la scale qui tint sa premesse fat le roi de Peres, auquel Calizie III avait cervoyé un misisionnaire et qui s'était déclare le fidèle altié des chrétiens. Dans sa réponse, le roi de Peres donnait au pape les plus grands éloges, l'encourageair dans sa résolution d'attaquer Mahomet II, et lui annoquait que lui-même allait commencer les hostitiés. Les reput n'encet sa lettre 8 Rome, ses troupes à varagiant la travers l'Arménie, et déjà plusieurs villes ottomance étaient tombées au peuvoir des Persans. Mahomet fut obligé d'abandonner on de auspendre ses projets de conquête du côté de l'Europ pour marcher contre ses nouveanx ennemis avec la plus grande partie des forces de son empire.

On surait pu profiter de cette puissante diversion des Persans; mais les Vénitiens, le roi de Naples et le pape, se présentèrent seuls pour

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Marrillan Fictom, dens son troisieme livre de Religione christiand, rapporto sons la date 2406 qu'une illis d'Ancione, purplique depais son enfance, et un nomme Blindelle de Ficrence, qui depuis plusicers anonces se poverait porte à cause d'une contassion à la gorge, traret abbienness purrie ne condemnation de la fel.
1 la latient que lori del Perro, offenses un nomité de Bung de travas donc le managent de la contra de la del Perro, offenses un nomité de Bung de travas donc le managent de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le lettre que le roi de Perse adressa au pontife de Bome se trouve dons le manuscrit de Vanteiles, joure S, so 16, p. 170, Ou in its eussi dans Raynoids, son. 4471, po 40.

faire la guerre aux. Ottomans, Le souverain pontife avait fait construire vingt-quatre galères avec le produit des décimes levées pour la croisade. Cette flotte, commandée par le cardinal Caraffe et réunie dans le Tibre, après avoir été bénie par Sixte IV alla se joindre à celles de Venise et de Naples, et parcourut les côtes de l'Ionie et de la Pamphylie, portant la terreur dans toutes les villes maritimes des Ottomans. Les Vénitiens ne manquèrent pas de diriger la flotte chrétienne contre les villes dont la richesse et le commerce leur faisaient ombrage. Satalie et Smyrne fureut livrées à toutes les fureurs de la guerre : la première, située sur les côtes de la Pamphylie, était l'entrepôt des productions et des marchandises qu'on tirait de l'Inde et de l'Arabie. La seconde, située sur la mer d'Ionie, avait de riches manufactures, un commerce florissant. Les soldats chrétiens commirent dans ces deux villes tous les genres d'excès qu'ils avaient jusqu'alors reprochés aux Tures. Après cette expédition de pirates, la flotte regagna les ports de l'Italie, et le cardinal Caraffe rentra dans Rome en triomphe, suivi de vingt-cinq captifs montés sur de superbes chevaux et de douze chameaux chargés des dépouilles de l'ennemi 3, Les enseignes prises sur les musulmans et la chaîne du port de Satalie furent solennellement suspendues à la porte et aux voûtes du Vatican.

Pendant qu'on célèbrait à Rome ces faibles avantages remportés sur les infélèles, Malormet portuit due coups plus terribles à ses ennonies (s. l, lorqu'il revint à Constantinople, il avait détriul-les armées du rei de Peres. Ce qui donnait à l'empereur ture un avantage inmense sur les pnissances qui s'armaient contre lui, c'est que celle-sai a'étaient presque jumais d'accord entre clles, ni pour la défense, ni pour l'attaque. Le discorde ne tarda point a'enafter parmi les princes chrétiens et surfout parmi les États de l'Italie. Le pape l'oiméune cobbis l'acpetit de parts et d'anion qu'il avait péchés ji colubila le guerre sainte; et Venise, ressée seule dans la lute contre les Ottonans, fut obliges de demander la paix à Malornet.

Les Ottomans profitaient de la paix comme de la guerre pour accroître feur puissance. Il ne restait plus rien des tristes débris de l'empire grec. Venise avait perdu la plupart de ses possessions dans l'Archipel et dans la Gréce; Gênes perdit enfin la riche colonie de

<sup>1</sup> Jacques Volsterran, manusc. des archives du Valican, nº 40, et l'épitre CCCUNLIX du caminal le Pavie.

Caffa en Crimée. De 10utes les conquêtes des croisades, les chrétiens n'avaient conservé que le royaume de Chypre et l'île de Rhodes,

Pendant plus d'un sècle , les rois de Chypre avaient imphoré les secours de l'Occident et combattu avec quelques, succès les musilmans et surtout les manquluis d'Égypte. Les villes maritimes de l'Italie protégeaient un royaume dont le commerce et la mavigation timeint de granda avantages. Chaque joue des guerries venus d'Éurope his pétaient l'appai de leurs armes. Peu d'années après la prise de Constantiople, nons royous Anques Ceur, qui avait obberna in restitution de ses biens, s'établir dans l'île de Chypre et consacrer sa fortung et sa vie à la défense des chrétiens d'Orient. Après sa miort, ou voyait dian une églisé de Bourges qu'il avait fodde cette inscription: Le seigneur Jacques Cœur, capitaine général de l'Église contre les institles.

Le royanme de Chypre, après avoir résisté longtemps aux musulmans, devint à la fin le théâtre et la proje des révolutions. Abandonné en quelque sorte par les puissances chrétiennes, obligées de se défendre elles-mêmes contre les Turcs, il s'était mis sous la protection des mameluks d'Égypte. Dans les temps de troubles, les mécontents se retiraient au Caire, et se faisaient protéger par une puissance qui avait un grand intérêt à entretenir la discorde. La famille de Lusignan étant près de s'éteindre, une fille, seul rejeton de plusieurs rois, avait d'abord épousé un prince portugais, puis Louis, comte de Savoie. Mais le sultan du Caire et Mahomet II ne voulurent point souffrir qu'un prince latin portât la couronne de Chypre, et firent élire un fils naturel du dernier roi. Jacques, que sa naissance illégitime éloignait du trône et qui avait troublé le royaume par ses prétentions ambitieuses, fut couronné roi de Chypre dans la ville du Caire, sous les auspices et en présence des mameluks. Ce qui dut ajouter au scandale de ce couronnement, ce fut que le nouveau roi promit d'être fidèle au sultan d'Égypte et de payer cinq mille écus d'or pour l'entretien de toutes les mosquées de la Mecque et de Jérusalem. C'était

I Jacques Cours dis continues 2, mart, es to bene ferra confiques 5: Charles VII se contrata de basela Acques Cours miss sel lesen se frener readre que imprison parte. Schalzes contrata de Jacques Cours se colisorers, el su liveal sur soname de 60,000 ceta, avez laquesili de retries a Course sa il fin estrute. Acques Cour se rela ball pristeres missera de Mercello. A Recopellar e si Courses a il fin estrute. Acques Cour ser rela ball pristeres missera de Mercello. A Recopellar e i Barryes, celle sutres, dans cette dereibre ville. Fediller de cia supuerbini la susseposità. Ceta Course de la Course de la consecución de contrata de consecución de la set tal question devia de consecución de la contrata del la contrata de la contrata de

sur l'Ysanglie qu'il jurait de tenir cette promesse, et, pour ne rien omettre de tout ce qu'exigenieur les mannellais : «Si je manque à ma e parole, ajouta-t-il , je serai apostar ce faussaire, je inerial l'existence de de Jéass-Christ et la virginité de sa mère, je tuerai un channeau sur else fonts de haptème, et je mandriui e sagendoc : » Telles étainest les paroles que l'envie de régner mettait dans la bouche d'un prince qui allais gouvernes un royaume fondé par des soldats de Jéaus-Christ. Il montut peu de temps après avor pirts possession de l'au-torité suprème. Son peuple dut corier que les jours de son règne et de savie avoir entre l'est de l'autre de l'entre de l'entre l'autre de l'entre l'autre d'un prince qu'un les son règne et de savie avoir etté de habécte nu la tusice d'ûtine.

Calherine Cornaro, veure de Jacques, appartenante à une famille vénhicane, était l'héritière de la outrone de Chypre. Comme la république de Veniss ne hegligeait aucune occasion d'augmenter ses possessions en Orient, elle fit venir en Italie la nouvelle réine<sup>2</sup>, et les sossilicitations du senta et du doge obtiment d'elle la cession de tous ses droits à l'ile de Chypre. Ainsi Venise vit sous ses lois un royaume fondé par la famille de Lusignan, et le défendit pendant près d'un siècle contre les armes des Ottomans et des mandrans et des familles.

L'ile de Rhodes , bien plus que le royaume de Chypre, fixait alors tous les regards du monde chrétien. Cette lle, défendue par les chevaliers de Saint-Jean, rappelait aux fidèles le souvenir de la terre sainte, et les entretenait toujours dans l'espoir de revoir un jour l'étendard de Jésus-Christ flotter sur les murs de Jérusalem. Une jeunesse guerrière accourait sans cesse de toutes les contrées de l'Occident, et faisait revivre en quelque sorte l'ardeur, le zèle et les exploits des premières croisades. L'ordre des hospitaliers, fidèle à son antique institution, protégeait toujours les pèlerins qui se rendaient en Palestine, et défendait les navires chrétiens contre les attaques des Turcs. des mameluks et des pirates. Dès le commencement de son règne, Mahomet II avait sommé le grand maltre, Jean de Lastic, de lui payer un tribut, comme à son souverain; celui-ci se contenta de répondre ; Nous ne devons la souveraineté de Rhodes qu'à Dieu et à nos épées. Notre devoir est d'être les ennemis et non les tributaires des Ottomans 3.

<sup>1</sup> Gobelin, liv. VII; Encos Sylvius, Hal. Asia, ch. XCVII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le déburquement de Catherine Cornaro à Venise a été le sujet d'un grand et bean tablean de Catherin; dis de Paul Véronèse. Le possessent de ce tableau est un de nos auis, M. Fournet, on s'éconée de ne par voie à note muée royal ectte catre capitale de Catherin.

<sup>3</sup> Hist. de Malte, par l'abbé de Vertet, liv. VL.

Mahomet, après avoir triomphé des Persans, était revenu à Constantinople avec de nouveaux projets de conquête sur l'Europe, avec mae nouvelle animosité contre les chrétiens, et tout son empire se prénarait à servir son ambition et sa colère. Si les Turcs n'avaient pas jusqu'alors précipité leurs invasions dans l'Occident, c'était que la différence de religion et de mœurs leur ôtait toute communication avec les nations chrétiennes, et qu'ils ignoraient entièrement l'état et les dispositions de la chrétienté, les forces qu'on pouvait leur opposer, et même le chemin qu'ils devaient suivre. Ils apprenaient à connaître les frontières de l'Europe, ils étudiaient les côtes de la mer, épiaient les moments propices, et, semblables au lion de l'Écriture, ils rodaient sans cesse pour chercher leur proje. Ils s'assuraient des postes avancés, et marchaient avec précaution vers le pays qu'ils voulaient conquérir, comme une armée ennemie s'approche d'une place qu'elle veut assiéger. Dans des excursions souvent répétées, ils répandaient la terreur parmi les peuples qu'ils avaient le dessein d'attaquer ; et, par les ravages qu'ils exercaient, ils affaiblissaient les moyens de résistance de leurs ennemis. Mahomet s'était d'abord rendu maître de Négrepont et de Scutari , pour dominer dans les mers de l'Archipel et dans la mer de Sicile et de Naples. D'un autre côté, plusieurs de ses armées s'étaient dirigées vers le Danube pour s'ouvrir les routes. de l'Allemagne, et des troupes ottomanes avaient pénétré, le fer et la flamme à la main, jusque dans le Frioul, pour effrayer la république de Venise et reconnaître les avenues de l'Italie.

Qúand tout fut pêt pour l'exécution de ses terribles descaies, le chef de l'empire cottoman résout d'attaquer la cheitient sur plusieurs points à la fois. Une nombreuse armée se mit en marche pour envahir, la Hongrie et toutes les contrées voisines du Dannhe. Deux flottes portant un grand nombre de troupes devaient se d'iniger, l'une contre les chevaliers de Rhodes, dont Mahonnet redoutait la bravoure, l'autre contre les côtes de Naples, dont la conquête ourrait les chemisse de Rome et de l'Italia méridionale. Dans un aussi pressant danger, les espérances des Allemands et même d'une partie des États italiens reposaient sur les Hongrois. Le roi de Hongrie était alors regardé comme le gardien des frontières de l'Europe, et, pour être toujours en mesure de combattre les Tures, il recevait chaque année des secours en argent de la république de Venise et de l'empereur d'Allemagne. Le pape sjoutait à ces secours une partie des édesines levées

pour la croisade; les légats du saint-siège avaient la mission de distribuer des indulgences aux guerriers de la Hongrie et d'exhorter sons cesse les peuples de cette contrée à s'armer contre les ennemis des chrétiens.

Mathias Corvin, fils d'Hunfade, gouvernant alors le Hongrie. Par sa ueleur il rappolati son père, et il e aurpassiri per la culture de soncaprit. Au miliea de peuples presque barbares, il parlait plusicurs l'angues. Ce roi guerrier, diplomate et logislateur, n'est point effacé de la mémoice des Hongrois ; ils parletat strout de son équité devenue proverbiale, et on les entend répéter : e En perdant notre roi Mathias Corvin, nous arons perdu la justice. »

A l'approche de l'armée ottomane, toute la Hongrie court aux armes. L'armée entrétienne renconta les Trares dans la l'amaylyanis et leur livia la bataille ; la victoire se décida pour les chrétiens, qui, dans un beul combant, défuniséred l'armée ennemle. Les chroniquies contemporaines se sont moins attachées à décrire ce terrible combant que la joie des vainqueurs après leur triomphe. L'armée, victorieuse sissaits tout entière à un banquet préparé sur le champ de bataille, couvert de morts et tout firmant encore de carrage. Les chefs et les soldais melberant leurs chants d'alignesse aux cris des blessés et des mourants, et, dans l'ivresse du festin et de la victoire, formèrent des danses labrabers sur les cadavres mutilés de leurs ennemis.

La guerre des chrétiens et des Turcs devenait chaque jour plus cruelle, et ne présentait plus que les scènes de la barbarie et de la destruction. Les menaces de Mañomet, le droit des gens et la foi des serments sans cesse violés par les Turcs dans la paix comme dans la querre platisciers milliers de chrétiens condamnés à mourir dans les supplices pour avoir défendu leur patrie et leur religion; vingt années combats, de périls et d'infortunes, avaient irrité la haine des voldus de la croix; la soif de la vengeance les rendit quelquefois aussi févoes que leurs ennemis; et, dans leurs triomphes, ils oublièrent trop souvent qu'ils combattaient pour la causé de l'Evangile.

Tandis que les Turcs éprouvaient une sanglante défaite sur le Danube, la flotte de Mahomet, qui s'avançait sur l'île de Rhodes, devait trouver; dans les chevaliers de Saint-Jean, des ennemis non moins intrépides et non moins redoutables que les Hongrois. Le pacha qui

<sup>&#</sup>x27;r Bonfini, Dec. 4, liv. V.

commandait cette expédition!, appartenait à cette famille impérialedes Paléologne dont les humbles prières avaient tant de fois sollicité: les secours de l'Europe chrétienne. Après la prise de Byzance, il embrassa la religion musulmane, et ne chercha plus qu'à seconder Mahomet II dans son proiet d'exterminer la race des chrétiens en Orient.

· Phisieurs historiens ont raconté avec étendue les événements du siège de Rhodes, et c'est pent-être ici l'oceasion de réparer une grande injustice commise envers l'un des écrivains qui nous ont précédé. Un mot échappé à l'abbé de Vertot2 et dont la critique s'est armée contre lui, a suffi pour lui ravir le plus noble prix des travaux d'un historien, la réputation de véracité. Après avoir examiné avec quelque soin les monuments historiques qui nous restent et d'après lesquels l'auteur de l'Histoire des chevaliers de Malte a décrit le siège de Rhodes, nous nous plaisons à rendre hommage à l'exactitude de ses récits, et nous ne eraignons point d'y renvoyer nos lecteurs. C'est dans cet historien élégant qu'il faut voir la constance héroloue de d'Aubusson, grand maître de l'ordre de Saint-Jean; l'infatigable intrépidité de ses chevaliers se défendant au milieu des raines contre cent mille Ottomans armés de tout ce ou'avaient inventé l'art des sièges et le génie de la guerre. A l'approche des Turcs, le grand maître de Rhodes avait imploré les armes des princes chrétiens; mais tons les secours qu'on lui envoya consistèrent en quatre valsseaux napolitains et génois, qui n'arrivèrent qu'après la levée du siége, et quelques sommes d'argent qui furent le produit d'un inbilé ordonné par le page sur l'invitation de Louis XI. Selon les vieilles traditions . la défense de Rhodes fut signalée par des prodiges qui pouvaient rappeler le temps des premières croisades : les Tures virent dans le ciel une vierge vêtue de blanc et les phalanges de la milice céleste arrivant au secours de la ville assiègée; les prisonniers ottomans attribuèrent leur défaite à cette apparition, et, dans sa relation adressée

<sup>1</sup> Ce packa se nomunit Missisis ; d'antres l'appellent Misne.

<sup>2</sup> Le mot de l'abbé de Vertot o'était qu'un mot de politesse àdresse à quelqu'an qui lai offrait des, documents, don dans l'intérêt de la vérité, mais dans l'intérêt de quelques familles qui voulalent que leurs noms fussent-méntionnes. En effet, et les documents qu'on lui presentait intéressaient la verité, on n'auraît eu qu'à les publier; or, nous ne voyons pas qu'on ait rien publié sui le siège de Rhoses qui puisse pronver que l'abbé de Veriot sa soit trompé ou qu'il ait unblié quelque chose d'important. On u'a pas même essaye, d'attaquer l'authinule les foies en'il rapporte por me erttique qui soit parvenge jusqu'à nous li ne wous est reste que le mot fameux, mon eigne est fait,. pant que personne all'efterche a expliquer dans quel sens et a quel sujet ce mot à eté dif.

à l'empereur Frédéric, Pierre d'Aubusson ne dédaigna point de rapporter les miracles attestés par les infidèles.

La troisième expédicion de Malsones, et la plus importante pour es projets de conquête, était celle qui devait se disiger contre le royaume de Naples. La flotte ettomane à rareba devant Otzante. Aprèc nelques jours de siège, cette ville fut prise d'assant, livrée au pillage et sa population massacrée ou trainée en servitude. L'archevêque d'Otrante, au rapport d'un historien, fat seie en deux avec oune seie de Jois, et hait cents citoyeurs sabireat le martyre plutôt que de renonce à la religion chrétiennée. Cette exécution eut lieu dans une petite vallée qui depuis fut appelée la Vallée des Martyre. Cette invasion des Tures, à laquelle on ne s'attendait point, répandit l'effect dans toute l'utile. Bontini nous apprend que le pape est un monte la pensée de quitter la ville des apôtres et d'aller au delà des Alpes chercher un assiel dans le revyusum de France.

Il est probable que si Mahomet II avait réuni teutes ses forces contre le royaume de Naples, il aurait pu pousser ses conquêtes jusqu'à Rome. Mais la perte de son armée en Hongrie et l'échec de ses meilloures troupes devant la ville de Rhodes, durent arrêter ou suspendre l'exécution de ses projets. Sixte IV. revenu de ses premières terreurs. implora les secours de la chrétienté. Le souverain pontife s'adressait à toutes les puissances ecclésiastiques et séculières, aux chrétiens de toutes les conditions ; il les conjurait par la miséricorde et les souffrances de Jésus-Christ, par le jugement dernier, où chacun serait placé selon ses œuvres, par les promesses du baptême, par l'obéissance due à l'Église, il les suppliait de conserver entre eux, au moins pendant trois ans, la charité, la paix et la coucorde. Il envoya per-.tout des légats chargés d'apaiser les troubles et les guerres qui divisaient le monde chrétien. Ces légats avaient pour instructions d'agir avec modération et prudence ; de ramener par les voies de la persuasion les peuples et les rois au véritable esprit de l'Évangile, et de ressembler dans leurs courses pieuses à la colombe qui revint dans l'arche portant l'olivier pacifique. Afin d'encourager les princes par son exemple, le pontife fit partir pour les côtes de Naples les galères qu'il avait destinées à secourir l'île de Rhodes. Il ordonna en même temps des prières publiques; et, pour attirer les bénédictions du ciel sur les armes des chrétiens, pour exciter la piété des fidèles, il ordonna que l'octave de tous les saints fut célébrée dans l'Église universelle à commencer de l'année 1480, qu'il appelait dans se bulle l'octave du siècle.

Avant la prise d'Otrante, l'Italie se trouvrait plus divisée que jamais. L'ardeur des factions, les animonités qu'enfinatit la jalousie, avaient tellement égaré les esprits, que plusieurs États, plusieurs citoyens ne voyaient dans une invasion des Turcs que la ruine d'un État voissi ou d'une faction rivale. Venise fut alors accusée d'avoir attiré les troupes ottomanes dans le royaume de Naples. On doit dire néanmoins que la présence du danger et surtout le récit des cruautés exercées par les vainqueurs d'Otrante réveillèrent dans tous les cœurs des sentiments généreurs.

Sixte IV voulut profiter de cette disposition des esprits, et convoqua à Rome une assemblée solemelle à laquelle assistèrent les ambassaleurs des rois et des principaux Elats de la chrétienté. On fit un traité par lequel le roi de France s'engageait à faire marcher des troupes contre les Turcs, le pape à équiper trois vaisseaux, le roi de Naples, quarante ; le roi de Hongrie promettait cinquante mille écus d'or ; le duc de Milan, trente millé deutas; Gênes, cinq vaisseaux; Florence, vingt mille ducats; le duc de Ferrarc, quatre vaisseaux; Sienne, autant; Lucques, un je le marquis de Mantoue, un; Bologne, deux. Dans la même assemblée, on fit d'autres traités auxquels accèderent la piupart des États de l'Europe; on pronone, en outre, une amende de mille marcs d'argent contre ceux qui manqueraient à leurs promesses.

Cette disposition pénale, qu'on invoquais comme gamanté des traitées, annonçait assez que la plupart des États chrétiens manquaient de zèle et surtout de persévérance dans leurs entreprises contre les musulmans, et qu'ils ne tarderaient pas à oubliet tout ce qu'ils avaient promis. D'autres inferêts, d'autres soins, occupaient l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Les légats furent requs partout avec respect, mais lis ne purent mettre un terme à la guerre dévée entre les Anglais et les Écossais, ni étouffer les germes d'une division toujours prête à éclater entre Loui XI et l'empereur Maximilien. Dans une diéte germanique qu'il fut convoquée, on fit, comme à l'ordinaire, des discours pathétiques sur les calamités qui menaçaient l'Europe chrétienne; mais on ne prit point les armes.

I Annales ecclesiast., ad san, 1481

Les Ottomans, renfermés dans Otrante, n'avaient point, il est vrai, assez de forces pour s'avancer en Italie, mais ils pouvaient recevoir chaque jour des renforts. Après avoir levé trois armées, l'empereur ture en rassemblait une quatrième dans la Bithynie, pour la diriger, selon les circonstances, contre les mamcluks d'Égypte ou contre les chrétiens d'Occident, Quoique la chrétienté connût ces préparatifs. les peuples et les princes qui ne se croyaient point menacés revinrent à leurs divisions et à leurs querelles. Ils avaient enfin abandonné le salut du monde chrétien aux soins de la providence, lorsqu'on apprit la mort de Mahomet II. Cette nouvelle se répandit partout à la fois. ct fut recue comme la nouvelle d'une grande victoire, surtout dans les pays qui redoutaient les premières attaques des Ottomans. A Rome, où la crainte avait été plus vive, le pape ordonna des prières. des fêtes, des processions, qui durèrent trois jours; et, pendant ces trois jours, la pacifique artillerie du château Saint-Ange ne cessa de se faire entendre et d'annoncer la délivrance de l'Italie.

Cette jois, qui succéda à la terreur universelle, peint mieux que les longs récits de l'istionier l'ambition, la fortune et la politique du héros barbare de l'islamisme. Pendant le cours de son règne, cinq pontifes s'étaient succédé sur la chaire de saint Pierre; tous avaient déployé l'ascendant de leur puissance temporelle et de leur puissance spirituelle pour arrêter le progrès de ses armes, et tous mourarent avec la douleur de visi s'acceroiter et s'elendre cet empire devant qui tout l'Orient tremblait et dont l'Occident avait sans cesse à redouter Les invasions.

Les Tures abandonnèrent Otrante, et la division qui éclata entre les fils de Mahomet fit suspendre pour quelque temps les projets ou les menaces de la politique ottomane. C'est ici que nous pourrons contempler à loisir les jeux de la fortune, et que dans cette famillo de conquérants, toutes les extrémités des choses humaines vont nous être données en spectacle. Le fils alné de Mahomet syant été proclamé suitaus sous le nom de Bajazet II, son fère Gem, appelé par sos historiens Zezim ou Zizim, qui réganit sur le pays d'Iconium ou la Caramanie, voulut être associé à l'empire ji russembla une arracé pour soutenir ses préfentions ; mais, vaincu par Bajazet et trabit par les siens, if int obligé de fuir, et se réfugir dans III de fithodes, Le grand maltre, Pierre d'Aubusson, vount tout le parti qu'on pouvait ter d'un pareil hôte, oublia les devoirs de l'hospitalité, et ne se fit

aueun scrupule de retenir en sa puissance un prince qui s'était livré à sa foi. Comme il craignait que le voisinage des Turcs ne lui permit pas longtemps de garder son prisonnier, il résolut de l'éloigner, et, sous divers prétextes, il le fit partir pour l'Occident.

Le prince musulman, accompagné de ses officieres et de ses servicuers, arriva d'àbord à Nice, oi, sebon la remarque d'une chronique turque ; on sogait beauceup de belles femmes et quantité de jardius adéticieux. Peu de temps après son arrivée à Nice, il fut conduit au bourg d'Exiles en Piémont, de la à Chambéry et à Saint-Jean-de-Maurienne, enfin au château de Rumilly, appartenant aux chevaliers de Rhodes. La présence du prince Gem excitai partout une vive curiosité; les seigneurs du pays, le duc de Savoie lui-même, s'empreserte de visiter le fist au sulten qui avait pris Constantinople. Cet empressement éveilla les défiances des gardiens de Gem, qui se hâtérent de le fair changer de demeure.

Les chevaliers de Rhodes prirent alors tant de précautions pour cacher leur prisonnier, que l'histoire peut à peine aujourd'hui suivre ses traces à travers les montagnes du Dauphiné, de l'Auvergne, du Limousin, et nommer les forteresses, indiquer les châteaux où il fut successivement enfermé; on sait seulement qu'il fut embarqué sur l'Isère et sur le Rhône, qu'il traversa un grand nombre de villes, qu'il habita plusieurs mois un château bâti sur un rocher, et qu'il resta deux ans dans un fort situé au milieu d'un lac. En vain le roi de Hougrie et le roi de Naples s'adressèrent au grand maître de Rhodes, et demandèrent qu'il envoyat le prince Gem en Italie ou sur les bords du Danube : plus on insistait pour que le frère de Baiazet sortit des mains des chevaliers, plus ceux-ci redoublaient de surveillance. Le grand maître avait fait construire à Bourganeuf, dans le comté de la Marche, une tour que le prince musulman devait habiter. On y conduisit l'infortuné Gem ; ce fut là qu'il perdit toute espérance de recouvrer sa liberté, et qu'il se résigna sans murmures à son sort, charmant les peines de son exil et de sa prison par la poésie qu'il cultivait avec succès.

Les chevaliers de Rhodes étaient parvenus à dérober le prince Gem à tous les regards, mais sa captivité n'en faisait pas moins une vive

Les mémoires du prince Gem, manuscrit turc, ont été tradaits dans la Bibliothères des Groisades par M. Garcia de Tassy; ces mémoires, fort détaillés, ont été sans doute tédigés par queiqu'un de la suite du prince musulans».

sensation. Quelques traditions populaires, de vieilles ballades conservées jusqu'à nous, montrent surtout le vii intérêt que les dannes de France prenaient à l'illustre capiti. Deux des officiers de Gem s'étaient enfuis à la cour du duo de Bourbon, qui résidait alors à Moutins : si nous en croyons la chronique turque où nous puisons notre récit, le duc applaudit au projet que ces fidèles serviteurs avaient formé de délivrer leur mattre, et donna vingt-quatre mille pièces d'argent pour le succès de l'entreprise.

On parlait souvent du prince musulman à la cour de France : on se plaisait à rappeter l'immense héritage qu'il avait disputé au sultan Bajaset et qui renfermait deux empires et onze riguames. Le roi témoignait le désir de voir le prince Gem ; mais les ministres, dit la chronique turque, gagnés par le grand maltre de Rhodes, disaient que le prince infidêre ne pouvait se résoudre à paraltre devant un monarque chrètien, et que pour rien au monde il ne se déciderait à quitter la compagnie des chevaliers qui Tavaient amené en Occident. Lorsque Gem, de son octé, demandait à voir le puissant monarque des Francs, on lui répondait que le roi de France ne pouvait souffirie en usulman ni à sa cour ni dans se capitale.

Copendant le nom de Genn t'était point oublié des soldats ottomans, et les inquiétudes de Baigate annonquient assex que son frère n'avait point encore quitté ce monde. Dans la crainte qu'on ne lui opposalt un rival redoutable, il écririt au grand mattre de Rhodes pour lui déclarer qu'il avait fait suspendre les préparatifs d'une guerre contre les chrétiens. En reconnaissance du service que lui avaient rendu les chevaliers, il leur envoya des présents, parmi lesquels on rennarquait un bras de leur patron saint Jean-Bapitse, trouvé dans la basilique de Constantinople. Des ambassadeurs du sultan se rendirent auprès du roi de Naples et du voi de France, leur offrant toutes les reliques qui se trouversient dans les villes conquiess un les chrétiens. Ils annonçaient de plus que leur maître avait le dessein de conquérir l'Egypte, et qu'il leur édérait vloohtiers le royaume de Jérussalem 5'ls retensient Gem en Occident. Dans le même temps, le sultan du Caire envoyait au pape un des pères latins de Saint-Sépulere, et de-

Il existe encore quelques anciens romans qui parlent des amours du prince Gem et de la princesses de Sasserage. Les mémoires tures nous apprennent que le gouverneur d'un châtean où Gem cital enfermé ayait une tres-pello fille, et que cette fille conçut nue passion pour le prince, qui y répondit. (Voyez, dons la Bibliolité/que des Groissdes, la trajection de M. Garcia de Tassy.)

mandait qu'on lui livrât le frère de l'empereur ottoman, qu'il voulait montrer à la tête de son armée dans une guerre contre les Turcs; il offrait au souverain pontife cent mille ducats d'or, la possession de la ville sainte, et même la ville de Constantinople s'il parvenait à s'en rendre maltre. Averti par de si hautes promesses de l'importance qu'on mettait à la personne de Gem, Innocent VIII demanda au roi de France que le prince musulman fût envoyé à Rome et confié à sa garde. L'ambassade turque et le légat du pape se trouvèrent dans le même temps à Paris. On conseillait à Charles VIII d'accepter les offres brillantes de Bajazet; mais il aima mieulx, dit son historien, se monstrer vray fils de l'Église, et ne voulust pas preferer avarios à liberalité et loyaulté. Gem fut délivré de sa prison et conduit à Rome : le pape le recut avec de grands honneurs, et lui donna une audience solennelle en présence des envoyés de la chrétienté. La chronique turque rapporte que le souverain pontife prodigua au malheureux Gem les témoignages d'une sincère amitié, et que dans une audience particulière le prince musulman et le père des chrétiens pleurèrent ensemble sur les vicissitudes de la fortune. Le dessein d'Innocent VIII était d'engager le prince Gem à se rendre dans la Hongrie; ses légats préchaient déjà la guerre sainte chez tous les peuples du Rhin, du Danube et de la Vistule. Dans une diète convoquée à Nuremberg, l'empereur Frédéric III avait proposé une expédition contre les Turcs, et le frère de Bajazet était annoncé aux soldats de la croix comme devant précéder l'armée chrétienne sur le territoire ottoman. Le pape renouvela ses instances auprès de Gem : mais, dans les misères de son exil, ce prince avait appris à dédaigner les vanités de ce monde : les sceptres, les couronnes, la victoire même, n'avaient plus de prix à ses yeux; il ne montrait plus que des sentiments de modération et de paix dont on ne pouvait tirer aueun parti. Le pontife désespérait de l'associer aux entreprises des chrétiens, lorsqu'on vit arriver à Rome l'émir Mustapha-aga, envoyé par Bajazet. L'empereur ottoman sollicitait l'amitié du puissant apôtre de la crovance d'Issa, et le conjurait de mettre tous ses soins à empêcher que son frère ne s'approchât des frontières musulmanes. On ne connaît point les conditions du traité qui fut conclu alors entre le pape et le sultan ; il est probable qu'Innocent VIII recut des avantages proportionnés à l'importance du service exigé, et que le fier Bajazet consentit à devenir le tributaire du chef de l'Église chrétienne.

Le long séjour que Gem avait fait dans le royaume de France, l'ambassade et les promesses de Bajazet, avaient tourné les pensées de la cour et du peuple vers l'Orient. Plus le chef de l'empire ottoman avait montré d'alarmes, plus on se persuadait que le moment était venu de renverser sa puissance. On ne s'entretenait à la cour de Charles VIII que de la conquête de la Grèce, de la délivrance de la terre sainte, et c'était le frère de l'empereur turc qui devait ouvrir aux soldats chrétiens les portes de Byzance et de Jérusalem. A la même époque, le duc de Milan et plusieurs petits États d'au delà des Alpes, sans cesse occupés de troubler l'Italie et d'y appeler les armes étrangères pour accroître ou conserver leur domination, persuadèrent au roi Charles de faire valoir les droits de la maison d'Anjou sur le royaume de Naples. Leurs sollicitations et leurs promesses éveillèrent l'ambition du jeune roi, qui résolut de conquérir la Pouille et la Sicile et proclama le dessein d'étendre ses conquêtes sur les royaumes d'Orient.

La passion des armes, l'esprit de la chevalerie et ce qui rostait dans les œurs de l'ancienne ardeur des croisades, secondèrent d'abord l'entreprise du monarque français; on fit dans tout le royaume des prêcres publiques et des processions pour le succès d'une expédition contre les infédées.

Quand Charles VIII eut passé les Alpes avec son armée, tons les peuples de l'Italie le reçuent avec les démonstrations de la joie. En même temps qu'on recevait les chevaliers français comme les chargions de l'honneur des dames, on donnait à Charles le titre d'enzeyé de Dieu, de libérateur de l'Église romaine et de défenseur de la foi. Tous les actes du roi tendalent à faire croire que son expédition avait pour objet la gioire et le salut de la chrétiente. I derivit aux évêques de France pour leur demander les décimes de la croisade. « Nostre intention, leur dissilieit dans ses lettres, n'est pas seulement pour le recouvrement de nostre royaume de Naples, mais est au bien de l'Italie et au recouvrement de the cres saincie - 3.

Tandis qu'en deçà et au delà des Alpes les peuples se livraient à l'allégresse, la terreur régnait dans l'État de Naples. Alphonse s'adressit à tous ses alliés; il implorait surtout le secours du sainsiége, et, par un contraste singulier, tandis qu'il plaçait ses plus

<sup>1</sup> Voy, les Mimoires de Philippe de Commes, les Mémoires de Villeneure, dans la Nouvelle Collection des Memoires pour acreir à l'Histoire de France.

grandes espérances dans la cour de Rome, il envoyait des ambassadeurs à Constantinople pour avertir Bajazet des projets de Charles VIII sur la Grèce, pour conjurer l'empereur musulman de l'aider à défendre son royaume contre l'invasion des Français. Le successeur d'Innocent, Alexandre VI, que sa politique attachait à la cause des princes d'Aragon, ne voyait pas sans la plus vive inquiétude la marche triomphante du roi de França, qui s'avançait vers Rome sans sencontrer d'obstacles\*. En vain il appela à son secours et les États do l'Italie, et les musulmans mattres de la Grèce, en vain il essaya l'ascendant de sa puissance spirituelle : il se vit bientôt obligé de se soumettre et d'ouvrir les portes de sa capitale à un prince qu'il regardait comme son ennemi et qu'il avait menacé tour à tour de la colère du ciel et de cel de Baizet.

Ainsi la guerre que le roi de France avait juré de faire aux infidèles commençait par une victoire remportée sur le pape. Entré à Rome, Charles VIII demanda qu'on remit entre ses mains le prince Gem ; Alexandre VI, à qui la captivité du prince musulman valait un tribut annuel de la Porte Ottomane, s'enferma avec lui dans le château Saint-Ange, et ce ne fut qu'après un siège de vingt jours qu'il consentit à ce que lui demandait le roi de France. L'infortuné Gem, qui ne connaissait rien de la politique dont il était le jouet et dont il devait être bientôt la victime, se félicitait d'être protégé par le plus grand roi de l'Occident. Charles plaignit ses malheurs, et les guerriers français se préparaient déja à le suivre dans les riches contrées de l'Orient. Quoique la présence de Gem parût comme le signal des conquêtes qu'on allait faire, Charles ne négligea pas d'employer d'autres moyens, et parmi ces moyens le plus singulier sans doute fut d'acheter à prix d'argent l'empire de Constantinople. On a trouvé au siècle dernier dans la chancellerie de Rome un acte par lequel André Paléologue, despote d'Acliaïe et neveu du dernier empereur grec. avait cédé au roi de France tous ses droits à l'empire d'Orient pour nne somme de quatre mille trois cents ducats d'or. Un acte par lequel en achetait par-devant notaire un empire qu'il fallait conquérir nous

<sup>1</sup> Sativant le Journal de Burcheel, Alexandre VI envoya au Turn Buisset son neerkistre George Bursant, pour la prievale que le roil de France méditus une repúblican est droise en l'emperatdéfinatre le roi de Saples contre les Français. Brazand foi arriché son retour, et l'un trous sur lai les popiers qu'enfectuaient notes les propositions de l'empereur urr. La prietique était qu'on ne étit de Zisins. Bajaret prometinis pour ce service une grande nomme d'argent. (Baynaldi, ad una 1494.)

moutre, d'un côté, quelle était la politique qui présidait à cette-espèce de croisade, et, de l'autre, quel était le prix que les Grecs euxmêmes mettaient alors à l'héritage de Constantin.

Pendant que Charles VIII prolongeait son séjour à Rome et qu'il réoccupit inside réguer sur la Grèce, le roi de Naples, Alphonse II, abandonné à ses propres forces, en proie à la terreur et au remords, poursaivi par les plaintes des Napolitains, descendait du trône et coursit s'enseveit dans un monastère de Sicile. Son fils Ferdinand, qui lui avait succédé, ne put, quoiqu'il ett chassé les Turcs de la ville d'Otrante et qu'il ett été proclamé le libérateur de l'Italie, ranimer ni le courage de l'armée, ni la fidélité des peuples. Depuis qu'on annonçait l'arrivée des Français, le joug de la maison d'Aragon paraissait chaque jour plus insupportable. Lorsque Charles eut quitté l'Elat romain, au lieu de rencontrer des armées ennemies, il ne trouva sur son chemin que des députations qui venaient lui offiri la couronne de Naples. Bientott la capitale le reçut en triomphe, et tout le rovaume lui fot soumis.

La renommée ne tarda pas à porter dans la Grèce la nouvelle des conquêtes miraculeuses de Charles VIII. Les Turcs de l'Épire, frappés de terreur, cryosient à chaque instant voir arriver les Français. Nicolas Viguire ajoute que Bajazet ent un tel exponementement, qu'il fit venir tout son equipage de mer au destraiet du bras, de Sainet George, pour se sauver en Asie.

La présence de Gem dans l'armée chrétienne excititi surtout les alarmes des Oltomas; mais la fortune avit époiste tous es prodièges pour la cause des Français. Le prince musulman, que le roi de France regardait comme un instrument de ses victoires futures, ne devait plus servir qu'à lui montrer l'instabilité et la fin des choses de la terre. Ce prince, tombé malade à Terracine, mourut en arrivant dans la capitale de la Fouille, et, selon les expressions des Orlentaux, après avoir vidé la coupe du martyre, il alla 'abreuer dans le fewer de la vie éternelle : On acous de cette mort le pape Alexande.

Gen. remis ne roi de France i na la pairier, moural à 125 férrier sulvast. Le van accessivant de Verilleine de France fili empoliment à modification de la pairie Duriera précisionistique le la residentia de la pairie Duriera précisionistique de la residentia de la pairie pai

dre VI, à qui l'empereur totoman avait promis treis cent mille diucats d'or, s'il addatt son fère à sortir des misères de cette vie. Nous aimons à croite que le pape se contenta de laisser fixire la justice de Bajazet; on se rappelle que le sultan avait entoyé à Rome des ambassadeurs, et tout nous porte à penser que ces ambassadeurs ne restretut onici sièré en cette occasión.

Les conquêtes de Charles VIII, qui jetaient tant d'alarmes parmi les Turcs, commençaient à causer de vives inquiétudes à plusieurs États chrétiens. Il se forma contre les Français une lique dans laquelle entrèrent le pane, l'empereur Maximilien, le roi d'Espagne, les principanx États de l'Italie. A l'exemple de Charles VIII, cette ligue s'annonca comme devant faire la guerre aux Turcs ; mais son véritable dessein ne resta pas longtemps caché, car elle sollicita l'adhésion et les secours de Bajazet. La politique, en cette occasion, ne craignit point de sacrifier des victimes chrétiennes pour cimenter une alliance avec les disciples du Coran. Les Grecs de l'Épire et du Péloponèse. cherchaient à profiter de l'entreprise de Charles VIII pour secouer le joug des Ottomans. Un navire que montait l'archevêque de Durazzo, envoyé en Épire par le roi de France, et sur lequel, selon le récit de Philippe de Comines, estoient force espees, boucliers et javelines, pour bailler à ceulx avec qui il estoit en intelligence, fut arresté par les Venitiens, qui envoyerent advertir les gens du Turc aux places voisines 1. Le sénat de Venise fit arrêter les députés du Péloponèse, et livra toute leur correspondance aux envoyés du sultan. Cinquante mille habitants de la Grèce périrent victimes de cette politique avide qui vendait ainsi la liberté et le sang des chrétiens.

D'un autre côté, l'inconstance des peuples, d'abord favorable aux armes du roi de France, et le mécontentement qu'inspire toujours la présence d'une armée victorieuse, changèrent tout à coup l'état des choses dans le royaume de Naples. Les Français, qui avaient été reçus

On the ear year third do write it of Equation of Philipse de Comites set in paissance to flighter, the temporary of many in the Enganger of man de in neuroness. Collisions that it mells supposed years, or, at evitar of the early of the enganger of the en

avec tant d'enthousiasme, devinrent odieux, et toutes les espérances se tournèrent vers la famille d'Aragon, qu'on avait abandonnée. Charles, au lieu de diriger ses regards vers la Grèce, les retourna vers la France. Tandis qu'il se faisait couronner empereur de Byzance et roi de Sicile, il ne songeait plus qu'à abandonner ses conquêtes. C'était un singulier contraste que le spectacle qui s'offrait à la fois des préparatifs d'une retraite et d'une cérémonie triomphale. Pendant que la noblesse, le clergé, tous les corps de l'État, venaient féliciter le prince victorieux, le peuple invoquait contre lui la protection du ciel, et l'armée française attendait en silence l'ordre et la signal de son départ. Le lendemain de son couronnement, et comme s'il ne fût venu à Naples que pour cette vaine cérémonie, Charles VIII partit accompagné de l'élite de ses chevaliers, et reprit tristement le chemin de son royaume. A son arrivée en Italie, il n'avait entendu dans sa marche que des bénédictions et des hymnes de triomphe : à son retour, il n'entendait plus que les malédictions des peuples et les menaces de ses ennemis. Il avait d'abord traversé l'Italie sans combat; pour en sortir, il fut obligé de livrer une bataille, et il regarda comme une victoire la liberté qu'on lui laissa de ramener les débris de son armée au delà des Alpes.

Ainsi se termina cette entreprise de Charles VIII, qu'on voulut d'abord présenter-comme une guerre sainte et dont les suites devinrent si funestes à la France et à l'Italie. Lorsqu'on s'occupait des préparatifs de cette guerre, il parut, comme nous l'avons dit plus haut, plusieurs écrits en prose et en vers dans lesquels étaient prédites de grandes victoires. Ces prédictions n'avaient pas seulement pour but d'exciter l'enthousiasme du peuple, mais aussi d'affermir dans son entreprise un monarque faible et irrésolu. Lorsqu'on lit les chants et les hymnes des poètes, on croit voir les Français partir pour la conquête des saints lieux : mais la scène change lorsqu'on revient à l'histoire. Il est évident qu'en cette circonstance les opinions religieuses, les sentiments de la chevalerie, ne furent que les auxiliaires d'une ambition imprudente et malheureuse. Au reste, cette expédition ne fut décidée ni dans le conseil des pontifes, ni même dans le conseil des rois. Au milieu des fêtes que Charles donnait à Lyon, de jeunes courtisans en conçurent tout à coup la pensée', avides de voir choses nouvelles et de faire choses de quoy il fust parlé d'eulx; le roi, qui

<sup>1</sup> Philippe de Comines

était lui-même sans expérience, se laissa facilement entraîner, et l'esprit aventureux qui avait provoqué la guerre fut le même qui dirigea toute l'entreprise et qui en amena les revers.

La politique ou plutôt la trahison de Venise ne l'avait point préservée de la colère de Bajazet, qui lui déclara la guerre. Les Vénitiens perdirent alors Méthone, Coron, plusieurs autres villes sur les côtes de la Grèce : le secours d'une flotte envoyée par la France et par l'île de Rhodes, ne put les faire triompher des Turcs, qui avaient en mer deux cent soixante et dix vaisseaux. Les États de l'Europe étaient toujours divisés entre eux. En vain Alexandre VI entreprit de rétablir la concorde : la défiance qu'inspirait son ambition personnelle devait affaiblir l'autorité de ses conseils; on ne voulut point recevoir ses légats en Allemagne ; le clergé français et le clergé de Hongrie n'écoutèrent point ses exhortations, et refusèrent de paver les décimes de la croisade. Un fait qui montre la décadence du pouvoir pontifical, au moins pour les croisades, c'est qu'une simple décision de la faculté de théologie de Paris suffit alors pour renverser tout l'appareil des menaces et des foudres de Rome. Il faut dire ici, à la louange du pontife, que la résistance des princes et des évêques n'excita jamais sa colère et ne découragea point son zèle. A la fin, il réussit à former une lique entre la France, l'Espagne, Venise et Rhodes: cette ligue s'engageait à mettre en mer une flotte nombreuse à laquelle le pape devait joindre ses vaisseaux. Alexandre VI exhortait en même temps les Hongrois à prendre les armes, et luimême promettait de se mettre à la tête des croisés. Enfin, dans une diète qui se tint à Metz, l'empereur Maximilien, sollicité par le pape, prit la croix et fit le serment de conduire une armée contre les infldèles. L'historien Nauclère parle de plusieurs prodiges qu'on apereut alors et qui paraissaient comme le signal et le présage d'une guerre formidable, « On voyait, dit ce chroniqueur, dans les églises, sur les places publiques, dans les maisons, des croix rouges et noires sur lesquelles se remarquaient des taches semblables à des gouttes de sang. » L'annaliste de l'Église parle de plusieurs autres prodiges qui annonçaient les volontés du ciel. « L'empereur Maximilien, ajoute-til, n'en fut point frappé; car il ne s'occupa que de chercher des ennemis à la république de Venise, toujours en guerre avec les Turcs. Pendant ce temps, les soldats de Bajazet continuaient de ravager la Hongrie et la Pologne, pénétraient dans l'Illyrie, et s'avançaient vers les frontières de l'Italie et de l'Allemagne. Tous les efforts du pape furent inutiles; Alexandre VI mourut sans avoir pu diriger ni une flotte ni une autre armée contre l'empire ottoman.

Nous avons montré comment et par quelles causes s'était affaibli l'esprit des croisades. Vers la fin du quinzième siècle et le commencement du seizième, deux grands événements achevèrent de détourner l'attention de l'Occident. L'Amérique venait d'être révélée à l'ancien monde, et les Portugais avaient doublé le cap de Bonne-Espérance. Sans doute que les progrès de la navigation pendant les guerres saintes, avaient contribué aux découvertes de Vasco de Gama et de Christophe Colomb. Mais ces découvertes, lorsqu'elles furent une fois connues en Europe, occupèrent entièrement cet esprit entreprenant et aventureux qui avait si longtemps entretenu l'ardeur des expéditions contre les infidèles. La direction des esprits, les vues da la politique, les spéculations du commerce, tout fut changé : et l'on vit alors la grande révolution des croisades sur son déclin, se rencontrant en quelque sorte avec la révolution nouvelle qui naissait de la découverte et de la conquête d'un nouveau monde. La première de ces révolutions avait enrichi plusieurs peuples maritimes; la seconde devait les ruiner et en enrichir d'autres.

Les Vénitiens, maîtres des anciennes routes du commerce de l'Inde. furent les premiers à s'apercevoir des changements qui s'opéraient et dont les suites devaient leur être funestes. Ils envoyèrent secrètement des députés au sultan d'Égypte, intéressé comme eux à combattre l'influence des Portugais. La députation de Venise engagea le sultan du Caire à s'allier avec le roi de Calicut et quelques autres puissances indiennes, pour attaquer les flottes et les troupes du Portugal. La république se chargea d'envoyer en Égypte et sur les côtes d'Arabie des ouvriers pour fondre du canon, et des charpentiers pour construire des vaisseaux de guerre. Le monarque égyptien, qui avait les mêmes intérêts que Venise, entra facilement dans le plan qu'on lui proposait; et, pour arrêter les progrès des Portugais dans l'Inde, il voulut d'abord leur inspirer des craintes sur les lieux saints, qui avaient été longtemps et qui étaient encore un objet de vénération pour tous les fidèles de l'Occident. Il menaça de ruiner de fond en comble l'église du Saint-Sépulcre, de jeter au vent les cendres et les ossements des martyrs, de forcer tous les chrétiens de ses États à renier la foi du Christ.

Un cordelier de Jérusalem vint à Rome exprimer les alarmes des chrétiens de la Palesine et des gardiens du saint nombeau. Le page fut saisi de terreur, et se hâta d'envoyer le cordelier au roide Porugal, qu'il conjurnit de faire à Dieu et à la chrétienté le sacrifice de ses nouvelles competes. Le monarque portugais accueillit l'envoyé du pape et des chrétiens d'Orient, lui donna des sommes considérables pour l'entreine des saints lieux, et répondit au souverait pontife qu'il ne craignait point de voir se réaliser les menaces du sultan, qu'il espérait au contraire britler la Merque et Médine et comuettre à la foi de l'Évangile les vastes régions de l'Asie, si les princes de la chrétienté voulaies se siondre à lui.

Le sultan d'Égypte, qui recevait les tributs de tous les pèlerins, ne détruisit point les églies de Jérsaisem; mais il tenta me expédition contre les Portugais, de concert avec le roi de Cambaye et de Calicul. On équipa à Suez une flotte composée de six galères, d'un galon et de quarte baliments de charge, sur laquelle s'embrequèrent huit cents mameluks. La flotte égyptienne descendit le long de la mer Rouge, otopa l'Arabie, doubla le golfe de Perse et vint mouiller dans l'ille et au port de Diu, un des points les plus importants pour le commerce de l'illné. C'est de cette expédition que parle l'auteur de la Lusiade, lorsqu'il dit dans son neuvième livre : « Avec le « secours des flottes venues du port d'Arinoié, les Calicutiens espé« arient réduire en condres celles É'Emmanuel; mais l'arbitre du c'el et de la terre trouvé toujours les moyens d'exécuter les décrets « de sa profonde sagges». »

L'espédition des manieluks, malgré les succès qu'elle obtint d'abord, n'et point le résultat que attendaire la cultan du Caire et la république de Venise. Le bruit se répandit alors en Europe que les Portugais avaient engagé le roi d'Éthiople à détourner le cours du Nil. Nosa ne nous arrêterons pas à démontrer l'iurraisemblance de ce bruit populaire, renouvelé plusieurs fois dans le moyen age; mais le projet de fermen par la force et la violence les routes ouveries au commerce par le cap de Bonne-Espérance, n'était guère plus raisonable. Au lieu de tenter la voie des armes, les sultans des mane-luks auraient mieux servi les intérêts de Venise et ceux de leur propre puissance, s'ils avaient nutiplié les casaux dans leurs provre puissance, s'ils avaient nutiplié les casaux dans leurs provre puissance, s'ils avaient nutiplié les casaux dans leurs province propre puissance, s'ils avaient nutiplié les casaux dans leurs province puissance de leur propre puissance, s'ils avaient nutiplié les casaux dans leurs province.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez sur tous ces faits les Mémoires géographiques et historiques sur l'Égypte, par M. Quatremère, t. II, p. 275 et suiv.

vinces, s'ils avaient ouvert un passage commode, prompt et sûr aux marchandiscs de l'Inde. Au reste, d'autres révolutions peuvent changer ce qu'ont fait les révolutions des siècles passés. Au moment où nous éprivons, une ditercioin nouvelle est partout donnée à l'activité des commerçants et des navigateurs. Une puissance nouvelle dans le monde, celle de la vapeur, peut tout changer. La Syrie par l'Euphrate et l'Égypte par Suez ouvriront des routes au commerce de l'Inde, et la navigation de la Méditerranée retrouverait alors tous les avantages qu'éle a depuis longerapps perdus.

. Tandis que la république de Venise voyait avec effroi les causes de sa décadence future, elle inspirait encore de la jalousie par l'éclat de ses richesses et de sa magnificence. Il s'élevait de nombreuses plaintes contre les Vénitiens, qu'on accusait généralement de tout sacrifier à l'intérêt de leur commerce, et de trahir ou de servir la cause des chrétiens, selon que la fidélité on la trahison leur était profitable. Dans une diète que Maximilien avait convoquée à Augsbourg, l'ambassadeur de Louis XII, Hélian , prononca un discours véhément contre la nation vénitienne. Il lui reprocha d'abord d'avoir traversé par ses hostilités et ses intrigues une ligue formée contre les Turcs entre le pape, l'empereur d'Allemagne, le roi de France et le roi d'Aragon. L'orateur reprochait aux Vénitiens d'avoir refusé . du secours à Constantinople assiégée par Mahomet II, 'a Leur flotte « était dans l'Hellespont pendant le siège; ils pouvaient entendre « les gémissements d'un peuple chrétien qui tombait sous le glaive « des barbares. Rien ne put émouvoir leur pitié. Ils restèrent immo-« biles, et, lorsque la ville fut prise, ils achetèrent les dépouilles des « vaincus et vendirent aux musulmans les malheureux habitants de « la Grèce réfugiés sous leurs drapeaux, Plus tard, lorsque les Ottoa mans assiégeaient Otrante 2, non-seulement les villes et les princes, « mais aussi les ordres mendiants, avaient envoyé des secours aux « assiégés: les Vénitiens, dont la flotte se trouvait alors à l'ancre « devant Corfou, virent avec indifférence, peut-être avec joie, les « dangers et les malheurs d'une ville chrétienne. Non, Dieu ne pou-« vait pardonner à une nation qui, par son avarice, sa jalousie, son

<sup>1</sup> Bibliothèque des Croisades, collection de Strave, t. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce qui se passait alors n'est pas tout à fait sans rescemblance avec ce qui se passe de nor jours. Les violentes déclamations d'Hélisa contre la politique venitienne peuvent nous rappeter ce qu'en a dit à planteurs écoques et ce qu'en répété encare contre la politique d'une puissance qui est bien au-dessus de Venite.

a ambition, avait trait la cause de la chrétienté, et qui paraissait a s'entendre avec les Turcs pour régner avec eux sur l'Orient et sur a l'Occident.

Hélian, en terminant son discours, invitait les États et les princes à réunir leurs efforts pour exécuter les décrets de la justice divine et consommer la ruine de la république de Venise.

Ce discours, dans lequel on invequait le nom du christianisme et qui ne respiralt que la vengeance et la haine, fit une vive impression sur l'assemblée. Les passions qui s'allumèrent dans la dête d'Augsbourg et qui ne permettaient point de songer à la guerre contre les Tures, ne montrent que trop l'état d'agitation et de discorde ois et trovait alors la chrétienté. Nous ne parlevons point de la ligue formée d'abord coutre Venies, de la ligue formée ensuite contre Louis XII, ni des événements qui portèrent le trouble dans l'Italie et jusque dans le serin de l'Eglise, menacée d'un schisure.

An concile de Latran, convoqué par le successeur d'Alexandre VI et de Pie III, on déplora les décortes de la Chriéteié sans y porter remède! on revint sur la guerre contre les Turcs, sans s'occuper des moyens de la poursuivre. Le pape Jules II, que Voltaire nous représente comme un mauvais prêtre et comme un grand prince, était enté d'une manière active dans les goerres entre les prânces chrétiens. Depsis qu'il faisait la guerre en son nom, ji ne pouvait rémplir le role honorable de conciliateur et n'avait plus la considération autachée au titre de père des fidéles. Il ne put rétablir la pais, qu'il avait lui-même troublée, et se trouvait dans l'impossibilité de diriger une enterprise contre les ennemis de la foi.

Au reste, les prédications de la croisade, si souvent répétées, ne. frappaient plus les esprits. On avait tant de fois annoncé aux peuples des malheurs qui n'étaient point arrivés, qu'on ne pouvait plus réveiller leurs alarmes. Depuis la mort de Nahomet II, Jes Tures semblaient avoir renoncé à conquérir l'Europe. Bajezta avait d'àbord attaqué sans succès les mameluks d'Égypte; il s'était endormi ensuite dans la mollesse et dans les plairies du sérail, ce qui avait domé aux chrétiens quelques années de repos et de sécurités. Mas,

<sup>•</sup> Co fat dans la sixième session de coorlie de Latran qu'un nommé Sinon Bengulon, dont les domantes vensième d'être ravages par les Tures, 6i le recenier la proposition d'ene encisade contre en II fils l'ercité de leurs progres consinents dans l'Itplique, et prus les préses de concile de faire cesser les querres circles des chrègicas, afin qu'on più délivrer l'Orient du jong des Ottomans (Raypadid, adam. 5/13, pp 91)

comme un prince indolent et effeminé ne remplissait point la première condition du despotisme ottoman, qui était la guere, il irrita l'armée contre lui, et ses goits pacifiques le firent nombre du trône. Sélim, qui hi succéda, plus ambitieux et plus cruel que Mahomet, accusé d'avoir eimpoisonné son père, couvert du sang de sa famille, fut à peine parrenu à l'empire, qu'il promit aux junissaires la conquête du monde, et qu'il menaça tout à la fois l'Italie et l'Allemagne, la Perse et l'Éxpute.

Dans la douzième et dernière session du cinquième concile de Latran, Léon X s'occupa de précher une croisade contre le redoutable empereur des Ottomans. Il fit lire devant les pères du concile une lettre de l'empereur Maximilien', qui témoignait sa douleur de voir la chrétienté toulours en butte aux invasions d'une nation barbare.

Dans le même temps, l'empereur d'Allemagne, écrivant à son conseiller à la diète de Nuremberg, lui exprimait le désir qu'il avait toujours eu de rétablir l'empire de Constantine et de délivere la Gréce de la domination des Turcs. « Nous aurions volontiers, disait-il, « employé à cette entreprise notre puisance et même notre personne, « ai les autres, chefs de la chrétienté nous avaient assisté. » En lisant couché que tous les autres du malheur des Grecs et des périts de la chrétienté. Mais l'inconstance et la légèreté de son caractère ne lui permirent point de pousser avec ardeur une entreprise à laquelle il paraissait metire tand d'importance. Il passa sa vie à former des projets contre les Trues, à faire la querre à des puisances chrétientes, et dans sa vieillesse il se consola en pensant que la gloire de sauver l'Europe appartientaris peut-tire un jour à un prince de sa famille.

Tandis que les princes chrétiens s'extortaient ainsi réciproquement à prendre les armes, sans qu'aucun d'eux rennoçat aux intrérêts de son ambition et donnât l'exemple d'un généreux dévouement, Sélim, après avoir vaineu le roi de Perse, attaquait l'armée des manelluis, détronait le sultan du Caire réunissait à ses valess États tout.

Ostre in letter de Maximilien, un les dans cette dersière lecution citées des rois d'Epagere de Person, qui promettions d'excepte des sonces. Le 16 mars 1915, pure de la cloire de control, le pape pablia un décret qui anomquit solemellement in créssade et les résolutions priese pour l'excepteire. La levé che décinions pendant teurs aux ésit qui not prequeire mognes d'éxècution. Le possible convoyau assolutés aux associaires des presentemes pour d'éxècution. Le possible convoyau assolutés aux associaires de personaure pour trailer de tout ou qui observait la gazeres aimpers le l'agrantique d'aux 4,517, n° 19 et exque.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur ces conquêtes de Sélim un peut lire Saleillo, contin. Bizaro, liv. X, Surit., in comment., p.2 sun. 1547; et Bosio, p. 2, tiv. XVIII.

pays qu'avaient hablités et poséciés les Francs en Asie. Jérussilent vit alors flotte su ses murailles l'étendard du Croissant, et le fils de Bajaste, à l'exemple d'Ornar, profana par sa présence l'église du Saint-Sépulere. La Palestine ne faisait que changer de domination, et rien n'était changé au sort des chrétiens. Mais, comme l'Europe redoutait plus les Tures, qui la menaçaient sans cesse, qu'elle ne redoutait les mameluks, auxquels on avait cessé de faire la guerre, la nouvelle qu'on reçuit en Occident de la conquête de Sélim, répandit partont la consternation et la douleur. Il semblait à la chrétienté que la ville sainte passait pour la première fois sous le joug des infidèles, et les sentiments du deuit et d'éfroit qu'éprouvérent alors les chrétiens durent réveiller dans les esprits la pensée de déliver le tombeau de Jésus-Christ.

On doit ajouter que les dernières victoires de Sélim achevaient de renverser en Orient toutes les puissances rivales des Tures, et qu'en accroissant d'une manière effrayante les forces ottomanes, elles na lui laissaient plus d'autres ennemis à combattre que les peuples de POccident.

Léon X s'occupa sérieusement des dangers qui menaçaient la chrétienté, et résolut d'armer les principales puissances del Europe contre les Tures. Le souverain pontife amonça son projet au collège des cardinaux. Les prélais les pius distingués par leur savoir et leur habilité dans les négociations furent envoyés en Angleterre, or Espageo, en Allemagne, sive la mission d'apaiser toutes les querelles qui divisiaent les princes, et de forme une puissante ligue contre les ennenis de la république chrétienne. Léon X, qui se déclarait d'avance le chef de cette ligue sainte, proclama une trève de cinq ans entre tous les Etats de l'Europe, et menaça de l'excommunication-corx qui troublereint la paix.

Tandis que le pape portait ainsi toute son attention sur les prépa-

ıv.

<sup>1</sup> Voici les résointions qui furent prises dans ce collège :

Les rois des pays mesacés devaieut fournir la pius grandé partie de l'argent; les eccléstistiques payer le dixieme de leur reveno, les laies nobles aussi le dixieme, les routriers le vingtivine, les artissaus nue part prodportionnée à leur gain journailler. Des indoigences furent accordées à ceux qui feraient des dons en argent.

L'empereur devait formit solvante mille hommes de pled, deux mille de cavalerie légère, quatre mille de grosse exalerie, è roit de France, ciapitante mille hommes de pied, quatre mille deg grosse cavalerie, hait mille de cavalerie kejere; Ensannoch, ci old Portugal, devait, avec une dotte de trois cents valsecant, attisquer Constantinopie, ou la Syrie, on l'Egypte (Raynaldi, ad ann. 6317, pp. 34).

ratifs d'une croisade, les poêtes et les orateurs, dont il encourageait les travaux. le représentaient déjà comme le libérateur du monde chrétien. Le célèbre Vida, dans une odc saphique adressée à Léon X, chantait les conquêtes futures du pontife. Déià il crovait voir l'Italie et l'Europe se levant en armes, les profondes mers se couvrant de vaisseaux chrétiens; déjà il entendait le choc de l'acier belliqueux, et le bruit des clairons, signal des combats; entraîné lui-même par l'exemple des guerriers et cherchant une autre gloire que celle des Muses, le poête jurait d'affronter les déserts brûlants de l'Afrique, de puiser dans son casque de l'eau du Xante ou de l'Indus, et de faire tomber sous son glaive les rois barbares de l'Orient. Vida dans son ode sur la croisade, qui renferme seize strophes, ne parle ni de Jésus-Christ, ni de Jérusalem, mais des jeux sanglants de Bellone et des lauriers d'Apollon et de Mars. Ses vers paraissent bien moins une inspiration de l'Évangile qu'une imitation d'Horace; et les louanges ou'il adresse au chef de l'Église chrétienne ressemblent tout à fait pour le ton et pour la forme à celles que le chantre de Tibur adressait à Auguste, Pendant que Vida, dans des vers profanes, félicitait ainsi Léon X de la gloire dont il allait couvrir son nom, un autre littérateur non moins célèbre, dans une épître en prose imprimée à la tête des Oraisons de Cicéron, adressait au pontife les mêmes félicitations et les mêmes éloges. Novagéri se plaisait à célébrer d'avance ces jours de gloire que la croisade promettait au monde chrétien et au père des fidèles : « Nous verrons, disait-il à Léon X, nous verrons luire cette « belle journée où , vainqueur des nations infidèles : tu reviendras « couvert des lauriers de la victoire; cette journée mémorable ou a toute l'Italie, toute la terre te-saluera comme un dieu libérateur, « où d'innombrables citovens de toutes les classes sortiront des bourgs « et des eités, et se précipiteront sur tes pas, te rendant grâces d'avoir « sauvé leurs foyers , leur liberté et leur vie. » .

L'Italie était alors remplie de Grees réfigiés, parmi lesquels se trouvaient d'illustres savants qui excepaient une grande influence sur les esprits et ne cessaient de représentre les Tures comme un peuple larbare et féroce. La langue grecque s'enseignait avec succès dans les plus célèbres écoles, et la direction nouvelle des études, l'admiration qu'inspiraient les chefs-d'œuvre de la Grèce, ajoutaient encore à la haine des peuples contre les favouches dominateurs de Byzance, d'Athènes et de Jérusalem. Ainsi, Jous les disciples d'Homère et de Platon s'associaient en quelque sorte par leurs vœux et par leurs discours à l'entreprise du souverain pontife. On a pu remarquer que la manière de petcher les croisades et les moifs altégués pour exciter l'ardeur des chrétiens, différaient selon les circonstances et tenaient presque toiquer sux idées dominantes de chaque époque. Au temps dont nous parlons, sout devaif porter le caractère et l'empreinte du beau siècle de Léon X; et, si les croisades avaient pu contribuer à la remaissance des lettres, il était juste que les lettres à leur tour fussent pour quelque chose dans une guerre entreprise contre les ennemis de la civilisation et des lumières.

Les throyés de la cour de Rome avaient été accueillis avec distinction danstous les Estats de l'Europe, et n'avaient négligé ni les exhetations évangéliques, ni les séductions, ni tes promesses, ni aucuni des ressorts de la politique profiane, pour disposer les princes ohreftiens à la croisade proclamée pur le pape. Le sacré collége se réjoint du succès de leur mission, et le pape, pour en remercier le ciel, pour attirer les bénédicions d'ivines au son entréprèse, ordonna qu'on ferait predaint trois jours des processions et des prizeres dans la capitale du monde chréfien. Il célébra lui-même l'Office d'uri, distribus des aumônes, et se reafit les pieds nus et la tête découverte dans l'écilies des Saints-Audres! .

Sadolet, accrédaire du saint-siége, un des favoris les plut distingués des Muses, et qui, au jugement d'Érasme, avait dans ses écrits l'abondance et la manière de Cicéron, pronoça en présence du clergé et du peuple romain un discours? dans lequel il célèbra le sale et l'activité du souversin poutife, l'empressement des prionce càrteines à faire la paix cutre cux, le désir qu'ils témoignaient de réunit leurs forces contre les Turcs. L'orateur rappelait à son audition l'empereur d'Allemagne et le roi de Prance; glorieux appiis de la chrétients); l'architéc Charles; roi de Castille, dout la jeunese montrait toutes les vertus de l'âge mûr; le roi d'Angleterre, invincible défensaur de la foi; Emmapuel, roi de Portugal, toojours prét à sacrifier ser propres inéférès à ceux de l'Égiles; Louis il, roi de Hongre, et Sigismond, roi de Pologne, le premier, jeune prince, l'espérance des chrétiens; le second, digne d'étre leur chef le roi de Danenizack, de Banneire.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette circonstance est attestée par l'historien Beleaire. Les lettres que Léon X publis le IX des talendes d'avril 1548 en font aussi mention.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez dans les attuvres de Sadolet le discours dont nous ne donnons lei qu'une courté analyse.

dont l'Europe connaissait le dévouement à la religion; Jacques, roi d'Écosse, que les exemples de sa famille devaient retenir dans le chemin de la vertu et de la gloire.

Parmi les États chrétiens sur lesquels l'humanité et la religion devaient placer leurs espérances, Saddet n'oublist point la nation helvétique, nation puissante et belliqueuse, qui brellait d'un si grand rélègi pretis à marcher et n'attendaient que le signal de chef de l'Églist. L'ordeur sacré finissait par une apostrophe vehémente à la race des Ottomans, qu'il menaçuit des forces réunies de l'Europe, et par une invocation à Dieu, qu'il conjurait de bénir les armes de tant de princes, de tant de peuples chrétiens, afiq que l'empire du monde flut arraché à Mahomet et que les louanges de Jésus-Christ pussent enfin retuit du midi an sectentiron et de l'occident à l'orient.

Léon X était sans cesse occupé de la croisade qu'il avait prêchée; il consultait les habiles capitaines, prenait des informations sur la puissance des Turcs, sur les movens de les attaquer avec avantage. Ce qui montre combien on était loin alors de l'esprit et de la dévotion des premiers croisés, c'est que le pontife, dans ses lettres aux princes et aux fidèles, disait que les prières ne suffisaient point pour vaincre les Barbares, et qu'on ne pouvait espérer de succès pour la croisade qu'en levant des armées formidables, qu'en marchant contre l'ennemi avec toutes les forces réunies du monde chrétien . De concert avec les principaux États de la chrétienté, il arrêta enfin le plan de la guerre sainte 2. L'empereur d'Allemagne s'engageait à fournir une armée à laquelle se joindraient la cavalcrie hongroise et la cavalerie polonaise, et, traversant la Mœsie et la Thracc, il devait attaquer les Tures en decà et au delà du mont Hémus. Le roi de France, avec toutes ses forces, avec celles des Vénitiens et de plusieurs États d'Italie, avec seize mille Suisses, devait s'embarquer à Brindes et descendre sur les côtes de la Grèce, tandis que les flottes d'Espagne, de Portugal et d'Angleterre partiraient de Carthagène et des ports voisins, pour transporter les troupes espagnoles sur les rives de l'Hellespont. Le pape se proposait de s'embarquer lui-même au port d'Ancône, pour se rendre sous les murs de Constantinople, rendezvous général de toutes les forces chrétiennes.

<sup>1</sup> On peut voir cette opinion du pape dans Fabioni , Vata Leonis X, p. 78.

<sup>2</sup> Ce plan de campagne mus a été transmis par l'historien Belcaire, évêque de Meta-

Ce plan était gigantesque, et jamais l'empire ottoman n'aurait court de plus grands dangers, si d'usais vades desseins avaient put être mis à exécution. Mais les monarques chrétiens purent à peine observer pendant quelques mois la trève proclamée par le pape et qu'ils avaient acceptée : chacun d'eurs était engagé à fournir pour la croissée des troupes qui leur devenaient chaque jour plus néces-saires dans leurs propres Estas, qu'ils voulient agrandie ou défendre. La vieillesse de Maximilien, la vacance prochaine du trône impérial, tertaient alors toutes les ambitions dans l'attente de quelques grands changements; bientôt le rivalité de Charles-Quint et de François I ralluma la guerre en Europe, et la chrétienté, troublée par les que-relles des princes, ne songea plus qu'elle pouvait être envahie par les Tures.

Au reste, ces dissensions politiques ne furent pas le seul obstacle à l'exécution des projets de Léon X. Une autre difficulté naissait de la levée des décimes. Partout le clergé paraissait avoir la même indifférence que les princes pour des guerres qui le ruinaient. Les peuples craignaient de voir leurs aumônes employées à des entreprises qui n'avaient point pour objet le triomphe de la religion. Le légat du pape en Espagne s'adressa d'abord aux Aragonais, qui répondirent par un refus formel exprimé dans un synode national. Le cardinal Ximenès déclara au nom du roi de Castille que les Espagnols ne crovaient point aux menaces des Turcs, et qu'ils ne donneraient point d'argent avant que le pape eût positivement annoncé l'emploi qu'il en voulait faire. Si les dispositions et les volontés de la cour de Rome trouvèrent moins de résistance et n'occasionnèrent point de troubles en France et en Angleterre, c'est que le cardinal Wolsey, ministre de Henri VIII, fut associé à la mission du légat apostolique, et que Léon X abandonna à François I la levée des décimes dans son royaume.

Nous avons sous les yeux plusieurs pièces historiques qui n'ont jamais été imprimées et qui nous servent à jeter un grand jour sur les circonstances dont nous paripos. La première est une lettre de François I, datée d'Amboise le 16 décembre 1816, par laquelle maistre Josse de Lagarde, docteur en theologie, vicaire general de l'eglise acthérale de Toulouse, est nomme commissaire, vouchant le faide

<sup>1</sup> Nons donnerons ces pièces manuscrites à la fin du volume.

de la crissada, dans, le diocese. Le roi de France expose dans une autre lettre le but in jublié qui allai fouviri v. é'étti pour implorer à faire la guerre aux infideles, et conquerir la terre saincte et l'empire de Grece, deleuus et usurpés par leadicts infideles. A ces lettres patentes es trouvent joines des instructions donnels par le roi de concert avec le légat du pape pour l'exécution de la bulle quiordonne la prédication de la rovisade dans le royaime de France pendant les deux années 1517 et 1518. Ces instructions recommandent d'abord de choisir de bons prédicateurs, chargés de faire de beaux et devots sermons au peuple, et d'expliquer les facultés et dispense qui se trouvent dans la bulle, sinsi que les justre et les sainetes causes et reusent dans la bulle, sinsi que les justres et les sainetes causes et reusen dans la bulle, sinsi que les justres et les sainetes causes et reusen pour lesquelles it est ordonné que pendant deux ans toutes autres stadulgences, tous autres pardons generaulx et porticuliers, sont suspendue et revoeurs.

Après avoir parlé du choix des prédicateurs et de la manière dont lis doivent préche, les lettres patentes du roi donnent quéques instructions sur le choix des confesseurs. Le commissaire général de la croisade pouvait en choisir autant qu'il le Jugerait convenable pour chaque églies où se trouvaient let ronnes et guerte du piblé. Il llui était recommandé d'en nommer six pour la cathédrale du diocèse, gerns de honne concience, hors de supricion. Les code-lisatiques chois sia ainst par le commissaire aviaent la mission de confesser ceux qui voudraient gagner les indulgences; et, pour évier toute espèce de désordres qui auraient pu naître de l'esprit de rivalité, its avoient, à l'exchusion de lous autirex, putssance de Juire des compositions et restitutions, et builler l'absolution d'écules, etc.

Enfin, l'ordonnance royale n'oublie rien des circonstances qui accompagnaient la prédication d'une croisade, des formes dans lesquelles on devait procéder à la distribution des indulgences. Elle va jusqu'à reigler la construction des troncs placés dans les églies poir recevoir les offrandes des fidéles, et les crémonies religieuses qui doivent être observées pendant le jubilé. Entre autres dispositions, cette ordonnance portait qu'il serait fait une grande quantité de confessionnaulz ou billets d'absolution et d'indulgencies; que ces biletes, signée par un notaire, seraient envoyés au commissaire général, qui les seclieroit su sex envoyé par le roy, et qu'on y haissenit une place en blanc pour écrire le nom de celui ou de celle qui voudrait se procure. L'instruction royale ajoutait que le commissaire feroit-

bien et honnestement accountrer son frone, au milieu duquel seroit une helle et grande croiz en laquelle on secriroit en grosses et belles lettres, is noc seno riscis... Pour que rien ne manqualt de ce qui pouvalt emouvoir le peuple à devestion, il était, en outre, ordonné de faire des processions solemeilles, et d'y porter une lettle banniere oi sersiant, d'un côté, les portraits du pape et du roi de France, de l'autre, des perienteurs poiens de Tures et autres insidéles.

Une circonstance qui devait animer le zele des fidèles et que rapportent les lettres missives du roi, c'est une incursion de quelques musulmans d'Afrique dans les lles d'Hjerres et sur les oôtes voisines de Toulon et de Marseille. Nous rous advertissons, dissient les lettrespeatentes adressées aux commissiens de la croissée, nous sous advetissons, pour le faire requoir et prescher, que puis naqueres les Maures et les barbares, infidèles et ennemis de nostre divine foy, out course et sont senus à groste puissone jusques en isles de notre coulé de Propence, où ils out prins, ravi et emmené plusieurs chrestiens pour les tourneste et livre à marture.

On ne se borna point sans doute à prêcher la guerre sainte dans le diocèse de Toulouse; nous n'avons aucun document ni aucune tradition écrite sur la prédication qui dut se faire en même temps dans les autres provinces du royaume; mais tout nous porte à penser que la crainte d'une invasion, l'éloquence des prédicateurs, l'exemple et les avertissements du roi, la pompe des cérémonies religieuses, n'excitèrent que faiblement la pieuse libéralité des peuples. Si nous en croyons les procès-verbaux et les comptes-rendus qui nous restent, les dépenses qu'occasionnèrent la prédication de la guerre sainte et la distribution des indulgences pontificales, n'étaient pas loin d'égaler la somme à laquelle se montaient les offrandes des fidèles, Rien ne prouve mieux que la dévotion des croisades s'affaiblissait chaque jour davantage; et c'est ce qui peut aussi nous faire voir l'exagération de beaucoup de plaintes qui s'élevaient alors sur l'emploi des deniers amassés au nom des chefs de l'Église et pour les frais de la guerre sainte. Comme on faisait toujours beaucoup de bruit de ces sortes de prédications et que les troncs des églises restaient souvent vides, on s'en prenait aux prédicateurs; on les accusait d'avoir dissipé l'argent qu'ils n'avaient pas reçu. Au reste, plus les peuples étaient portés à la défiance, plus on doit applaudir aux précautions qui avaient été prises : les dépenses de la prédication ou du jubilé pouvaient être quelquefois augmentées par ces précautions mêmes ; mais on avait calmé les esprits, et c'était beaucoup. Pour tout ce qui concernait la perception et l'emploi des deniers de la croisade, comme pour beaucoup d'autres choses, l'autorité du roi avait d'autant plus besoin d'exercer une surveillance sévère, que ceux qui recevaient les offrandes des chrétiens n'avaient pas toujours été gens de bonne conscience et hors de suspicion, et que parmi les orateurs de la terre sainte il s'en trouvait toujours quelques-uns qui montraient plus de zèle que de prudence et dont les prédications étaient un véritable sujct de scandale. Comme la plupart d'entre eux recevaient un salaire proportionné à la quantité d'argent versée dans les troncs des églises, plusieurs ne manquaient pas d'exagérer les promesses du souverain pontife et les priviléges accordés aux dons de la charité . Ainsi, pour nous résumer, nous dirons que cette prédication, ordonnée par le pape et par le roi, n'avanca pas de beaucoup les affaires de la croisade, mais que du moins la sagesse prévoyante du gouvernement et la prudence des chefs de l'Église gallicane prévinrent de grands désordres dans le royaume. Il n'en fut pas de même en Allemagne, où les esprits étaient portés au plus baut point d'irritation et de mécontentement; où des semeuces de trouble et d'hérésie commençaient à se développer jusque dans le sein du clergé.

On a pu voir jusqu'eic combiép la cour de Rome se montrait chaque jour plus facile à ouvrit he trésor des indulgences pontificales. Dans les premièrres expéditions d'Orient, ces indulgences pontificales. Dans les aportes de la terre sainte; on les accorda essuite à centre dince des croisés; puls tard, on les accorda aux pèlerins de la terre sainte; on les accorda sux fidèles qui écontaient les sermons des prédicateurs de la croisade, quelquelois méme à ceux qui assistiatin à la messe des lègats du pape. Léon X imagina de les accorder non-seulement à ceux qui par leurs aumònes <sup>8</sup> fourniraient aux frais de la guerre contre les Turcs, mais encore à tous les fidèles dont la pieuse libératité contribuerait aux dépenses nécessaires pour achever la construction de l'égite de Sain-Fèrrer, commencée par son prédécesseur Jules II.

L'histotre nous rapporte l'exemple d'un prédicateur qui fit entendre dans la chaire évangélique cette proposition condamnable Lorsqu'une paire de monatei est revules au troue de la croused pour le délivreux d'ema éma éme du propaire, quastifé citée du ce a troue défiréré et d'embre de circl. La faculté de théologie de Paris censura cette proposition comme contaite aix dogmes de FEctive.

<sup>2</sup> Histoire ecciéniastique de Fleury.

Quoique cette destination ent quelque chose d'utile, de noble, de grand, de véritablement catholique, quoiqu'elle fot digne, en quelque sorte, d'un siècle où les arts jetérent un magnifique éclat, beaucoup de chrédiens, surtout en Allemagne, n'y virent d'abord qu'un abus de l'autorité pontificale, et plusieurs d'sajent que pour bâtir l'église de Saint-Pierre, la cour de Rome démottssoit l'église de l'écus-Christ.

Albert, archeveque de Mayence, chargé de nomazer les prédicateurs du jubilé et les distributeurs des indulgences pontificales, nomma pour la Saxe les frères précheurs ou dominieains, à l'exclusion des frères mineurs on augustins, qui avaient quelquefois rempli ces sortes de missions. Ces demires se montrèrent jaloux de la préference; comme on n'avait pris aucune précaution, ni pour prévenile les effets de cette rivalité, ni pour arrêter les abus qui poursient se commettre, il arriva que les augustins cessarérent avec amertume la couduite, les meurs, les opinious des dominicains, et que ceux-el ne justifièrent que trop les plaintes de leurs adversaires.

Luther, religieux augustin, se fit connaître dans ces violentes querelles, et se distingua par la chaleur de son éloquence ; il poursuivit de sa colère les prédicateurs qu'on avait choisis pour recueillir les tributs des fidèles, et parmi les propositions qu'il débita en chaire, l'histoire nous a conservé celle-ci, qui fut censurée par Léon X : C'est un péché de résister aux Tures, attendu que la providence se sert de cette nation infidèle pour visiter les iniquités de son peuple: Cette étrange maxime s'accrédita parmi les partisans de Luther; et. lorsque le légat du pape demanda dans la diète de Ratisbonne la levée des décimes destinées à la croisade, il trouva une vive opposition. De toutes les parties de l'Allemagne, il s'éleva des murmures et des plaintes. On compara la cour de Rome au berger infidèle qui tond les brebis confiées à ses soins; on l'accusa de dépouiller les peuples crédules, de ruiner les nations et les rois, d'accumuler sur les chrétiens plus de misères que ne pouvait leur en causer la domination des Turcs.

Depuis plus d'un siècle, ces sortes d'accusations retentissaient en



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Quelques écrivairs ont présendu , contre l'opfation de Bosont et de Buvid Hume, que Luther n'arait point été entrainé dans son oppositiop per un moil de judique et par un sentiment d'annormerope. Maigre leurs objections, le fait est resté démontré. Le savait Norbein m'a pagué propos, dans son histoire, de justifiéer Luther sur co point, qui est d'allieurs de peu d'importante.

Allemagne, chaque fois qu'on levait des deniers nour les croisades ou qu'un tribut quelconque était imposé aux chrétiens par le souverain pontife. Les réformateurs profitèrent de cette disposition des esprits pour répandre des idées nouvelles et tenter une révolution dans. l'Église. Chez une nation portée par son génie et son caractère aux idées spéculatives, les nonveautés philosophiques et religieuses devaient trouver plus qu'ailleurs de chauds partisans et d'ardents apôtres. Il faut ajouter que l'Allemagne était un des pays de la chrétienté que la cour de Rome avait le moins épargnés dans sa toute-puissance, et que l'esprit d'opposition y avait pris naissance au milieu des longues querelles élevées entre le sacerdoce et l'Empire. Une fois qu'on eut brisé le lien qui unissait les esprits et qu'on eut secoué le joug d'une autorité consacrée par le temps, l'opposition ne connut plus de bornes; il n'y eut plus de mesure pour les opinions; l'Église fut attaquée de tous les côtés à la fois, et par mille sectes différentes, toutes opposées à la cour de Rome, la plupart opposées entre elles, Dès lors éclata cette révolution qui devait à jamais séparer de la communion romaine plusieurs peuples de la chrétienté.

Nous n'avons point à parler des événements qui accompagnèrent le schisme de Luther; mais il est curieux de voir que l'origine de la réforme se trouve liée, non pas directement aux croisades, mais à l'abus des indulgences promitiquées pour les croisades.

Comme tous ceux qui commencent des révolutions. Luther ne savait point jusqu'où pouvait aller sa guerre contre la cour de Rome; il attaqua d'abord quelques abus de l'autorité pontificale, et finit bientôt par attaquer l'antorité elle-même. Les opinions qu'il avait échauffées par son éloquence, les passions qu'il avait fait paltre parmi ses disciples. l'entraînèrent lui-même beaucoup plus loin qu'il n'aurait pu le prévoir ; ceux qui avaient le plus grand intérêt à combattre les doctrines du réformateur, ne viront pas plus que lui ce que ces doetrines devaient amener avec elles. L'Allemagne, toute morcelée, en proje aux divisions et à tons les genres de désordres, p'avait aucune autorité assez forte, assez prévoyante pour prévenir les effets d'un schisme. A la cour de Rome, personne n'avait pu croire qu'un simple moine ébranlât jamais les colonnes de l'Église; au milieu de la pompe et de l'éclat des arts qu'il protégeait, distrait par les soins d'une politique ambitieuse, Léon X oublia trop peut-être les progrès de Luther. Il eut tort surtout d'abandonner entjèrement l'expédition contre les Tures, qu'il avait annoncée dans tout le monde chrétien et qui ponsait, au moins dans les premiers moments, offir un en tile distraction aux esprits dominés par les idées de la réferme. L'entreprise d'une guerre sisilet, qu'il avait suivio avec tant de chaleur au commencement de son pontificat et pour laquelle se potets lui promettaient une gloire éternélie, cette entreprise, lorsqu'il mourat, n'occupait plus apensée n'eclel de ses contemporains.

Cependant le successeur de Sélim, Soliman, venait de s'empaere de Belgrade l'e mençaeit l'Ile de Bhodes. Cette le était la dernière colonie des chrétiens en Asie. Tant que les chevaliers de Saint-Jean en restaient les maltres, le suitan des Turcs pouvait craindre qu'on ne formate n'ocident quietque grande expédition pour le recouvrement de la Palestine et de la Syrie, et même pour la conquête de l'Egypte, qui venait d'êtter rémine à l'empire outomas d'êtter rémine à l'empire outomas.

Le grand mattre des hospitaliers envoya sollicier les secours de l'Europe christième. Charles-Quint venait de réunir sur sa tête la couronne impéniale et celle des Espagues. Tout occupé d'abattre la puissance de la France et cherchant à entrainer le pape Adrien VI dans une gétére coutre le roi très-cherdien, l'empreeur fut peu touché du danger qui menaçait les chevaliers de Rhodes?. Le souverain pontifie n'oss les secourir et sollicier pour 'eux l'appui de la 'chrétienté. François I montra des sentiments plus généreux', mais, dans la situation où se trouvait le royaume, il ne put envoyer les secours qu'il avait promis.

Les chevaliers do Rhodes resident réduits à leurs propres forces. L'histoire a redit les travaiux et les prodiges d'héroisme par lesquels l'ordre des hospitaliers illustra sa défense. Après plusieurs mois de combats, Rhodes tomba au pouvoir de Soliman 1. Ce fat un spectacle bien touchant que celui di grand naîter l'Els-Admi, p le près de sis chevaliers et de ses sujets, entraînant avec lui les tristes débris de l'Ordre et tout le peuplé de Rhodes, qui vait voulu es suive. Il aborda sur les côtés du royaumé de Naples, non loin des lieux où Virgile fait déharquer le pieux Enée avec les glorieux restes de Troie. Si l'espirit des croisdes vair ju set araitines, quels cours sersient reséts.

<sup>1</sup> Sollman s'empara de Beigrade en 4521 , l'année même où le pape Léon X mourut.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le pape Adrien, an Hen d'envoyer la flotte d'Espagne au secours de Rhodes, la labsta partir contre les Français. Do berr épit les Vénitiens refuséreat de secourir les Rhodess.

<sup>3</sup> Suivant Beleaire, le sèrge de Rhodes coûts aux infédètes près de soixante mille hommes.

sans émotion, en voyant ce vénérable virillard, suiri de ses fidèles compagnons d'infortune, cherchant un asile, implorant la compassion, et sollicitant pour prix de ses services passés un coîn de terre où tuit et ses guerriers present encore déployer l'étendard de la religion et combattre les intificles.

Lorsque le grand maltre se mit en marche pour Rome, Adrien VI déclarait la guerre au roi de France : une ligue s'était formée entre le souverain pontife, l'empercur, le roi d'Angleterre et le duc de Milan. Dans cet état de choses, les chrétiens d'Orient ne pouvaient espérer aucun secours. Après la mort d'Adrien, le pape Clément VII se montra plus favorable à l'ordre des hospitaliers. Il accueillit le grand maître avec toutes les démonstrations d'une tendresse paternelle. Lorsque dans le consistoire le chancelier de l'ordre raconta les exploits et les revers des chevaliers, le souverain pontife et les prélats de Rome versérent des larmes et promirent d'intéresser à de si nobles infortunes tous les royaumes du monde chrétien. Malheureusement pour l'ordre de Saint-Jean, les puissances de l'Europe étaient plus que jamais divisées entre elles. François I fut fait prisonnier à la bataille de Pavie. Le pape, qui avait voulu reprendre le titre de conciliateur, ne fit qu'exciter contre lui-même la haine et la colère de Charles-Ouint, Au milicu de ces divisions ou oublia les chevaliers de Rhodes, et ce ne fut que dix ans après la conquête de Soliman que ces nobles guerriers purent obtenir de l'empereur le rocher de Malte 1, où ils devinrent encore la terreur des musulmans.

Tandis que l'Europe était ainsi troublee, le conquérant de Bhodes et de Belgrade reparaissait menaçant sur les rives du Danube. Louis II chercha à ranimer le patriotisme des Hongrois, et fit revivre l'ancien usage d'exposer en public un sabre ensanglanté, signal de la guerre et des péris de la patrie. Les extontations du monarque, celles du clergé, l'approche de l'ennemi, ne purent apaiser les discordes nées de l'anarchie féodale et des longs malheurs de la Hongrie. Le monarque hongrois ne put rassembler que vingt-deux mille hommes sous l'étendaped de la croix.

Ces vingt-deux mille chrétiens, commandés par un prélat, avaient à combattre une armée de cent mille Ottomans; ce fut l'armée hon-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'ile de Malto fat offerte aux hospitaliers en 4527 par le pape Clément VII et l'empereur Charles-Quint, mais ce ne fat qu'en 1330 qu'ils la possédèrent. (Voyez la note du P. Mansi. Annol., cerclésius/quee, t. XXX, p. 585.)

groise qui, d'après l'avis des évêques, présenta la bataille aux infidèles. Ce qu'il y a de remarquable dans les guerres saintes, c'est qu'on peut reconnaître presque toujours l'ascendant du clergé à la témérité des entreprises. La persuasion où étaient les ecclésiastiques qu'ils combattaient pour la cause de Dieu, leur ignorance de la guerre, les empêchaient de voir les périls, ne leur permettaient point de douter de la victoire, et leur faisaient souvent négliger les moyens de la prudence humaine. Ce fut dans la confiance d'un succès miraculeux que l'archevêque de Colocza n'hésita point à livrer le combat décisif de Mohacs. Le clergé qui l'accompagnait anima les combattants par ses discours, et donna l'exemple de la bravoure. Mais l'enthousiasme religieux et guerrier ne put triompher du nombre : la plupart des prélats recurent dans la mêlée la palme du martyre; dixhuit mille chrétiens restèrent sur le champ de bataille. Ce qu'il y eut de plus malheureux, Louis II disparut et périt dans la déroute générale, laissant son royaume livré aux factions et ravagé par les Tures,

La défaite des Hongreis porta le désespeir dans l'Ame de Clément VII. Le pontife écrivit à tous les souverains de l'Europe ; il avait formé le projet de les visiter en personne et de les engager par ses prières et par ses larmes à défendre la chrétienté. Les touchantes exhortations du pape et son attitude suppliante ne purent émouvoir les princes; et c'est ici qu'on aperçoit la rapide décadence du ponvoir pontifical, naguère si formidable avec les foudres de l'Eglise, et dont les décisions étaient regardées comme des arrêts du ciel. Comme . l'empereur troublait l'Italie, par son ambition et refusait de s'associer aux desseins du pontife , la cour de Rome essaya de prêcher contre lui une espèce de croisade, et le pape se mit à la tête d'une ligue qu'on appela une ligue sainte : mais cette coalition, moitié religieuse, moitié politique, se dissipa comme d'elle-même, et Clément ne tarda pas à être victime d'une vaine hostilité. Les troupes impériales entrèrent dans Rome, comme dans une ville engemie. L'empereur, qui prenait le titre de chef temporel de l'Église, ne craignit point de donner à l'Europe le scandale de la captivité d'un pontife. Quoique l'autorité des papes n'exercât plus la même influence, qu'on fût bien loin alors du siècle d'Innocent IV et de Grégoire IX, qui avaient accablé l'empereur Frédéric II, néanmoins les violences de Charles-Quint excitèrent une indignation générale. L'Angleterre et la France coururent aux armes. Toute l'Europe fut troublée : les uns voulaient

veuger les outrages faits au vicaire de Jésus-Christ, les autres profiter du désordre. On ne s'occupait plus de défendre la chrétienté de l'invasion des Ottomans.

Capendant Clément VII, du fond de la prison où le retenait l'ernpereur, veillait encore à la défense de l'Europe chrétienne : ses légats exhortaient les Hongrois à centiquer de combattre pour leur Dieu et pour leur patrie. L'active sollicitude du pape allait chercher des ennemis aux Turcs jusque dans l'Orient et parmi les infidèles. Acomat, qui avait secoué en Egypte le joug de la Porte, recut des encouragements de la cour de Rome. Un légat du pape fut chargé de lui promettre l'appui des chrétiens de l'Occident. Le souverain pontife entretenait de continuelles relations sur toutes les frontières et dans toutes les provinces- de l'empire turc, pour connaître les desseins et les préparatifs des sultans de Constantinople. Il n'est pas inutile de dire ici que la plupart des prédécesseurs de Clément avaient mis comme lui les plus grands soins à surveiller les projets des infidèles. Ainsi les chefs de l'Eglise ne se bornaient point à exciter les chrétiens à se défendre sur leur propre territoire ; mais, comme des sentinelles vigilantes, ils tenaient sans cesse les veux attachés sur les ennemis de la chrétienté, pour avertir l'Europe des périls qui la menaçaient.

Lorsque l'empereur ent hrisé les fers de Clément VII, le saint pontife oublia les outrages qu'il avait reçus, pour ne songer qu'au danger de l'empiregermanique, qui allait dire attaqué par les Tures. Dans les disies d'Augsbourg et de Spire, le légat du pape s'efforça, an nom de la religion, de réveiller l'ardeut des peuples de l'Allemague pour leur, propre défenses. Un dépait de l'empereur j'oigni ses exhortations à celles de légat apostolique ; il fil un appel à l'antique vertu des Germains, et rappela à ses auditeurs l'exemple de leurs acoètres, qui n'avaient jamais souffert une domination étrangère. Il invita les princes, les magistrats et les peuples à combattre pour leur indépendance et pour leur propre salut. Ferdinand, roi de Bohème et de Hongrie, proposa aux princes et aux Etasts de l'Empire de prende des mesures promptes et déficaces contre les Tures. Ces exhortations et ces conseils obtiment peu de succès et trouvèrent une forte de conseils et s'espit toujeurs plus settif des doctrines nouvelles,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riceins, juif converti et devenu médecin du cardinal de Goritz. Le discours qu'il prononça à la diète de Spire, tenue en 1236 ou 4308, se trouve dans le L. III de la Collection de Strave. (Voyez Bibliothèque des Orainafez, L. III. 7

Toutes les villes, toutes les provinces, étaient occupées des questions agiétées par la réforme. On pouvait abors companer les peuples de l'Allemagne, firenacés par les Turcs, aux Grees du Bas-Eurpine, que l'histoire nous montre livrés à de vaines disputes lorsque les barbares échient à leurs portes. Ainsi que oche 2 les Grees, on trouvait parmi les Allemands une foule d'hommes qui redoutaient moins de voir dans unes cités le turban de Mahomet que la tiare du pontiée de Rome : les uns, poussés par un esprit de fatalisme qu'on trouve à peine dans lo Coran, soutenaient que Dieu avait jugé la Hongrie et que le suit de ce royaume n'était point au pouvoir des hommes; d'autres (les millénaires) annonpaient avec une joie finantique l'apporcée du jugement dernier, et, tandisq que les prédicateurs de la croisade exhortaient les Allemands à défendre la patrie, l'orgueil jaloux d'une secte impie invoquait les jours de la désolation mirrestelle.

Soliman venait d'entrer en Hongrie à la tête d'une puissante armésque dans l'Allemagne. La capitale de l'Autriche, assiègée par les Tures, ne dut son salut qu'au débordement du Dannbe, au couragé de sa garrison, et, si l'on en corit quelques historiens, à l'infidélité du grand visit, gagné par l'argent des chrétiens. Au signal du péril, l'empreure fit avancée ses trouves; mais, toujours préoccupé de la pensée d'étendre son empire en Italie, il s'aurêta tout à ceup dans les plaiées de Lintz, et ne songea point à poursnivre les Tures, qu'i se retirient natinant avec eux trente mille capités. Dans le même temps, une, flotte espagnole, commandée par Doris, parcourut la mer de l'Archipel, sans remporter aucun avantage sur la marine turque; cette expédition se borna à la prise de Coron et de Patras, qui furent bientôt rendus aux Ottománs.

Les démarches et les conseils paternels du pape ne purent ranimer l'enthousiasme d'une guerre sainte, non-seulement en Allenagne, mais mème parqui les Hongrois. Perdinardi, frère de Charles-Quint, que la puissance impériale avait fait déclarer roi de Hongrie, et le contre le anz Dapoi, palatin de Transylvanie, qui, avec la protection des Turcs, régnait sur les ruines de son pays, se disputaient ce malheureux royaume, maltraité à la fois par ses ennemis et par ses alliés. Soliman, maître de Bode, ravageait toutes les provinces et faisait de grands préparatils. On convoque plusieurs dêtes pour délibéer 'sur les moyens d'arrêter l'invasion des armées ottonanes; et, ce qui ne montre que trop la malheureuse disposition des esprits à cette époque, dans uné assemblée tenue à Vienne pour la croisade contre les Turcs, on ne s'occupa que de réprimer la licence des écrits et de contenir le rapide essor de l'imprimerie, dont l'usage se répandait partout! et qu'on accusait d'être l'auxiliaire de la réforme. Les troupes envoyées en Hongrie furent battues et dispersées par Soliman. Ferdinand n'eut plus d'autre ressource que de demander la paix aux Tures. Circonstance digne de remarque : le pape fut compris dans le traité2; Soliman y donnait le titre de père au pontife romain. et celui de frère au roi de Hongrie. Clément VII, après tant d'inutiles tentatives auprès des princes de la chrétienté, semblait n'avoir plus d'espoir que dans la providence, et s'écriait avec amertume, en approuvant l'issue des négociations pacifiques : a Il ne nous reste plus qu'à supplier le ciel de veiller lui-même au salut du monde chrétien3 . p

On aurait pu croire que les guerres saintes touchaient à leur fin. puisque le chef de l'Église avait déposé les armes et fait la paix avec les infidèles. Au reste, ce traité de paix, comme ceux qui l'avaient précédé; ne pouvait être considéré que comme une trève, et la guerre ne devait pas tarder à recommencer, lorsque du côté des chrétiens ou du côté des musulmans on aurait l'espoir de la poursuivre avec avantage. Telle était la politique du temps, et surtout celle qui dirigeait dans leurs relations réciproques les puissances chrétiennes et les puissances musulmanes. Soliman avait abandonné ses projets sur l'Allemagne et la Hongrie, moins par respect pour les traités que parce qu'il employait ses forces dans une guerre contre les Persans, D'un

<sup>1</sup> Bous la diète convoquée à Vienne, en 4530, on ren ilt un décret par legnel en ordonnait la censure des livres, des peintures, des nouveautés queleonques. (Voyez le texie de ce décret dans Baynaldi, ad sun. 4530.) <sup>3</sup> Voici les termes du traité qu'Istuanfina nons a laissé :

<sup>.</sup> Le prince des Turcs, Sollman, reconnaît le pontife Clément pour un nère, et l'empereur · Charles et le roi Ferdinand pour des frères. Il doquera ordre à Louis Gritto d'engager le roi Jess · à ceder à Ferdinand la jurile de la Hongrie qu'il possè le maintenant, on de règler la paix à des « conditions équitables. De son côt. "Ferdinand bera tenu d'envoyer à Soliman les clefs de Strips-· nium, qu'il remettra en signe d'obeissance pour le temps quo la paix éurera, pendant la vie ét

<sup>.</sup> l'un on de l'antre, ou tant que Ferdinand le voudra. Il sera fait aussi avec l'empereur et le pone tifo nu traité de sept ans an plus, à condition que Coron sera rendu à Soliman, qui donnera et · échange à l'émpereur ou à Ferdinand une place en Hongrie heancoup plus riche que Coron. il · sera également défendu à Halradénus, chef des pirates, et aux pirates maures et aux pirates turcs, . d'infester par leure exentsions on leurs rapines les rivages d'Espagno et d'Italie. » Ce traité fut

conclu su mois de décembre 1533. 1 Ces expressions se trouvent dans la lettre que le pape écrivit à Fordinand, rol des Ransins,

le 13 décembre 4533, pour le remercier de l'avoir compris dans le fraité.

autre côté, la chrétienté laissait en paix les Ottomans, parce qu'elle était en proie à la discorde et que la plupart des princes chrétiens, occupés de leurs propres intérêts, n'écoutaient que les conseils de leur ambition.

L'Europe avait alors trois grands monarques dont les forces réunies auraient suffi pour abattre la puissance des Turcs; mais ces trois. princes se trouvaient opposés entre eux par la politique autant que par leur caractère et par leur génie. Le roi d'Angleterre, Henri VIII. qui avait réfuté Luther, et qui s'était ligué avec le roi de France pour délivrer le pape captif, venait de se séparer de l'Église romaine, Tantôt l'allié de la France, tantôt l'allié de l'empereur, occupé de faire triompher le schisme dont il était l'apôtre et le chef, il ne portait plus ses pensées vers la guerre d'Orient. François I avait d'abord prétendu à la couronne impériale, ensuite au duché de Milan et au royaun.e de Naples : ces préténtions, qui furent une source de malheurs pour lui et pour la France, troublèrent tout son règne, et ne lui permirent point de s'occuper sérieusement de la croisade contre les Turcs, croisade qu'il avait fait prêcher lui-même dans ses États. Le sentiment de haine et de jalousie qui l'animait contre un rival heureux et puissant lui inspira deux fois la pensée de rechercher l'alliance des infidèles; au grand scandale de la chrétienté, on vit une flotte ottomane accucillie dans le port de Marseille, et l'étendard des lis mèlé à celui du croissant sous les murs de Nice. Charles-Quint, maître de toutes les Espagnes, chef de l'empire germanique, souverain des Pays-Bas, possesseur de plusieurs empires dans le nouveau Monde, s'occupait bien plus d'abaisser la monarchie française et d'établir sa domination en Europe que de défendre la chrétienté. Pendant la plus grande partie de son règne, ce monarque ménagea les partisans de la réforme en Allemagne à cause des Ottomans, et ne poursuivit point les Ottomans, à cause de ses ennemis dans la république chrétienne. Il se contenta de protéger deux fois la capitale de l'Autriche par la présence de ses armées; et, quand le pape le conjura de défendre la Hongrie, il aima mieux porter la guerre sur les côtes d'Afrique, Les nuissances barbaresques venaient de se former sous la protection de la Porte Ottomane, et commençaient à se rendre redoutables dans la Méditerranée. Charles, dans une première expédition, s'empara de Tunis, planta ses étendards sur les ruines de Carthage, et délivra plus de vingt mille captifs, qui allèrent publier ses victoires dans toutes

- - - Cangle

les paries du monde chrétien<sup>1</sup>. Dans une seconde expédition, il avais le projet de détruire Alger, où se rassemblaient les pirates, fléau des côtes de l'Italie et de l'Eapagne. Malgré les avertissements de hommes les plus expérimentés, il ne craignit point de s'embarquer dans la saison des pluies et des orages. A peine était-il descenda sur la côte de l'ancienne Numidie, que son armée et sa flotte disparrent dans une templet qui ébranla la mer et la terre. Après avoir couru les plus grands dangers pour sa vie, il revint presque seul en Europe, où ses ennemis<sup>2</sup>, et sutrout le pape, l'accusèrent d'avoir laissé sans défense l'Allemagne et même l'Italie, menacées plus que jamais par Soliman.

Alors retentirent en Europe de nouveaux cris d'alarme. Parui ceux qui exbortaient les peuples à combatre les l'ures, on entendia la voix de Martin Luther. Dans un livre inituilé Prières contre le Ture, le réformateur condamail l'indifférence des peuples et de rois, et conscillait aux chrétiens de résister aux musulmans , s'ils re voulaient être conduits en captivité comme l'avaient été autrefois les fid s'Israell. Dans une formule de prière qu'il avait composée, il s'exprimait ainsi : « Lève-toi, Seigneur; grand Dieu, et sanctifie las nom que tes enneuis outregart; affernist fon répa qu'ils veuille diétririe, et ne souffre pas que nous sogons foulés aux pieds par ceux qui ne veuilent pas que tu sois indere Dieu. »

Plusieurs fois des murmures s'étaient élevés contre Luther, qu'on accusiai d'avoir affaibli par ess doctrines le courage des Allemands. Quelque temps avant l'époque dont nous parlons, il avait déjà publié une apologié dans laquelle, sans désavoure la fameaus proposition censurée par le pape, il donnait à ses paroles un autre sens que cebi que leur donnait la cour de Rome. Toutes ses explications, qu'il n'est pas ficile d'analyser, se rédissient à la distinction qu'il faiet untre l'autorité c'etile et l'autorité ecclésiastique 2. C'est à la première, dit le réformateur, qu'il appartient de combattre les Turcs; le devoir de la seconde est d'attendre, de se soumettre, de prier et de géninf. Il ajor

I. L'infistorien Paul Jové, liv. XXXIV, entre daux de grands détails sur cette première expédition de Charles-Quist en Artique et sur les succès que ce prince y oblint.
<sup>2</sup> Ce fut après cette expédition que Charles-Quiet envoya au finneux Arêtiu une épée enrichie de

dismosts. Tout le monde sait que le suitiepe (page de l'encomisté de la faste par la valeur de pré-seis.

Quoique le chef de la réforme exigeût les qualités d'un parfait chrétieu dans les guerriers appe-

lès à combattre les uns'allmans, et qu'il poist tous les motifs de su prédication dans les guerriers spelès à combattre les uns'allmans, et qu'il poist tous les motifs de su prédication dans la religio di Christ, l'étendard de la croix dans une armée chrétieuse lui causait, disait-il, plus d'horres que

Non content de cette apologie, qui avait pour titre Dissertation sur la guerre contre les Turcs', Luther, deux ans après le siége de Vienne, publia un autre ouvrage intitulé Discours militaire, dans lequel il invitait aussi les Allemands à prendre les armes. Ce second discours commence, comme le premier, par des distinctions et des subtilités théologiques, par des déclamations contre le pape et les évêques, par des prédictions sur la prochaine fin du monde et sur la puissance des Turcs, que l'auteur trouve clairement annoncées dans Daniel. Quoiqu'il s'efforce de prouver, comme dans son premier écrit, que la guerre contre les musulmans n'est point une guerre religieuse, mais une entreprise toute politique, il n'en promet pas moins les palmes du martyre à ceux qui mourront les armes à la main. Il représente cette guerre comme agréable à la Divinité et comme le devoir d'un véritable disciple de l'Évangile. « Ton bras et ta lance, « dit-il au soldat chrétien, seront le bras et la lance de Dieu. En « immolant les Turcs, tu ne verseras point le sang innocent, et le « monde te regardera comme l'exécuteur des arrêts de la justice « divine, car tu ne feras que tuer ceux que Dicu même a condamnés, » On peut juger combien ce genre de prédication diffère de celui des orateurs qui préchaient la croisade dans les siècles précédents. Dans

l'aspect du démon. On derina facilement le vérishide modif de son extrême répapamer pour une croissée : état qu'on croissée residit devel appeter de conceurs ai pape, cit qui le croncarra de pape dans une gezeru qui lateressoit la chrétiente, était ce que Lather redoctait le pius as monde ; il avait tant d'avenien pour la cour de Rome, que dense actril il se demande si on delli faire le guerre un pape comme na Turc; et, dada l'excès de sa haino, il n'hésite point à répondre : A l'an comme à l'autre.

Lather composa trois ouvrages sur co sujet. Le prender est dédié à Philippe, jandgravo de Hesse, et porte la date de 1528. Le Discours militaire centre les Tarts fut publié dons l'année 1520. Le troisiemo ouvrage, que nous nous bornons à indiquer, a pour titre : Exhortation à la guerre coutre les Tarcs. la seconde partie de son discours, le chef de la réforme s'adresse aux diverses classes de la société : à la noblesse, qui se perd dans le luxe et les plaisirs et pour laquelle l'heure des combats est enfin venue; aux bourgeois et aux marchands , longtemps adonnés à l'usure et à la cupidité; aux ouvriers et aux paysans, qu'il accuse de tromper et de voler leur prochain. Le ton du prédicateur est plein d'une excessive dureté; il parle comme un homme qui n'est pas fâché des malheurs qui vont arriver, par la raison qu'il les a prédits et qu'on a dédaigné ses avertissements. Il dit , avec une sorte de satisfaction, qu'après les jours de la joie et de la débauche, après le temps des fêtes et des plaisirs, vieut le temps des pleurs, des misères et des alarmes. Il finit par une apostrophe véhémente adressée à tous ceux qui resteront sourds à sa voix et que l'ennemi trouvera sans défense : « Écoutez maintenant le diable dans le Turc , vous qui ne vouliez pas « écouter Dieu dans Jésus-Christ : le Turc brûlera vos demeures; il « enlèvera vos bestiaux et vos moissons; il outragera, il égorgera, « sous vos veux, vos femmes et vos filles; il empalera vos petits « enfants avec les pieux mêmes de la haic qui sert de clôture à votre « héritage; il vous immolera vous-mêmes, ou vous emmènera en « Turquie pour vous exposer au marché comme un vil bétail; c'est « lui qui vous apprendra ce que vous aurez perdu et ce que vous « auricz dù faire. C'est au Turc qu'il appartient de soumettre la « noblesse superbe, de rendre la bourgeoisie docile, de châtier et de « dompter le peuple grossier . »

A peu près dans le même temps, le célèbre Érasme publia un écrit sur la question de savoir si on devait fibre la guerre aux Turcs<sup>2</sup>, on trouve dans cet écrit quelque chose de cette philosophia réveuse et chagrine qui était l'esprit de la réforme; mais Erasme s'y abandonne avec moins de violence et d'amertume que Luther. Il attribue les malheurs qui désolaient le monde à la corruption des mœurs et des esprits, et regarde les progrès toujours croissants des Turcs comme le dernier châtiment que le ciel réservait aux chrétiens dégénérés. Après avoir peint à grands traits la tyrannie des Barbures, de ce

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Luther donne ensuite son avis sor la manière de fatre la guerre nux Tures : îl veut qu'on se défende jusqu'à la mort, qu'un ravage tons tespays où Tennemi doil passer. Il termine son discours en adressant des consolations à ceux qui tombéront entre les mains des Tures, et leur trace un piss de condaite pour le temps de leur capitaité chez les infidèles.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'ecrit d'Erasme est intitule Utilissima consultatio de bello Turçis inferendo. Il est daté de Pribourg en Brisgan, le 17 mars de l'année 4530.

peuple sans loi et sans Dieu. Érasme combat tour à tour, et ceux qui voulaient qu'on fit toujours la guerre aux Turcs, et ceux qui voulaient qu'on ne la leur fit jamais. Sans doute que la providence irritée envoyait elle-même aux chrétiens cette nation cruelle ; mais en résistant aux Turcs, on ne désobéissait pas plus à Dieu que lorsqu'on invoque les secours des médeeins pour guérir les maladies que le ciel nous envoie. Érasme veut, comme Luther, qu'on se prépare à la guerre contre les Turcs par la pénitence; il veut que les princes chrétiens se réunissent franchement contre l'ennemi commun : il n'exclut point le pape d'une ligue chrétienne, mais il ne peut souffrir les pasteurs de l'Église parmi les combattants. Un cardinal, général d'armée, un évêque capitaine, un prêtre centurion, lui offrent l'image d'une statue composée d'or et d'argile, d'un centaure moitié homme, moitié cheval. L'ingénieux écrivain oppose aux prélats guerriers l'exemple du Christ, qui ne fit iamais la guerre, mais qui apporta au genre humain la philosophie oéleste, instruisit ceux qui suivaient le chemin de l'erreur, avertit les incrédules, consola les affligés, soutint les faibles, s'attacha par des bienfaits les hommes qui en étaient dignes comme ceux qui ne l'étaient pas. Plusieurs chrétiens pensaient que, pour avoir la paix, on devait abandonner la Hongrie aux Ottomans. Érasme demande à ces politiques prudents s'il leur paraissait juste que les fidèles recussent leurs princes et même leurs évêques de la main des Turcs. Lors même que ces Barbares domineralent sur la Hongrie, croyait-on que leur ambition fût satisfaite? non, ils ne devaient se reposer que lorsqu'ils auraient marché sur la tête des rois et des princes, et que tous les trônes du monde chrétien seraient devenus comme la poussière de leurs pieds.

Cet derit, ou consultation d'Érasime, dont nous ne donnous sic qu'une faible idée, evnérmait heaucoup de raisonnemite et de subtilités qu'il serait impossible d'analyser avec précision. Un parell ouvrage était plus fait d'ailleurs pour d'ent lu et apprécié parmi les savants, que pour animer l'enthousisame ou la dévoiton des fidèles. L'esprit de secte et de controverse altérait chaque jour davantage le caretère et les estminents des peuples y on devenait plus indifferent aux périls de la chrétienté et même à ceux de la patrie, surtout en Allemagne, oi il parsisait plus facile de soutenir avec édat des thèses philosophiques , même de convoquer des diètes nonbreuses, que de faire la currere et de rassembler des armées. Du sein des querelles religieuses qui troublaient le sanctuaire étaient nées des dissensions politiques qui troublaient l'État et la société. Au millieu des violents débats qui agitaient l'empire germanique, l'Église et nême l'autorité civile proclamée par Luther, perdirent cette unité d'actions ans laquelle on ne pouvait combattre avec avantage un ennemi boundaire le le commantage un ennemi plus entre eux qu'ils ne baissaient les Tures, et que chaque pari redoutait moins le triomphe des mécréants que celui de ses adversaires. Les luthériens hésitaient à prendre les armes, craignant accasses d'avoir à repousser les attaques des catholiques; ceux-ci se trouvaient retenus par la crainte des luthériens l. Ce fut ainsi que la réforme, qui avait pris naissance à la suite des croisades, achera d'éteindre cet enthousiasme religieux qui arma tant de fois l'Occident, d'abord contre les Sarrasins, ct ensuite contre les Tures.

Le nom des Tures fut encore prononcé dans les diètes d'Allemagne et dans le concile de Trente; mais on ne prit aucune mesurre pour leur faire la guerre. Dès lors, ji ne se passa plus rien dans la Hongrie et dans l'Orient qui pût fixer l'attention du monde chrétien. Le seul événement sur lequel l'Europe ett encore les yeux attachés, fut la défense de Malte contre toutes les forces de Soliman.

Cette défense augmenta la réputation de l'ordre militaire de Saint-Jean. Le port de Malte devint le seul abri des vaisseaux chrétiens sur la route qui conduit aux côtes de l'Égypte, de la Syrie et de la Grèce. Les corsaires de Tunis et d'Alger, tous les pirates qui infestaient la Méditerranée, tremblèrent à l'aspect du rocher de Malte et des galères où flottait l'étendard de la croix. Cette colonie militaire, toujours armée contre les infidèles, sans cesse renouvelée par la noblesse belliqueuse de l'Europe, nous offre jusqu'à la fin du dix-huitième siècle une image vivante de l'antique chevalerie et de l'époque héroïque des croisades. Nous avons raconté l'origine de cet ordre illustre; nous l'avons suivi dans ses jours de triomphe, dans ses revers plus glorieux encore que ses victoires. Nous ne dirons point par quelle révolution il est tombé 2; par quels événements il a perdu cette lle qui lui avait été donnée comme le prix de la bravoure, et qu'il défendit pendant plus de deux cents ans contre les forces ottomanes et les Barbares d'Afrique.

Les historiens d'Allemagne n'ont pas assez caractérisé cette époque. Voyez dans les Pièces justificatives une notice sur la prise de Malte per Bonsparie.

Tandis que les Turcs échousient devant I'lle de Malte, Solinan poursuivait la guerre en Hongie. Il mourt sur les bords du Banube, au milieu de ses victoires sur les chrétiens ". L'Europe aurait dû se réjouir de sa mort, comme elle s'était réjouie autrefois de celle de Mahomet II. Sous le règne de Soliman I, qui fut le plus grand prince de la dyuastie ottomane, non-seulement les Tures avaient envahi une partie de l'empire germanique, mais encore leu marine, secondée par le génie de Barberousse et de Dragut, prenaît des acroissements qui devaient alamer toutes les puissances maritimes de l'Europe. Sélim II, qui lui succéda, n'avait ni les qualités, ni le génie de la plupart de ses prédécesseurs, mais il u'en suivait pas moins leurs projets de conqueles. Les Ottomans, maltres des cetes de la Crèce, de la Syrie et de l'Afrique, voulurent ajouter à leur empire le royaume de Chypre, que possédaient alors les Véniticas.

Après un siége de plusieurs mois, l'armée ottomane s'empara des villes de Fanagouse et de Nicosè. Les Turcs soulièrent leux victoires par des cruautés sans exemple. Les plus braves défenseurs de l'ile de Chypre expièrent dans les supplices la gloire d'une résistance opiniatre, et l'on peut dire que ce l'urent les bourreaux qui achevèrent la guerre. Cette barbarie des Turcs excita l'indignation des peuples chréciens, iles nations maritimes virent avec effort une nivrasion qui tendait à fermer au commerce européen les chemins de l'Orient.

A l'approche du péril, lo pape Pie V avait exhorté les puissances chrétiennes à prendre les armes contre les Ottomans. Une confédération s'était formée dans laquelle entrèrent la république de Venise, le roi d'Espagne Philippe II, et le pape lui-même, toujours prêt à donner à ses prédications l'autorité de son exemple. 3. Une flotte nombreuse armée pour défendre l'Ile de Chypre arriva trop tard dans les mors de l'Orient, et ne put servir qu'à réparer la honte de sa runs chrétiennes. Cette flotte, commandée par don Juan d'Autriche, ren-contra celle des Ottomans dans le golfe de Lépante. C'est dans cette mer qu'Auguste et Antoine s'étainet disputé l'empire romain. La mer qu'Auguste et Antoine s'étainet disputé l'empire romain. La

Soliman mourut an siège de Sigeth en 1566.
 Cette confédération commencée en 1570 et 1

Octic consideration, commencie en 1370 et inverside chaque jour par de novrellen fillrealités, fais conficeration est 5771, au Valanca, are le mobblé de celle qui fin faite de tempé de l'au l'il. C'est-d-incregal'elle devait être prepiateile, et sum limitée à un certait semps. Philippe II di déferre le commandement de la faite combinée à Juan d'Autriche, son frere batter, et Mirra-Antième Colonne let choisi par le pape pour rempiseer don Juan en cas d'absence. (Voyet de Thou III. X.IJX.)

batallie qui s'engagea entre les chrètiens et les Turca rappelait quelque choss de l'esprit et de l'enthonissme des croissales. Avant de commencer le combat, don Juan fit arborer sur son vaisseau l'étendand de saint Pierre, qu'il avair reçu du pape, et l'armée salua par des crè de joie ce signe religieux de la victoire. Les chefs des chrétiens parvoraient les rangs dans des barques, exhortant les soldats à combaire pour la cause de désus-Christ. Tous les guerriers, se jetantà genour, implorèrent la protection divine, et se relevèrent pleins de confiasce dans leur bravioure et dans les mirades du ciel.

Aucune bataille navale dans l'antiquité n'est comparable à celle de Lépante, dans laquelle les Tures combattaient pour l'empire de monte, les chrétiens pour la défense de l'Europe. Le courage d' l'habileté de don Joan et des autres chefs, l'intrépitité et l'arder des soldats, la supériorité des Francs dans la manouvre des vaiseaux et dans l'artillerie, firent remporter à la flotte une vidoir décisive. Deux cents vaisseaux ennemis furent pris, brûlés ou couis à fond. Les éthèris de la flotte turque, en annonçant la victoir des chrétiens, portèrent la consternation sur toutes les côtes de la fôtet et dans la capitale de l'empire ottomas.

Ce fut alors que Selim effrayé fit bâtir le château des Darânelles, qui défend encore aujourd'hui Pentrée du canal de Constantinople. Le jour même où fut livrée la bataille, le toit du temiple de la Mecque s'écroula, et les Tures crurent voir dans cet accident m signe de la colère céleste. Le toit était de bois, et, pour qu'il plu étre, dit Cantenir, un plus solide emblème de l'empire, le fils de Soliman le fit reconstruire en brêque.

Tandis que les Turcs déploraient ainsi le premier revers de leurs armes, toute la chrétienté apprenait avec joie la victoire de Lépante.

As sestiment de criaixe qu'épours l'empreur des Turcs se tuits aussi an sentiment d'abitituite pour le viaigne, in conserve à la Bibliobleque de noi an ammorité de Perte Dipuls, suit le se trit, dans lequel est une lettre de Selim adresses à den Jean quelque temps aprec la Disirte partie de la commandation de la commence de la commence de la commence que planta les maternes de l'empreur de la commence de la printe et de ammorage que planta le materne de Olimans est evatte et reçus des cherchers, et qui l'a sirvit à hai rendus, par les

A la suite de cette lettre se trouvent la liste des présents euvoyés par Séilen et la réponse que don Juau fit à l'empereur ture,

Fay reçu de la part, dil ie due d'Antriche, avec bon angure, ta lettre et tes prèsents, les un
e dignes de la libératité, et l'anitre du tesmoignage de la verta qu'il a plu à bleu une donner por
ta défense de ses fideles et offense de la maison ottomane... « Nous donnerons dans les Priori
publicatives la lettre emitère de Selim, quodone nous avons oneignes doutes sur son aethentifeit.

Les Venitiens, qui attendaient dans la terreur l'issue de la hataille, célébrèrent le triomphe de la flotte charétienne par des fêtes extraordinaires. Pour qu'aucun sentiment de tristesse ne vint se mêler à la joie universelle, le sénat délivra tous les prisonniers, et défendit à tous les sujes de la république de porte le deui pour leurs parents ou leurs amis môts en combattant les Tures. La bataille de Lépante foi inscrite sur les monaies; et, contant les mécréants avaient été défaits le jour de sainte Justine, la Seigneurie ordonna que ce jour mémorable serait, chaque année, une fête pour tout le peuple de Venise.

A Tolède et dans toutes les églises d'Espagne, le peuple et le clergé adressèrent au ciel des hymnes de reconnaissance pour la victoire qu'il vennit d'accorder à la valeur des soldats chrétiens. Aucun peuple, aucun prince de l'Europe ne resta indifférent à la défaite des Tures; et, si on en croît un historien, le roit d'Angleterre, Jacques I. Célèbre dans un poème la górieuse journée de Lépante.

Comme le pape avait efficacement contribué au succès des armes chrétiennes, ce fut à Rome qu'on vit éclater la plus vive allégresse. Marc-Antoine Colonne, dui avait commandé les vaisseaux du souverain pontife, fut recu en triomphe et conduit au Capitole, précédé d'un grand nombre de prisonniers de guerre. On suspendit dans l'église d'Ara Cali les enseignes prises sur les infidèles. Après une messe solennelle, Marc-Antoine Muret prononca devant le peuple assemblé le panégyrique du triomphateur. Ainsi se mélaient les cérémonies de l'ancienne Rome et de la nouvelle pour célébrer la valeur et les exploits des défenseurs de la chrétienté. L'Église ellemême voulut consacrer dans ses fastes une victoire remportée sur ses ennemis : Pie V institua une fête en l'honneur de la Vierge, par l'intercession de laquelle on croyait avoir vaincu les musulmans. Cette fête était célébrée le 7 octobre, jour de la bataille, sous la dénomination de Notre-Dame-des-Victoires 2. Le pape décida en même temps qu'on ajouterait aux litanies de la Vierge ces mots : Refuge des chrétiens, priez pour nous, et que le 8-octobre on célébrerait l'office des morts pour le repos des âmes de tous ceux qui

Continuation de l'Histoire ecclésiastique de l'abbé Fieury, à l'année 4571.

<sup>2</sup> La fête de Notre-Deme-dez-Victoirez est encore célébrée dans plutieurs églises. On célèbre susti la fête de Rosales dans l'église noiverselle, le premier dimanche d'octobre. (Voyes le continuiteur de Pierry, et M. ed Taou, 11st. Ap. 752.)

avaient dés tués dans la bataille. Six mois après, Grégoire XIII institue encre une fête publique de Rosaire, qu'on fias au premier dimanche d'oetobre, en mémoire de la vietoire de Lépante. On doit remarquer ici que jamais les héros des premières croissales n'Obtinrent d'aussi grands honneurs; l'Eglise n'avait pas célèbré avec autant de solemnié la conquête de Jérusalem et d'Antioche: plus on avait redouté les Tures, plus on admirait leurs vainqueurs; les victoires des premiers croisés avaient délivré quelques villes d'Orient, celle de Lépante délivrait l'Europe.

Tous les fidèles s'étaient réunis alors pour remercier ensemble le Dieu des armées; mais bientôt cette harmonie toute chrétienne, ce sentiment commun du péril, fit place à des passions rivales. L'ambition, les défiances réciproques, la diversit des intérêts, tout ce qui avant favorisé jusque-àl les progrès des Turces empécha les chrétiens de profiler de leur victoire. Les Vénitiens voulaient poursaivre la guerre afin de rependre l'Île de Chypre; mais Philipse II, craignant de voir s'accroltre la puissance de Veniss, renonça à la confédération. La république vénitienne, abandonnée de ses alliés, se hita de demander la paix; elle l'obdint en renonçant à toutes les possessions qu'elle avait perdues pendant la guerre : étrange résultat de la victoire par lequel les vaineus déticaitent la loi au vainqueur, et qui nous montre où se seraient portées les prétentions des Turcs, si la fortune avait favorisé leurs armes.

La guerre qui se termina par la bataille de Lépante fut la dernière où l'on vit l'étendard de la eroix animer les combattants.

L'esprit des guerres saintes était né d'abord des opinions populaires. Quand ces opinions s'affaiblirent et que les grandes puissances se formèrent, tout ce qui tient à la guerre et à la paix se concentra dans le conseil des monarques. On ne forma plus te projets d'expéditions lointaines dans les conciles; on ne parla plus d'entrepries guerrières dans les chaires des églises et devant les fidèles assenbles. Les États et les princes appelés à décielre les affires, fors même qu'ils fissient la guerre aux musulmans, obéissaient moins à l'infuence des idées religieuses qu'il des intérêts purement politiques. Dès lors on ne comptait plus pour rien l'emthousiasme de la mulitude et toutes les passions qui avaient enfante les croisades.

L'allianee de François I avec Soliman avait été d'abord un grand sujet de scandale pour toute la chrétienté, Le roi de France s'était justifié en accusant l'ambition et la perfidie de Charles-Quint¹. Son acemple ne tarda pas à têtre suivi par Charles-Quint loi-même et par d'autres Etats chrèciens. La politique, se dégageant de plus en plus de ce qu'elle avait de religieux, fit voir à la fin dans la Porte Ottomane, non plus un ennemi qu'il fallait toiques combatte, mais une grande puissance qu'il fallait quelquefois ménager, et dont on pouvait rechercher l'appui sans outrager Dieu et sans nuire aux intérêts de l'Églies.

Comme on ne s'armati contre les infidèles qu'à la voix du souverain pontife, l'esprid des croisades dut s'affaiblir a neuer que l'autorité des papes déclina. Il faut ajouter que le système politique de l'Europe prenait son développement, et que les liens et les rapports qui devaient fonder l'équilibre de la république chrétienne tendaient plus que jamais à s'établir. Chaque Etat avait son plan de défense et d'agrandissement qu'il suivait avec une activité constante; lous s'occupaient d'atteindre le degré de puissanne et de force auquel les appelaient leur position et la fortune de leurs armes. De là ces ambitions inquiétes, ces défances mutuelles, cet espri de rivalité oujours agissant, qui ne permettaient guère aux souverains de porter leur attention vers des geurres lointaines.

Tandis que l'ambition et le besoin d'agrandir ou de défende leur plant en tenient les princes dans leurs Élats, les peuples se trouvaient retenuis dans leurs foyers par les avantages ou plutôt par les promesses d'une civilisation naissante. Dans le douzième siècle, les Francas, les Normands et les autres Barbares venus du Nord n'avaient pas tout à fait perdu le caractère et les habitudes des peuples no-mades, ce qui frontsia l'essor et les progrès des et enthousiames beliqueux qui avait précipité les croisés en Orient. Dans le scizième siècle, les progrès des lumières, de l'industrie et de l'agriculture", les souvenirs de chaque (contrée; les titres, les priviléges, les droits qu'on avait acquis, le besond d'en jouir, la nécessité de les récities qu'on savit acquis, le besond d'en jouir, la nécessité de les

I Le t. III de la collection de Sirave consient un recaeil de intres écrites par François I on en noum, an sujet de ses écnetés avec Garde-Quint. Dans les mes le roi récrete à justifiers au conditale à l'égant des Trore; gains assures il ofte sen secours et son intervention pour apaier les troubles que la réformation a fait saitre dans l'Égilze, (Voyez le t. fil de la Eibitehèrese des Cretadeste, » 3.1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On pourra voir dans nos Considérations générales quel était l'état des mœurs et de la civilisation à cette époque.

défendre, l'espoir de les accroître, avaient changé le caractère des Francs, diminué leur penchant pour la vie errante, et devenaient autant de liens qui les attachaient à la patrie.

Dans le siècle précédent, le génie de la navigation avait découvert l'Amérique et le passage du cap de Bonne-Espérance. Les résultus de cette découverte opérèrent une grande révolution dans le commerce, fixèrent l'Attention de tous les peuples, et donnèrent aux esprits une direction nouvelle. Toutes les spéculations de l'industris, longtemps fondées sur les croisades, se dirigèrent vers l'Amérique et vers les Indes Orientales. De grands empires, de riches climats s'offrirent tout à coup à l'ambition, à la cupidité de ceux qui cherchiaeit la gloire, la fortune ou des aventures; et les merveilles d'un monde nouveau firent obblier celles de l'Orient.

A cette époque si mémorable, on remarquait en Europe une émulation générale pour la culture des arts et des lettres. Le siècle de Léon X avait produit des chcfs-d'œuvre dans tous les genres. La France, l'Espagne et surtout l'Italie faisaient tourner au profit des lumières l'invention récente de l'imprimerie. Partout commencèrent à revivre les beaux génies de l'ancienne Grèce et de l'ancienne Rome. A mesure que les esprits s'éclairaient, une nouvelle carrière s'ouvrait devant eux. Un autre enthousiasme succédait à celui des entreprises religieuses; les exploits des temps héroïques de notre histoire inspiraient bien moins le désir de les imiter, qu'ils n'excitaient l'admiration des romanclers et des poêtes. Alors la muse de l'épopée, dont la voix ne célèbre que des événements éloignés, chantait les héros des guerres saintes; et les croisades, par la raison même que le Tasse pouvait en orner le récit de toutes les richesses de son imagination, les croisades, disons-nous, n'étaient plus pour l'Europe qu'un souvenir poétique,

Une circonstance heureuse pour la christienté, c'est que dans le temps même où les croisades, qui avaient pour objet la défense de l'Europe, touchaient à leur déclin, les Tures commencèrent à pertier quelque chose de cette puissance militaire qu'ils avaient déployée contre les peuples chrétiens. Les Ottomans avaient d'abort dés, comme nous l'avons déjà dit, la seule nation qui ett sur pied une armérégulière et permaneure, co qui lui donnait une grande supériorité sur les peuples qu'elle voulait soumettre à sea armes. 1 bans le série.

<sup>1</sup> Le vicoute de Tavannes assigne dans ses mémoires deux causes aux progrès des Turcs : b

zième siècle, la plupart des grands États de l'Europe avaient aussi des armées qu'ils pouvaient toujours opposer à leurs ennemis. La discipline et la tactique militaire avaient fait de rapides progrès parmi les peuples de la chétienté; l'artillerie et la marine se perfoctionnaient chaque jour en Occident, tandis que les Tures, pour tout ce qui tient à l'art de la guerre et à celui de la navigation, repoussaient les leçons de l'expérience, et ne profitaient point des lumières rénandues chez leurs ennemis et leur leurs visions.

Nous devous ajouter que l'esprit de superstition et d'intolérance que les Turcs portaient dans la guerre, nuisit beaucoup à la conservation et au progrès de leurs conquêtes. Quand ils s'emparaient d'une province, ils voulaient y faire régner leurs lois, leurs usages et leur culte. Il leur fallait tout changer, tout détruire dans le pays où ils s'établissaient; il fallait qu'ils en exterminassent la population ou qu'ils la réduisissent à l'impossibilité de troubler une domination étrangère; aussi a-t-on pu remarquer que, maltres plusieurs fois de la Hongrie, les Turcs se retiraient néanmoins après chaque campagne, et qu'ils ne purent jamais, au milieu de toutes leurs victoires, y fonder une colonie ou un établissement durable. La population ottomane. qui avait suffi pour occuper et pour asservir les provinces de l'empire grec, ne pouvait suffire pour peupler et pour conserver des contrées plus éloignées. Ce fut là surtout ce qui sauva l'Allemagne et l'Italie de l'invasion des Turcs. Les Ottomans auraient peut-être conquis le monde, s'ils avaient pu lui imposer leurs mœurs ou lui fournir des habitants.

Après la bataille de Lépante, quoiqu'ils eussent conservé l'ille de Chypre et dicté des lois à la riquibique de Venise, jes Turcs n'en perdirent pas moins l'idée qu'ils datient invincibles et que le monde devait être soumis à leurs armes. On remarque que, depuis cette époque, la plupart des chefs des armées et des flottes turques furent plus timides, et s'abandonnèrent moins à l'assurance de la victoire en présence de l'ennemi. Les astrologues, qui avaient vu jusque-là dans tous les phénomères du ciel, l'accroissement et la gloire de l'empire ottoman, ne vitent plus, sous les règnes de Sidie net sous les règnes.

première, leur obérésance avengle aux ordres du salian; la deuxième, que toutes leurs forces ensi commandres d'un aveil ché; cet au contraire les chreatieus ant contraincts d'en aveil plasieurs desfi financ durs a pier, que leursyil y apparence de teitrier el receire le priette il effetil, di se resport, cutrent ce sousperon jaisux de la plaire l'un de l'autire, etc. (Memoires de Gasparà de Tayannes, dons le Nouvelée-cellection des Memoires pous partir l'histolère de France.) suivants, que des augures sinistres dans les aspects des corps célestes. Nons parions aussi des astrologues, parce que leurs prédictions entraient pour beaucoup dans la politique des Tures. Il est probable que ces prétendus devins ne se contentaient pas d'observer les corps célestes, mais qu'ils observaient aussi les mœurs et les opinions du peuple, la marche des événements et des affaires. C'est pour cela que leurs prophéties se sont trouvées justes et qu'elles appartiennent en quelœus sorte à l'histoire.

Copendant l'espeit de conquêtes qui avait longtemps animé la nation substitait ancore, et quelquefois la fortune ramena la victior sous les drapeaux ottomans. Vers la fin du seizième siècle, les Turci portèrent la guerre sur les bords du Danbe et sur les froutières de l'Allemagne, on doit distinguer le duc de Mercœur, fèrre du duc de Mayenne : il était suit i'dune foule de soldats franças qui aviaett combattu contre Henri IV et qui allaient espire les crimes de la guerre civile en combattat les infdêbles. Le duc de Mercœur, 'à qui l'empercur Bodolphe II avait donné le commandement de l'armée impériale, remporta l'apusieurs avantages sur les Ottomant.

Pendant qu'on se battail en Hongrie, le roi de Perse avait envoyé une ambasade à l'empereurd' Allemagne et uns princes de l'Occidient, pour les engager à faire une alliance avec lui contre les Tures. Les ambassadeurs persans s'étaient rendus auprès du pape, auprès de plasieurs puissances chrétiennes, les conjurant de déclarer la guerre aux Ottomans. Cette ambassade du roi de Perse et les explois des Français sur le Danube donnbrent de vives inquétudes and vian, qui envoya un ambassadeur au roi de France; le divan le redoutait plus que tous les autres princes chrétiens. Les lettres de créance de l'envoyé ture portaient oct lite: « d'us plus ploirieux, magnanime et plut a grand seigneur de la croyance de Jéuss, pacificateur des différents qui survienante entre les princes chrétiens, seigneur de grander, un mojesté et richesse, et glorieux guide des plus grands, Henri II, e ampereur de France. » Dans sa lettre, le sultan des Tures coliparies.

<sup>1.</sup> La vicense de Trausmes sitriber les socies du des de Nerceure en Biegrie à la mosière des Be sus excelules contait en Terra. Appris voir rappel de fection de Rens, roll et Boegrie, dell de Jean, des de Borgrapes, et la mort de Ladiste V à Varna, casses par la interirit en la défait de deschiefs de déventies. Al ajoue - Sage par les losses d'avez, pué des Merceures. 
« retrained de derant Canise, par Vobervation de ne se desbander se saivre la vistoire inconsi-

le monarque français de ménager une trève entre la Porte et l'empereur d'Allemagne, et de rappeler de la Hongrie le duc de Mercœur, dont la valeur et l'habileté retenaient la victoire sous les drapeaux des Allemands.

Henri IV interrogea l'ambassadeur ottoman, et lui demanda pourquoi les Turce carigniente ainsi le duc de Mercour. L'ambassadeur répondit qu'une prophétie accréditée parmi les Turcs annonçait que l'èpée des Français les chasserait de l'Europe et renverserait leur empire. Henri IV ne rappela point le duc de Mercœur: cet habile capitaine continua de battre les Ottomans, et, s'étant couvert de gloire dans la guerre contre les indiéles, il fiut surpris, en revenant en France, par une fixtre pourprée, laquelle, dit Mézeni, l'envoya triomphre dans le ciel.

Après la mort de Rodolphe II, qui avait arrêté les armées des Turcs, on vit éclater cette guerre qui désola l'Allemagne pendant trente années. Ce fut un grand bonheur pour la chrétienté que, dans ce long période de temps, la Porte Ottomane se trouvât tantôt occupée de ses guerres contre la Perse, tantôt troublée par les révolutions du sérail, par les séditions populaires et les révoltes des pachas, L'empire germanique, le Danemarck et la Suède, les luthériens et les catholiques, levèrent plus d'armées et répandirent plus de sang dans les combats qu'il n'en fallait pour arracher Byzance à la domination des musulmans. Mais, au milieu des passions religicuses et politiques qui divisaient et troublaient l'Occident, personne ne pouvait avoir la pensée d'attaquer les Turcs. Le pape, sollicité par l'empereur Ferdinand II, publia un jubilé pour le succès des armes impériales, et peu s'en fallut qu'on ne prêchât une croisade contre Gustave Adolphe et ses alliés. Lorsque cette guerre de trente ans allait finir par un traité qui fut comme une loi générale de l'Europe. le ciel permit que les Ottomans reprissent leurs hostilités contre les peuples chrétiens. Ils attaquèrent d'abord la Dalmatie, province vénitienne, et l'île de Candie ou ancienne Crète, importante colonie de Venise. Bientôt après, une armée formidable entra dans la Hongrie, et s'avança sur les frontières de la Moravie et de l'Autriche.

Le pape Alexandre VII s'occupa de former une ligue entre les princes et États de la chrétienté, et s'adressa au roi de Pologne, au roi d'Espagne et surtout au roi de France, pour implorer leurs secours contre les Turcs. Louis XIV, quoiqu'il ful l'allié de la Porte, se rendit aux prières du souverain pontife, et fit partir pour Rome un ambassadeur chargi d'annoncer à Sa Sainteté qu'il était prêt à entrer dans la confédération des princes chrétiens. D'un autre côté, les États de l'empire germinique, qui étaient les alliés de la France, so rassemblaient à Francfort, et s'engageaient à l'ever de l'argent et des troupes, promettait d'unie leurs efforts à ceux du monarque français pour la défense de la chrétienté.

Ce généreux empressement méritait sans doute la reconnaissance de Léopold : mais l'empereur n'avait pu voir sans jalousie que les États germaniques se concertassent avec un monarque étranger plutôt qu'avec le chef de l'Empire; il n'avait point oublié la conduite de la France dans la guerre de trente ans et dans les pégociations qui avaient précédé le traité de Westphalie. Le zèle que Louis XIV et ses alliés montraient pour la cause commune, et qui allait beaucoup plus loin qu'il ne l'espérait, ne fit qu'exciter ses défiances. On doit croire que Léopold communiqua ses craintes à la cour de Rome, qui avait vu de mauvais œil les alliances récentes du royaume très-chrétien avec les princes luthériens de l'Allemagne. Alexandre VII accueillit froidement les propositions du roi France, et dit à son ambassadeur qu'il n'y avait rien à faire; que le roi d'Espagne avait de grands démêlés avec le Portugal, que le roi de Pologne n'était pas en état d'entrer dans la ligue, que l'empereur n'était pas pressé, et enfin qu'il fallait tenir les choses en suspens. Lorsqu'on apprit à Rome la décision unanime de la diète de Francfort, qui offrait de lever vingt ou vingt-quatre mille hommes pour la cause de la chrétienté, la cour pontificale reçut avec indifférence et refusa même de publier cette heureuse nouvelle, pour laquelle le pape, dans tout autre temps, n'aurait pas manqué d'aller rendre des actions de grâces solennelles dans l'église de Saint-Pierre ou de Saint-Jean-de-Latran. Le roi de France ne put dissimuler sa surprise, et dans une lettre écrite à l'ambassadeur français on trouve ce passage remarquable: « C'est, au « reste, plus l'affaire de Sa Sainteté que la nôtre. Il suffira à Sa Ma-« jesté, pour sa satisfaction et sa décharge envers Dieu , d'avoir fait « toutes les avances par rapport à cette ligue, qu'un roi, fils ainé de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tous les faits rapportés lei soni beaucoup plus développés dans un mémoire très-curieux rédigé dans les préces diplomatiques qui se trouvent aux archives du ministère des affaires étrangères en memoire est imprimé à la fin de ce volume comme nècle instificative.

« l'Eglise et principal défenseur de la religion, pouvoit faire dans « le péril imminent des préjudices que la chrétienté peut appré-« hender. »

Bientôt on apprit que les Turcs s'avançaient sur le territoire de la Moravie. On proposa de reprendre les négociations; mais les préeccupations de la jalousie ne permirent point qu'on s'en occupat sérieusement, et tout était subordonné aux nouvelles qu'on recevait des progrès de l'armée ottomane. Le timide Léopold négociait tour à tour avec le divan et avec le pape, redoutant l'invasion des Turcs, mais ne redoutant pas moins de devoir son salut à des alliés trop empressés de le défendre. Ayant de parler des conditions de la ligue qu'on devait former, il fallut d'abord examiner les pouvoirs des ambassadeurs. L'empereur, dans les lettres de créance données a son ministre, prenait les titres de duc de Bourgogne, de landgrave d'Alsace, et, fidèle aux anciennes prétentions de la maison impériale, il se présentait comme le chef temporel de l'Église, caput populi christiani. Le roi d'Espagne, qui montrait également peu d'ardeur pour la ligue sainte, prenait le titre de roi de Navarre, et ne rappelait le roi de France que par ces mots où respirait l'orgueil castillan, atros reues, les autres rois. La république de Venise, de son eôté, semblait avoir affecté de ne point parler de Louis XIV ni du monarque espagnol, et ne les désignait l'un et l'autre que par ces mots : elle due corone. Nous n'entrons ici dans tous ces détails que pour montrer comment on traitait alors des affaires où se trouvait intéressé le monde chrétien. Tant de vaines difficultés n'annonçaient que trop qu'on ne voulait prendre aucun parti. On demanda de nouveaux pouvoirs, et, lorsque ces pouvoirs furent recus à Rome, le pape ne les communique point. Peu de temps après, une insulte faite à l'ambassadeur de France fit interrompre toute négociation. Telle fut l'issue de cette affaire, qui-occupa plusieurs puissances chrétiennes durant près de deux années et dans laquelle il sérait bien difficile de retrouver quelque chose de l'esprit qui présidait aux anciennes croisades.

Cependant les Tures s'avançaient toujours. L'empereur d'Allemagne offenyé avit quitté sa capitale. L'appreche du périf di taire es vaines prétentions. Ne pouvant obtenir la paix des Ottomans, Léopold consentit à être secouru par les princes chrétiens. Louis XIV; pour ménager l'esprit inquiet de l'empéreur, se contenta d'envoyer en Hongrie six mille hommes d'élite sous les ordres du comte de Congni et du marquis de La Feuillade. Le pape ne voulut pas rester neutre dans cette guerre qu'on allait faire aux musulmans ; il accorda à l'empereur un subside de soixante-dix mille florles et la faculté de lever des décimes sur tous les biens ecclésiastiques dans los États autichiens; il fournit quelques troupes levées dans l'Étet romain, et pour l'entretien de cette milice il employa deux cent mille écus que le cardinal Mazarin avait légués dans son testament pour la guerre contre les Turcs. Tous les secours réunis du pape, du roi de France et des autres États confédérés, formèrent une armée de trente mille hommes. Cette armée, réunie à celle de l'empereur, marcha sous les ordres de Montécuculli, et remporta une victoire dégisive dans les plaines de Saint-Gothard, Les Ottomans sollicitèrent une suspension d'armes; les passions jalouses qui avaient empêché d'abord du'on ne poussit la guerre avec vigueur, permirent au divan de conclure une paix avantageuse.

Les Ottomans, délivrés ainsi d'une guerre formidable, purent diriger toutes leurs forces contre l'île et la ville de Candic, que Venise, aidée seulement des vaisseaux du pape et de la bravoure de quelques chevaliers de Malte, ne pouvait plus défendre. La France envoya une flotte et six mille hommes de troupes au secours d'une ville chrétienne assiègée par les infidèles. Ces troupes étaient commandées par le duc de Beaufort et par le duo de Navailles. L'aventureux due de La Feuillade alla braver aussi les périls de cette guerre à la tête de trois cents gentilskommes qu'il entretint à ses frais. Parmi les chevaliers que l'amour de la religion et de la gloire conduisit alors en Orient, l'histoire se plait à citer le comte de Saint-Paul, un comte de Beauvau, un comte de Créqui, et le marquis de Fénelon, dont les soins avaient élevé l'archevêque de Cambrai et que son siècle regardait comme le modèle des preux. Son jeune fils, qu'il avait conduit avec lui, fot blessé dans une attaque contre les Turcs, et mourut de ses blessures. La France, dans la même expédition, eut à pleurer une autre espéunce de la patrie et de la religion, le duc de Beaufort, Mascaron, qui prononca l'oraison funèbre de ce neuveau Machabée, décrit ninsi son trépas : « Après la fuite de tous les autres, cédant plutôt au nombre « qu'à la force, il tombe sur ses propres trophées, et meurt d'une « mort la plus gloriense qu'un héros chrétien puisse souhaiter, l'épée u à la main contre les ennemis de son Dieu et de son roi , à la vue de

« l'Afrique et de l'Asle, et, plus que tout cela, à la vue de Dieu et « de ses anges. »

Tant de bravoure, shut de-ascrjüces, no purent sauver la ville de Cadidie, qui tonha ai pouvoir des Tunes après un ségée de vingh-init mois. Cette conquête remût à la nation ottonahe son fanatique or-guelt jách sors ori répéta plus souveit dans les mosignées les préceptes du Caran qui ordonnent de conquérir les pays infidèles. Une grande patent de la moble-se hougroise, qui ne pouvait supporter la domination de l'empereur Léopols, 'mipiora les armes de Mahomet IV, et le pressa d'envoyer une arméé contre les Allemands. Enfin les janis-saves demanderent la frands oris qu'on portat la guerre sur les rives du Bambé, et l'uléma déclara que le temps était venn de soumiettre aux lois de l'islaismen les contrées les plus reculées de l'Occident.

Le souverain pontife , averti des nouveaux périls de la chrétienté; sollicita les secours de tous les États catholiques : il s'adressa surtout à Jean Sobieski, que sa gloire militaire et surtout ses victoires remportées sur les Turcs avaient fait monter sur le trône de Pologne. Bientôt une armée levée à la hâte sur la Vistule et le Dnieper accourut à la défense de l'Allemagne menacée; la capitale de l'Empire était assiègée par trois cent mille musulmans. L'empereur et sa famille, cherchant une retraite dans la ville de Lintz, avaient échappé comme par miracle à la poursuite de quelques cavaliers tartares. L'Allemagne n'avait plus pour sa défense qu'une armée découragée, que la valeur du duc de Lorraine et le zèle patriotique des électeurs de Saxe et de . Bayière. La présence de Sobieski et des Polonais changea tout à coun la face des affaires. A leur approche, les Allemands sentirent se ranimer leur bravoure, et le découragement passa dans l'armée des Turcs. Tonte la province d'Autriche était remplie de bataillons ottomans; cent mille tentes couvraient les rives du Danube; celle du grand visir, au rapport de Sobieski, occupait plus d'espace que la ville de Varsovie ou de Léopold. Le présomptueux ministre de la Porte Ottomane se confiait à cet appareil de guerre, il mettait son espoir dans l'innombrable multitude de ses soldats : et ce fut cet appareil incommode, ce fut cette multitude si difficile à conduire qui donna la victoire aux chrétiens. L'armée de Sobieski, celle du duc de Lorraine, auxquelles s'étaient réunies les troupes de plusieurs princes de l'Einpire, comptaient à peine soixante et quinze mille combattants. Les deux armées en vinrent aux mains le 13 septembre 1683. La victoire

ne resta pas longtemns indécise, a Dieu soit béni, écrivait le roi de « Pologne après la batailla! : Dieu a donné la victoire à notre nation : a il lui a donné un triomphe tel, que les siècles passés n'en virent a jamais de semblable. Toute l'artillerie, tout le camp des musul-« mans, des richesses infinies, nous sont tombés dans les mains; les « approches de Vienne, les champs d'alentour, sont rouverts des « morts de l'armée infidèle, et le reste fuit dans la consternation. » Le père d'Aviano, envoyé par le pape, prétendait avoir vu une colombe blanche planer sur l'armée chrétienne pendant la bataille: le roi de Pologne lui-même, quelques jours auparavant, avait aperçu dans le ciel un phénomène extraordinaire 2. Mais toutes ces apparitions célestes ne frappaient plus l'esprit des guerriers chrétions, et la défaite des musulmans ne fut attribuée qu'aux prodiges de la bravoure. Le lendemain de la victoire, le clergé chanta le Te Deum dans les églises de Vienne, qui auraient été changées en mosquées si l'arrivée des Polonais eût été seulement retardée de quelques jours. On envoya le grand étendard des musulmans au souverain pontife; et . ce qu'il y eut de glorieux pour la France , le libérateur de l'Allemagne crut devoir adresser à Louis XIV, comme au roi très-chrétien. son rapport de la bataille gagnée et du salut de la chrétienté 3, Les Turcs furent poursuivis jusque dans la Hongrie, où les débris de leurs armées ne purent défendre les villes et les provinces qu'ils avaient conquises. La renommée publia les vietoires des chrétiens, et de tous les pays de l'Europe on vit accourir une foule de nobles guerriers qui brûlaient de combattre les Turcs. Parmi ces guerriers qu'animait le zèle de la religion et de la gloire, nous devons citer le jeune duc de Berwiek 4, que le malheureux Jacques II envoya deux fois à la défense

Sobieski reconte lui-même cos apparitions, vraies ou fausses, dans ses lettres à la reine Marie-Lesimire.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce récit de la bataille de Vienne de trouve dans les lettres de Jean Sobleski à la reine Maric-Cashager Ces lettres, écrites en polocais et tradaites en français, ont été publices, il y a pes de temps, par les sobra de M. de Salvandy; elles sont un mounment très-précieux pour l'époque dant nous parions lel.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il est à cruire que Sobieski adressa son rasport à Louis XIV, parce qu'il était méconsent de l'empereur d'Allemagne : le service qu'il rendait cisit trop grand pour qu'il n'et pus à se planaite de l'Ingratitude de ceux qu'il avait sauvés. Il inst void dans ce alcires à la reline Marie-Cassimre la emplère simple et native avec loquelle il exprise son mécogentement et le fleeme joiloux des laujeratur quis, la veille de la babielle, le portième mar sues, et plus dans ; l'est pessible.

Dans l'éloge du marichal de Berwick par Monteappis un trouve cè qui suit : Le due d'Yord c'étant purveun à le cousonné le fiveire tests. Il remorp l'ausse saivante en timprie ; ils at reux a nièpe de, fische il passa l'Étare an Angleterre, et le roi le erra due de Bervici. Il récourna s'e printenpe en Reggire, ou l'émpereur lui douss une commission de colonel pour commander le réglieus des des pairaisfers de l'érré. Il fit is ausprage de 1667, du le doc de Lorraine resports lis

de l'Europe et de l'Église. Toute cette chevalerie chrétienne fut un modèle d'héroisme, et rappela les vertus belliqueuses des premiers croisés.

Tandis que les Turcs étaient attaqués en Hongrie par l'élite des soldats de l'Allemagne et des autres pays de la chrétienté, les Polonais et les Moscovites portaient la terreur sur les rives du Pruth et dans la Crimée. Venise, que le pape avait exhortée à prendre les armes contre les infidèles, déclara la guerre aux Ottomans. Les vaisseaux du chef de l'Église et la flotte de la république parcoururent en triomphe les mers de la Grèce et de l'Archipel. On vit flotter l'étendard de saint Pierre et celui de saint Marc sur les remparts de Coron, de Navarin, de Patras, de Napoli de Romanie, de Corinthe, d'Athènes, etc.; les Turcs perdirent presque toute la Morée et plusieurs lles ; leurs armées furent partout vaincues et dispersées. Deux visirs, un grand nombre de pachas; pavèrent de leur tête les défaites de l'islamisme. Mahomet IV, accusé par le peuple, par l'armée et par l'ulénia, fut précipité du trône au bruit de ces grands désastres, qu'on attribuait à la colère du ciel et qui portèrent le désordre et le trouble dans tout l'Empire. Après seize années de combats maîheureux et de révolutions dans le sérail, les Ottomans, quoiqu'ils fussent favorisés par la guerre que la France avait déclarée à l'empire germanique, se trouvèrent enfin réduits à solliciter la paix 4-sans avoir vaincu leurs ennemis, ce qui blessuit à la fois l'orgueil national et les maximes du Goran. Le fameux traité de Carlowitz atteste les pertes qu'avait faites la nation turque et l'incontestable supériorité des États chrétiens. La décadence de la Turquie, comme puissance maritime, avait commence à la bataille de Lépante : sa décadence, comme puissance militaire et conquérante, fut marquée par la défaite de Vienne. Les Grecs auraient pu alors échapper au joug ottoman; mais ils avaient conservé leurs préventions ou leur antipathie contre les Latins 2, et

victoire de Mobaca, et, à son retour à Vienne, l'emperque le fit sergent de bataille... En 1668, la
 révolution d'Angleterre arriva, et dans ce cercle de malheurs qui environnèrent le roi tout à coup,

revisation a Angicierre arriva, et data ce expete de maineurs qui environmente le roi tout a coup,
 de de de Berwick (at chargé des affaires qui demandatent la plus grande confiner....
 Vetel ce qu'en ilt dans les Mémoires du marcchal de Berwick, égris par lai-même : « La brèche

Sysot été faiér à la première enceluie (an siège de Bude en tésé); no y donna l'assaul... On fot » bientit reponses : en y pereil peu de soldats, mais nombre de noiseaféres y farent sués ou blessés. Le dec de Veyar, grand d'Essquer, le ju du nombre des premiers.

<sup>1</sup> La victoire de Zante; remportée par le prince Eugène en 1690, mis les Tures hors d'état de continuer la gourre. 2 Ventes ne resta mattracce d'une partie de la Morée obse product une éntersine d'années les

<sup>7</sup> Tenise ne resta maitresse d'une partie de la Morée que rendont une quierzine d'années. Les Tures prodièrent de la division qui s'était élevée dans la chrétiente et de la guerre qu'une partie de

Venise ne fit rien pour que sa dominisation partit plus supportable que cella des Tures. L'histoire a deux chises s'a faire remarquer dans le négociations et dans le traité de Carlowire : la Hongrie, qui peudant deux siècles avait résisté à toutes les forces de l'empire ottorina et dont le territoire était comme les Thermopyles de la chrétienté, affai-blie enfin par les discordes civiles, par les guerres étrangères, à la fois ne butte aux empereurs d'Allemagne et aux sultans. de Constantinople, perdit alors son indépendance et fut réunie aux possessions de la maison d'Autriche, Parmi les Etates et se princes qui signèrent le traité on vit paraître les czars de la Moscovie, puissance nouvelle qu'on n'avait point apercare insque-là dans la lutte des chrétiens contre les infidèles et qui devait porter plus tard les coups les plus terribles à l'empire ottoman.

Nous avons montré l'origine et les progrès des Turcs ; il ne nous reste plus maintenant qu'à parler des causes de leur décadence.

Les Tures n'étaient constitués que pour combattre. des peuples barbares comme eux, ou des pueples dégénérés comme les Gresc. Lorsqu'ils rencontrèrent des nations qui n'étaient point corrompars et qui ne manquaient ni de barourue, ni de patriotisme, ils furest obligés de s'arrêter. Chose digne de remarque, ils ne purcut jamas ejasteme les peuples de l'Églies latine; la seule nation qui se trevult separée de la chétienié par les conquétes des Tures, ce fut celle qui s'en était séparée elle-même par ses troyaness. Lorsque les Ottomas ne purent plus rein envaluir, toute les passions qui les avaient pousée à la conquête ne serviernt plus qu'à ébranler leur empire, desinée ordinaire des peoples conquérants.

Une des premières causes qui affablirent la puissance militaire de Tures, ce furent les guerres qu'ils poussuivnient à la fois contre l'Europe chrélienne et contre la Perse. Les efforts qu'ils firent contre les Persans les détournivent de leurs expéditions contre les chréliens ; el leurs expéditions contre les chréliens nuisirent au suces de leur guerres en Asic. Dans ces deux sortes de guerres, ils avaient une manière de combatte toute différente Après avoir combattu quelème (emps les guerriers de l'Oxus et du Caucasé, ils se trouvaient inliabiles à faire la guerre en Europe. Ils ne purent jumnis triompher il des Persans, ai des nations chrétiennes, et restrient à la lis presès

l'Europe iniselt à Louis XIV, poor rentrer dans leurs anciennes conquêtes. Les Ottomass trot virent aroins dans les Greca des auxiliaires que des écutemis. ontre deux ennemis également intéressés à lour ruine, également animés par les passions religieuses.

Les Tures avaient apporté avec eux, comme tous les Barbanes venus du nord de l'Asie, le gouverneunt fiéodal. La première choca à faire pour tous ces peuples nomades qui a établissaient dans les pays conquis, o était le purtage des terres avec certaines conditions de protection et d'obbeissance. De ce partage devii Institute le régime de la fécalité. La différence qui existait néanmoins entre les Tures et les autres Barbares qui avaient conquis l'Occident, of est que le despotine jaloux des sultans ne permit jamais que les fiefs deviassent héréditaires et qu'il s'élevit à coté de lui une artstocratie, comme dans les monarchies de la chréitenté. Ainsi on ne vit dans l'empire ture, d'un côté, que l'autorité d'un maître absolu, de l'autre, qu'une démocratie militaire.

On a coinparé les Tures aux Romains. Les deux peuples ont commencé de même. Rien ne ressemble plus aux compagnons de Romules que les compagnons d'Othman; mais ce qui distingue dans l'histoire les deux nations, c'est que la dornière est restée ce qu'elle était à son origine. Les Romains dans leurs conquêtes ne repossaient ni les lumières, ni les usages, ni même les dieux des peuples vaincus; les Turcs, au contraire, ne prenaient rien aux autres peuples, et mettaient tout four orqueil à rester barbares.

Nons avons dis plus haut que l'aristocratio héréditaire n'avait jamais pu s'étallir à c'de du despoissine s'est peut-être une des auses pour lesquelles la mation ottomane était restée dans l'état de barbarie. Ceux qui out d'utidi fa marche des sociétés, savent que c'est par l'aristocratie que se forment les nœures et les manières d'une pueple, que c'est par la classe intermédiaire que les lumières arrient et que la civilisation commence. L'absence de l'aristocratie dans les gouvernements orientaux, nons-sculement nous explique la fragilité de ces gouvernements, mois avec l'avait pur comment l'esprit humain, dans ces sortes de gouvernements, ne fait point de progrès. Sous le mortel nivear d'une égalité absolue, sous une domination jalouse de tout épat qui ne vient point d'elle, il ne peut y avoir ni rémulation, ni modèle à autive, ni amour de la gloirs, conditions s'ans lesquelles toute so-ciété est coidannée à rester dans l'ignorance grossère où elle se

La monarchie ottomane se trouvals de la sorte appayée sur ce qu'il y a de plus faible dans les sociétés politiques, la volonté d'un seul et celle de la multitude.

trouvait à son origine et à perdre ainsi la plupart de ses avantages '. Par suite de l'indifférence des Turcs pour les sciences et les arts, les travaux de l'industrie, de l'agriculture, de la navigation, furent confiés à leurs esclaves, qui étaient leurs ennemis. Comme ils avaient en horreur tout ce qui était nouveau, tout ce qu'ils n'avaient point apporté d'Asie, il leur fallait avoir recours aux étrangers pour tout ce qu'on avait inventé ou perfectionné en Europe. Ainsi les sources de la prospérité et de la puissance, la force de leurs armées et de leurs flottes, ne se trouvaient point entre leurs mains. On sait tout ce que les Turcs ont perdu pour avoir négligé de connaître et de suivre les progrès de la tactique militaire des Européens. Tant qu'il ne s'agissait que de rassembler et de retenir sous les drapeaux une multude de soldats animés par le fanatisme, l'avantage fut pour les Ottomans; mais cet avantage disparut quand la guerre appela le concours des sciences humaines, et que le génie, avec ses découvertes, devint le redoutable auxiliaire de la valeur.

Quelques écrivains modernes, cherchant partout des rapprochements, ont comparé les janissaires aux cohortes prétoriennes : cette comparaison n'a rien d'exact. Chez les Romains, l'empire se trouvait électif; les prétoriens s'en étaient emparés pour le mettre à l'encan. Chez les Turcs, la pensée de choisir leur prince ne se présenta jamais à l'esprit du peuple et des armées. Les janissaires se contentaient de troubler le gouvernement, et de le maintenir dans un tel état de désordre, qu'on ne pât jamais les renvoyer et qu'ils pussent toujours demeurer les maîtres. Toute leur opposition consistait à empêcher une amélioration quelconque dans la discipline et les usages militaires. Les abus et les préjugés les plus difficiles à détruire chez une nation sont ceux qui tiennent à un corps ou à une classe où se trouve placée la force. Le despotisme tout-puissant ne put iamais vaincre l'opposition des janissaires et des spahis; ces corps redoutables, qui avaient si efficacement contribué aux anciennes conquêtes, devinrent le plus grand obstacle à ce qu'on en fit de nouvelles.

Les Tures, établis dans la Grèce, avaient plus de respect pour d'anciens usages, pour d'anciens préjugés, que d'amour pour le pays qui ils habitaient. Maitres de Stamboul, ils tenaient sans cesse leurs regards attachés sur les lieux de leur origine, et semblaient n'étre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bans les gouvernements orientaux, tont suit l'impulsion du regière : s'at (averise les étades et a'y livre ; mais après, tont retembe dans l'obsencité

que des voyageses, des conquérants passagers en Emope. Derrière cux étaient les tomboaux de leurs aleux, le berceau de leur culte, tous les objets de lour rénération; devant eux, des peuples qu'ils l'anissaient, des religions qu'ils voulzient détraire, des pays qui leur semblaient madris de Dien.

An milieu de leur décadence, rien ne fut plus faneste aux Turce que le aouvenir d'une gloire passée; riene ne leur fit plus nuisible que cet orgueil national qui ne se trouvait plus en harmonie avec leur fortune, ni en proportion avec leurs forces. Les illusions d'one pois-sance quin victat plus, les empéchaient de prévoir les obstacles qu'ils davaient rencontrer dans leurs entreprises et les dangers dont is étaient menacies. Lorsque les Otionnas faissient une guerre malifeureuse ou un traité défavorable, ils nor manquaient jannois de s'en prédiré à leurs chefs, que les vengeances populaires dévousient à le mott ou à l'euit tandis qu'ils immolaient sins des victimes à leur vanité, leurs revers-devenaient d'autunt plus irréparables, qu'ils s'obstinaient à en méconnaîter les vériables cansses.

Tacite exprime quelque part la joie qu'il éprouva en voyant des Barbares qui se faisaient la guerre : on éprouve quelque chose de cette joie, lorstpu'on voit le despotisme menacé par ses propres institutions et tourmenté par les instruments mêmes de sa puissance; L'histoire n'a point de plus grande lecon que ce spectacle où nous voyons un pouvoir sans frein et sans pitié portant au hasard ses coups et frappant sur tout ce qui l'entoure ; une famille de despotes dont le nom seul répand la terreur et qui se dévore elle-même , On sait quelles victimes chaque sultan, en montant sur le trône, offrait an génie ombrageux du despotisme; mais le ciel ne permit point que les lois les plus sacrées de la nature fussent toujours violées impunément, et la dynastie ottomane, en expiation de tant de crimes contre la famille, tomba enfin dans une espèce de dégradation. Les princes ottomans, élevés dans l'asservissement et la crainte, perdirent l'énergie et les facultés nécessaires pour le gouvernement d'un grand empire. Soliman II ne fit qu'accroître le mal, en décidant par une loi constitutive qu'auoun des fils des sultans ne pourrait ni commander les armées, ni gouverner les provinces. On ne vit plus dès

'Makomet III., en montant sur le trône, fit mourie dix-neuf de ses frères. Un suiten immole sa famille à l'etat despotique, comme un faronte républicain de Enatiquité immolait que enfants à la république et de lit que les extrinces se toucheut et e confadént. Cete harbrie des seccesseurs l'Olimane et est un des graves inconvenients de la polygande ét de inèprie des senates tols du maringe. lors sur le trône ottoman que des princes efféminés, des hommes timides, ou des insenses.

Il suffisial que la volont du prince fût corrompue, pour que la corrupción adout générale. A mesur que le cancater de sa sulans déjanérait, lout dégénérais autour d'eux. Un agourdissement univendvait remplacé la bruyante activité de la guerre et de la victoire. A l'à passion des conquêtes avaient succèdé la copilité, l'ambition, l'égoisme, tous les vices qui signalont et nélbevent le déclin des empires. Quand les Elates d'ébernt et manchent voes la prospérité, il y a une émulation pour accroître leurs sorces, jorsqu'ils déclinent, il y a ausi une émulation pour les pousser à leur petro et profètre de leur raine.

L'empire avait torjours une nombreuse armée; thais cette armée, et la discipline dégénérait chaque jour, n'était redoubble que dans la pais. Une foule de Timariots, ou possesseurs de fiefs à vie, n'ayast rien à léguer à leurs familles, passaient sur les terres qu'on leur avait domées, comme les austrellés auit, dans les campagnes où le vet les a jetées, détruisent jusqu'au germe des moissons. Les pachas gouvernaient les provinces en conquérants. Les richesses du prepét étaient pour eux comme le butiri que les vaiqueurs se distribuent au jour de la victoire. Ceux qui amassaient des trésors, aobtesient l'impunté, ceux qui avaient des armées proclamațiur leur indépendant

Les sultans de Constantinople, endormis dans leur sérail, se rieribliació docure alu brait des rivides populaties. Les violences de l'armée et du peuple étaient la seule justien qui pât atteindre le depotiane. Mais cette justien même était une calemité de plass et les faisait que précipier la décadence générale. Ce qu'il ya de singuler c'est que les Turce, lorsqu'ils se soulevaient centre un prince de la dynastie ottomae, conserviatien une profonde véreiation pour ceft dynastie; ils immolaient le tyran à leur ver geance, et se montraiest tout prêts à l'immoler eux-mêmes pour la tyramile. Ainsi, la licence, diais sees plus grands excès, respectait toujours le desposime, et, etqu'il devait mettre le comble au désordre, se desposime à son tour respectait la litence.

La société se trouvrit ainsi constituée chez les Tures par la religion musufmane, qui se mélait tout à la fois aux mœurs de la tience et à celles de la servitude : cette religion inspirait à l'esclave une soumision aveugle qui presemblait au dévouement; au prince, un respecdes préjugés qui ressemblait à le modération et à la justice; à boil des préjugés qui ressemblait à le modération et à la justice; à boil le peuple, une profonde aversion pour les étrangers, une árdeur de vaincre les ennemis qui ressemblait au patriotisme. La lei du Coran. qui entretenait dans les cœurs le mépris de tout ce qu'elle n'avait pas prévu, pouvait sans doute être regardée comme une institution merveilleuse pour conserver les choses telles qu'elles étaient : mais elle devenait un obstacle invincible, lorsque le temps arrivait de faire des changements salutaires et d'écouter les leçons de l'expérience. Admirable pour fonder un État barbare, cette loi était impuissante pour protégez un empire sur son déclin, et pour prévenir sa décadence. Les Turcs, toujours remplis d'un fanatique orgueil, ne pouvaient, au milien de leur abaissement, se persuader qu'il manquat quelque chose à leur puissance, à leur législation; à leur discipline, Rien n'est plus remarquable dans l'histoire que cette superbe ignorance d'un grand peuple au milieu d'une révolution qui l'entralnait chaque jour à sa perte; et cette révolution se faisait chez les Turcs, non point par des idées nouvelles, mais par des idées anciennes; non point par l'amour de la liberté, mais par les habitudes de l'esclavage; non point enfin par la passion du changement, mais par une vaine obstination à ne jamais rien changer. Les Tures respectaient la cause de leur ruine. parce qu'elle se lieit à l'histoire des temps barbares, et la religion musulmane, en leur répétant sans cesse qu'il faut obéir au destin, et que celui qui est dans le feu doit se résigner, les empêchait d'arrêter les progrès du mal1.

On nous demanders pourquoi la chrédenté ne profita point de cette décadence des Tures pour les repouser en Asic. Nons avons vu dans cette histoire que les peuples de l'Europe chrétiquen ne purent januais s'entendre et six coorder pour déchude Constantinologe, lossepréle let attaquée par les Ottomans : ils ne s'entendirent pas davantage pour la déliver quand elle fut prise. Il faut ajouter que, noins on redouta les Tures, moins on fit d'efforts pour des vaincre. Ils n'inspirasit d'ailleurs aucune jaiousie aux nations commerçantes de la chrédienté. Cétait en viria que la fortue les varie placées catter l'Orient et l'Occident en viria que la fortue les varie placées destre l'Orient et l'Occident en viria que la fortue les varie placées entre l'Orient et l'Occident.

Chair issue for jourget any important return descendent, on receive a set to be corregion as principal popularies, or certaine releasant for all as movers of descendent for moveme on le viv promit has Criteria de Biss-Empire; mais un people ches loquel fundament des pommes n'exil compete por ries, du le l'abendament obben avisation per le proclata la se route ortice est, certain savé mes corregion bettief et surveys, et l'empire d'Obmana visitional usus que la maistin facque et la processa de la compete de la faction de la president specification ratione; que la respect desserve en visitant que de la maistin facque et la la faction de la compete de la competencia del la competencia de la competencia de la competencia del la competencia de la competencia del la competencia del la competencia de la competencia del la compete

dent, qu'elle les avait rendus maltres de l'Archipel, des côtes d'Afrique, des ports de la mer Noire et de la mer Rouge : leurs plus belles provinces ciaient désertes, leurs villes restaient abandonnées; tout dépérissait entre les maios d'un peuple indolent et grossier. On épargua les Turca par la raisen qu'ils ne profitaient point de leurs avantages, et qu'ils étaient, pour nous servir d'une expression de Montesquieu, de tous les hommes les plus propres à posséder instilement de grands emirces.

Go qu'on surait pu faire dans le quinzième et le seizième siècle présentait plus tard de grandes difficultés. Les nations, quelles qu'elles soient, ressemblent aux fleures ou aux currents, qui chaque jour ajoutent à la profondeur de leur lit et dont il n'est pas facile de changer le cours une fois tracel. Les Turces avient cessé d'être reductables comme puisanee militaire; mais, comme nation, ils ne manquient point d'une certaine force pour resister à une domination étrangère. S'il devenait difficile, impossible même aux armes ottomanes de conquérir une soule province, une seule ville sur la chréditeint, il était en même temps difficile aux chrétiens, non pas de vaiucre une armée, mais de soumettre une population turque, étérndue par ses préfigées et pur l'accès même de sa brabaie.

Ajoutons ici une dernière considération. Dans le temps où les Turcs fondaient leur empire en Europe, il se formalt entre tous les peuples de l'Occident une vaste association dont le temps a resserré les liens et qu'on appelle encore aujourd'hui la république chrétienne : cette confédération, où l'on éprouvait sans cesse le besoin de maintenir un certain équilibre entre les nations rivales, où l'accord au moins de plusieurs puissances était nécessaire pour envahir ou renverser un grand empire, cette confédération, disons-nous, devint pour les Ottomans comme une espèce de sauvegarde, commé un moyen de salut. Ainsi la puissance ottomane, à mesure qu'elle s'affaiblissait au dedans, trouvait au dehors un appui ou du moins un motif de sécurité, non plus comme autrefois dans les éternelles discordes des chrétiens, mais dans la crainte qu'on avait de troubler la paix générale et de changer l'ordre établi en Europe. On ne redoutait plus les entreprises du Croissant, mais l'ambition de ceux qui pouvaient avoir la pensée d'envahir son territoire ou de profiter de sa décadence.

Nos lecteurs trouveront peut-être que nous nous sommes trop long-

terups arrêté sur l'empire ottoman. Mais l'origine de cet empire, ses progrès et son déclin, sont liés à tous les événements que nous avons eu à décrire : plusieurs traits du tableau que nous en avons tracé ont pu servir à faire connaître l'esprir et le caractère des guerres contre les indéles: et. sous ce rapuort, notre travail a son milité.

A l'époque de l'histoire où nous sommes arrivés, les passions qui avaient enfanté les prodiges des croisades, étaient dovennes des opinions spéculatives qui occupaient moins l'attention de rois et des peuples que celle des écrivains et des écudits. Ainsi les guerres saistes, avec leurs causes et leurs effets, se trouvèrent livvées aux argumentations des docteurs et des philosophes. On se rappelle l'opposition de Luther; et, quoiqu'il etit désavoué ou rétracté en quelque soute sa première opinion sur la guerre contre les Tures, la plupart de ses partisans continuaient de montrer une grande aversion pour les croisades.

Le ministre Juricu va heuneoup plus loin que Luther : cet arient apotre de la réforme, loit de penser qu'on du'faire la guerre aux musulmans, n'hésitait point à regarder les Tures comme les auxiliaites des protestants, et disait que les farouches sectateurs de Mahomet avaitant été envoyés pour travailler avec les réformés au grand auvre de Dieu, qui était la ruine de l'empire papal. Après la levée du dernig siège de Vienne en 1683 et la révocation de l'édit de Nantes, le mème Juricu s'affligeait de la disgréee des roformés et de la défaite des Turcs, ajouant en même temps que Dieu ne les carait éabaisés que pour les relever ememble et en faire les instruments de su conduire l'esprit de specs. Tel est l'excès d'aveujement où peut conduire l'ésprit de partio ut l'esprit de socte, égaré par la haine, irrêté par la pers'action.

Cependant d'autres écrivains renommés par leur géuio et qui appartennient aussi à la réforme, soutennient qu'on devait combatter les infidèles; là deploraient l'indifférence de la chrétienné et les guerres qui éclataient charque jour entre les nations chrétienness, tandis qu'on lissaient en pair un peuple ennemi de tous les autres. Le chanceller Bacou, dans son dialogue de Balo sacro, déploie toute sa dialectique pour prouver que le Trucs sont hors de la i des nations. Il invoque tour à tour le droit naturel, le droit des gens et le droit divin, contre ces barbares auxqués il réfine le nom de peuple, et soutient qu'on doit leur fair le guerre comme on la fait aux priettes, des coutient qu'on doit leur fair le guerre comme on la fait aux priettes,

aux. anthropophages, aux aniquas; féroces. L'illistre chancelier cite à l'appud de son opinion des maniems d'Aristote, les matimes de la Bible, des exemples tirés de l'histoire et même de la Fable. Sa manière de raisonner se ressent un peu de la politique et de la philosophie du seizième sèlect, et nous coryons devoir nous dispinser de rappeler des arguments dont plusieurs ne seraient point de nature à pressader les ersists du siède moissent.

Nous almons mieux donner quelque développement aux idées de Leibnitz, qui, pour faire revivre l'esprit des expéditions lointaines, s'adressait à l'ambition des princes, et dont les vues politiques ont reçu une mémorable application dans les temps modernes. Dans le moment où Louis XIV se disposait à porter ses armés dans les Pays-Bas, le philosophe allemand lui envoya un long mémoire pour le déterminer à renouveler l'expédition de saint Louis en Egypte, La conquête de cette riche contrée, que Leibnitz appelait la Hollande d'Orient, devait favoriser le triomphe et la propagation de la foi; elle devait procurer au roi très-chrétien la glorieuse renommée d'Alexandre, et à la monarchie française les plus grands moyens de puissance et de prosperité. Après l'occupation d'Alexandrie et du Caire, la fortune offrait aux vainqueurs l'heureuse occasion de relever l'empire d'Orient : la puissance ottomane, attaquée par les Polonais et les Allemands, troublée par des divisions intérieures, était près de tomber en ruine; déjà la Moscovie et la Perse se préparalent à profiter de sa chute; si la France se présentait, rien ne lui était plus facile que de recoeillir l'immensé héritage de Constantin, de dominer sur la Méditerranée, d'étendre son empire sur la mer Ronge, sur la mer d'Éthiopie, sur le golfe Persique, de s'emparer du commerce de l'Inde. Tout ce que la gloire et la grandeur des empires ont de plus éclatant, s'offrait alors à l'imagination de Leibnitz; et ce beau génie, ébloui de sa propre pensée, alliant à sa politique les préjugés de son siècle, ne trouvait au-dessus de la conquête de l'Égypte que la découverte de la pierre philosophale.

Après avoir développé les avantages de la vaste entreprise qu'il proposait, Leibnitz ne négligeait aucun des moyens qui devaient en

<sup>1</sup> Le mémoire de L'ibnier, qui est resté longtemps ignoré, est trop aurieux pour que sous n'en donaisons pas la partie la pias importante dans les Pièces Justificatives. Il est bon de faire remandre de la partie de pias le moment fair présenté à Louis XIV dans le moment même où le mousrque a serviplit d'attaigner et de confoquérs la Hollande.

assurer le auecès et en faciliter l'exécution. C'est dans cette partie de son mémoire qu'il montre toute la supériorité de son génie, et, lorsqu'ort a lu la relation de la dérnière guerre des Français en Egypte, on demeure persinadé que Bonaparte avait connu le plan de campagne acressé à Louis XIV.

Les idées de Leibnitz, dédaignées dans les couseils des princes; n'en étaient pas moins accueillies parmi les savants et les hommes pieux qu'animaient les images toujours vivantes des croisades et les préeccupations d'une politique spéculative. Nous avons eu sous les yeux un grand nombre de mémoires composés dans le quatorzième, le quinzième et le seizième siècle, pour engager les puissances de la chrétienté à porter la guerre en Orient. Saint François de Sales, qui vivait au temps de Henri IV, exprime souvent dans ses lettres ' le désir de voir la terre sainte délivrée du joug des jusidèles. En donnant au recueil d'Itistoires qu'il a publié, le titre de Gesta Dei per Franços, Bongars nous montre tout son enthousiasme pour les guerres entreprises an nom de la croix. Dans sa dédicace à Louis XIII, il ne manque point de lui rappeler l'exemple de ses aïeux, qui allèrent en Orient, et de lui promettre la gloire d'un héros et d'un saint, si sa plété l'entraîne à la délivrance de Constantinople et de Jérusalem; Plus tard le célèbre Ducange, en publiant les mémoires de Joinville 2, s'adressait à Louis XIV, et le conjurait, au nom de la France et de la religion, d'accomplir une ancienne prophétie annoncant que la des+ truction de la puissance ottomane était réservée à la valeur d'un monarque frauçais. Ces souvenirs des temps anciens frappaient vivement l'imagination des générations nouvelles; et, lorsque dans son Épitre au roi, Boileau disait

Je t'attends dans deux ans aux bords de l'Hellespont 3,

il n'adressait pas seulement une louange poétique au monarque, mais il se montrait l'ingénieux interpréte d'un grand nombre de ses contemporains.

Rien n'était alors plus populaire que les guerres d'Orient. Dixsept ans après le traité de Carlowitz, nous voyons encore la chrétienté

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez les lettres de saint François de Sales au marquis de Deshoyes, ambascadeur de Françoi à Constantinopie.
<sup>2</sup> L'editon de Joinville par Durange est de l'année 1605.

<sup>3</sup> L'Eplire au coi, sur le peusage du fibin, fat publice gour la première fois en 1679

s'intéresser aux évènements d'une guerre contre les Tures. Venies, qui craignait de perlux ses pussessions dans la Morée, simplora le secours dis souverain ponifié. Clément XI envêya partout sea légats et ses brefs apostoliques pour engager les peuples et les tois à prendre les armes. Les muses chrétiennes réunineut leurs vois à celle du ponifie : la guerre déclarée par les Ottomans à la république de Venies inspira la colère pindarique de J.-B. Roussean Y, exilè à Bruxelle et les vers de ce grand poète, pleins da souvenir des guerres saintes; rappelèrent aux princes de la échéiente. L'expegne de Godefroj dispersant les infidètes dans les plaines d'Ascalon, celai de Sobienti, vainqueur des Ottomans soos les murs de Vicinne. L'Espagne, le Porquaj, Géres, ja Toscano, Tordre de Malte, armièrent des vaissaunx, et la flotte des confédérés, à l'appelle le pape jojent ses galères, par-courut l'Archipel avec le pavillon de l'Égines.

Les pontiés de Boune, depais la réforme de Lushier, distribuaient rarement les indulgences de la croisade : Clément prodigua ses propres trésors pour une guerre dont il aurait volontiers, dissiri-li, achsé les succès par la vente des calices et des citoires \* A su voix; l'armée impériale marcha ao-deraut des Tures, qui s'avançaient ves l'Allemagne. Six mille Suisses levés avoc les aubsides de la cour de Rome, un grand noutre de geutilshommes qu'avaient touchés les périts de l'Église et les exhortations du souverain poutife, se réunirent à l'armée des Allemands. On fit des prières dans toutes les églises pour le triomplie des guerriers chrétiens qui combattaient en Hongite et dans le Péloponèse. Quand le prince Eugène eut battu les Tures à Peterwaradie et sous les murs de Belgrade, qui fut remulu

On tronve les faits saivants dans l'histoire du pape-Clément XI :

<sup>3</sup> J.-B. Rousseau, qui avait adressé une ode aux princes checiteus au miet de la déclaration du guerre faite par la Porte à la république de Vanis; , en composa une gouvelle sur la victoire de Petervariale; ji les publis une troisèème dur la poix de Passarowitz.

Est 173, Actions III se dispossit à litre la genera sac chercies. Chemes en mit en devoir destil deuter à l'entre d'infinite et le la processe, le la part de prince deniente, les secons destil avait keniu. Peu joris, un rest que l'inveneue impacial la Pulagat, et qui attre sous l'alternité avait keniu. Peu joris, un rest que l'inveneue impacial la Pulagat, et qui attre sous l'alternité avait peut le la commandation de Kantifectur. Bientai le Grand Septer tussus noir l'éclet de ses avaites entre les Variantes de Kantifectur. Bientai le Grand Septer tussus noir l'éclet de service et le la commandation de Kantifectur. Bientai le Grand Septer tussus noir l'éclet de processe de l'appare que s'entre de la commandation de la commandation de la commandation de l'entre des processes de la commandation de la commandation de la commandation de l'appare de l'appare que la projetion de l'appare de l'appare que la projetion de l'appare de l'appare que la projetion de l'appare d'appare d'appare d'appare d'appare d'appare d'appare de l'appare d'appare d'ap

aux chrétiens, le pape, à la tête du szeré collège, se rendit à l'église de Sainte-Marie-Majeure pour remercier le Dieu des armées, et les drapeaux enlevés anx infidèles furent déposés sur les autels de la Vierge, dont on avait imploré l'appui. Circonstance remarquable. tandis que l'Église de Rome célébrait les exploits et les triomphes des armées chrétiennes, à Constantinople le corps des ulémas condamnalt cette guerre, qui lui semblait d'autant plus injuste qu'elle était malheureuse, et le musti maudissait ceux qui l'avaient provoquee. Les Ottomans, mettant leur espoir dans la paix, renoncèrent dès lors à tout projet de conquête, et; satisfaits d'avoir recouvré quelques villes dans le Péloponèse, ne songèrent plus qu'à défendre leur empire, menacé à son tour par les Allemands et les Russes, Dès qu'on n'eut plus d'alarmes pour la chrétienté, l'Église n'eut plus à prêcher de croisades contre les Turcs, et les guerres d'Orient n'eurent plus de mobile que l'ambition des souverains et les souvenirs de l'ancienne Grèce.

Cependant Jérusalem, au nom de laquelle on avait entrepris tant d'expéditions iontianies, a réstait point tout à fait sobblée en Occitu. Pendant qu'on s'occupait d'arrêter les invasions des Turcs, des pèlerius, portant le bourdon et la panetière, ne cessaient point de visiter la terre sainte. Parmi les hommes pieux qui depuis le quinzième siècle s'étaient rendus sur les bords du Jourdain et sur les truines de Sion, on remarque le oclèbre [pance de Loyols. Il visita deux fois la Palestine, et, comme saint Jérôme, il y aurait terminé ess jours, si este pères latine ne l'avaient doigé de revenir en Europe, où il fonda à son retour la société de Jésus. Comme avant les croisades, on vit dors les princes se méler à la foode des chrétieurs qui allaient à Jéru-

à payer un subside considérable à l'empereur pendunt la guerre, pour le succès de laquelle il disait qu'il vendrait jusqu'aux cafécei et aux ofileires. • La flotte de pape fut grossie par les secadres des princes catholiques : le roi d'Espague envoya

dende misseers, de rié de Portugal saturit, le grant mattre de Malte uns galfren, hind que le grand deux d'uniseers, de rié prépliége de Cless. Crite d'une mil à le valre sous le provingle de l'Epplica-, Après-que le prison Engren ens papel la basullé de Potermandia. Diemeir, se rendi à la thé de source noisepa à l'egité de Salan-State-Hajarie, L'unisebasseur de d'empreren intépresenta les écredards pris sant Tures; le pape les fit placer dans cette égites et à Notre-Dome-de-Leurétie. »

<sup>4717. -</sup> La folic electicune ne fit pas une campagne moltas giorieuse que l'année précédente. Les Vinitieus frent une descente dans la Norée, et refournirent la pispart des places, que les Tures lere s'autest l'enbêtées deux sus apparatant.

<sup>1718. «</sup>Chement XI soubultait ardemment que les chrétiens produssent de la superi veilé que les sacés précidents leur àraient donnée sur les istibéles : encoré deux campages aussi moltre-reaux pour eux que les précédentes pouvaient les étasser d'Europe; mais l'empereur était plans des dispositions contraîters, alors occapé de la garre s'ec l'hilippe V, roi d'Espagne. »

salem. Prédéric III, avant de monter sur le trône impérial, était allé en pélerinage à la terre sainte. Il nous reste une relation des voyages que firent successivement dans la sainte cité un prince de Radávill, · un duc de Bavière, un duc d'Antriche, et trois électeurs de Saxe, parmi lesquels es trouve celui qui dut proteteur de Luther.

· La plupart des souverains de la chrétienté, à l'exemple de Charlemagne, mettaient leur gloire, non plus à délivrer, mais à protéger la ville de Jésus-Christ contre les violences des musulmans; Les capitulations de François I, renouvelées par la plupart de ses successeurs, renferment plusieurs dispositions qui tendent à assurer la paix des chrétiens et le libre exercice de la religion chrétienne dans l'Orient. Sous le règne de Henri IV, Deshayes, ambassadeur de France à Constantinople, alla visiter les fidèles de Jérusalem, et leur porta les consolations et les secours d'une charité toute royale. Le comte de Nointel, qui représentait Louis XIV auprès du sultan des Turcs, se rendit aussi dans la terre sainte, et Jérusalem recut en triomphe l'envoyé du puissant monarque dont le crédit et la renommée allaient protéger les chrétiens jusqu'au delà des mers. Après le traité de Passarowitz 2, la Porte envoya une ambassade solennelle à Louis XV, Cette ambassade était chargée de présenter au roi très-chrétien un firman du Grand Seigneur qui accordait aux catholiques de Jérusalem l'entière possession du saint sépulcre et la liberté de réparer leurs églises. Les princes de la chrétienté envoyaient chaque année leurs tributs à la ville sainte, et, dans les cérémonies solennelles, l'église de la Résurrection étalait les trécors des rois de l'Occident 3. Les pèlerins n'étaient plus reçus à Jérusalem par les chevaliers de Saint-Jean, mais par les gardiens du sépulcre, qui appartenaient à la règle de saint François d'Assise. Conservant les mœurs hospitalières des temps anciens le supéricur lavait lui-même les pieds des voyageurs,

Malte pour que les navires maltais respectassent la mariae ottomane. Depuis cette époque, les navires ottomans cialent respecten par les navires moltais.

La piete active d'un seul prêtre a suit depuis quelques années pour remplacer les Ribéralités.

Les deraières capitulations sont du règne de Louis XV. Vuyer les Pièces justificatives à la fin du vulume.

3 Mébient effendi, on avait signé le traité de Passarowiss, était à la tête de cette ambassade. B

nons reste un l'infeltar de cet ambassadeur, où il rend compte de planieurs observations qu'il fit dans son vapage en France. En echange de son firman, la Porte demandait que la France intertial suprès de l'ordre de Maleure de la restina malait sencertament la maries demandait que la France intertial suprès de l'ordre de

des sociaries. Nots reulors parler de l'abble Besanzafes, qui a fui longéeupe resentit la France el FEurope de ses préferations en faveur des pouvres bablisants de la terre sainte. Ne serai-il pas à dévirer qu'on institutal dans la chrétieusé un ordre de chevalerie qui puraît pour but d'assurer des prouvrs aux saints feux?

et leur donnait tous les secours nécessaires pour leur pèlerinage. Par une espèce de miracle sans cesse renaissant, les monuments sacrés de la religion chrétienne longtemps défendus par les armées de l'Europe, n'ayant plus pour défense que les souvenirs religieux, se conservaient au milieu des harbares sectateurs de l'islamisme. La sécurité qui régnait dans la ville de Jérusalem fit qu'on songea moins à sa délivrance. Ce qui avait suscité l'esprit des croisades dans le onzième siècle, c'était surtout la persécution dirigée contre les pèlerins et l'état misérable dans lequel gémissaient les chrétiens d'Orient, Lorsqu'ils. cessèrent d'être persécutés et qu'ils eurent moins de misères à souffrir, des récits lamentables ne réveillèrent plus ni la pitié ni l'indignation des peuples de l'Occident, et la chrétienté se contenta d'adresser à Dieu des prières pour le maintien de la paix dans les lieux qu'il avait sanctiflés par ses miracles. Il y avait alors un esprit de résignation qui remplacait l'enthousiasme des croisades; la cité de David et de Godefroy se confondait dans la pensée des chrétiens avec la Jérusalem céleste, et, comme les orateurs sacrés disaient qu'il fallait passer par le ciel pour arriver au territoire de Sion , on ne dut plus s'adresser à la bravoure des guerriers, mais à la dévotion et à la charité des fidèles

Dans les considérations générales qu'on pourra lire dans ce dennier volume, on verra quelle fut l'influence de croisades sur la civilisation de l'Occident; nos lecteurs peuvent voir des à présent quels farent les résultats de ces guerres lointaines pour l'Orient et pour la terre sainte.

Cet esprit de résignation se trouve exprimé d'une manière bien singulière dans un extrait des manuscrits de la Bibliothèque de Berne :

De la cause pourquoy les Sarrasins possedent la terre saincle.

Frère Vincent, en un sermon qu'il fis et qui avait nour taxte. Ecce ascendimus Hierasolivi

en notique trude raisonn:

1. La promitire, chii, est à l'extragation des chrestiens; la seconde est pour letou/quion des

Serrausas, et la livrec est pour la conversion des juips, Quant à la promitire raison, noise

sièteurs generie qu'il vet el d'orticle des louise qu'ui se generie qui aprelle, recrept désant et une

sièteurs generie qu'il vet el d'orticle des louise qu'ui se generie qui aprelle, recrept désant et un

sièteurs generie qu'il vet l'orticle des louise qu'ui se partie qu'un des louises qu'un des la grant partie partie de la principation des louises qu'un le propiet des le louises qu'un le le qu'un de la principation des la principation des la principation des la principation des la louise d'aprelle qu'un fortier des l'estragas qu'un des la principation des la little de la principation des la little des l'estragas qu'un des la little de l'estragas qu'un le la principation de l'estragas qu'un des la little de l'estragas qu'un le la little de l'estragas qu'un le la little des l'estragas qu'un le la little des l'estragas qu'un le la little de l'estragas qu'un le la little de l'estragas qu'un le la little des l'estragas qu'un les la little de l'estragas qu'un le la little des l'estragas qu'un le little de l'estragas qu'un les little de l'estragas qu'un le little de l'estragas qu'un le l'estragas qu'un les little de l'estragas qu'un le l'estragas qu'un les littles de l'estragas qu'un le l'estragas qu'un les les littles qu'un les littles qu'un les les littles qu'un les litt

 group any per, 11 near post anises in parte ales surrestine, que its sont course. Il acquierron monte un requisizes enflans ou cheraftera pissolient en se chamber; mais quant sin chien q pisse, il n'en a tient compte.
 (Vojez Catalogus codicium M.SS. Bibliothecu Bernenets, etc., L. I., p. 79.)

### LIVRE XXI.

travail que je me suis imposé et qui m'a occupé sans relâche pendant tant d'années, est devenu pour moi, ie dois l'avouer, comme une habitude de la vie à laquelle j'ai peine à renoncer, En quittant les croisés avec lesquels j'ai vécu et les vieux chromqueurs qui m'ont servi de guides, il me semble que quelque chose de triste se mêle à la fin de mcs travaux, et que je me sépare des objets d'une ancienne amitié. J'ai commencé à les connaître dans ma jeunesse; je les ai suivis dans mon âge mûr, et naguère ne m'a-t-on pas vu en cheveux blancs les suivre encore sur les chemins de Jérusalem? Ou'on me pardonne donc d'y revenir avec cette prédilection opiniâtre dont il serait peut-être plus facile de me justifier que de me corriger. Je crains. toujours d'ailleurs d'avoir oublié quelque chose d'essentiel, quelque vérité bonne à dire. Dans mes longues courses, dans mes études si longtemos prolongées, j'ose dire que je n'ai pas tout à fait perdu mon temps; j'ai fait comme les vieux pèlerins qui, malgré la défense des papes, regardaient à droite et à gauche et rapportaient à leur retour beaucoup de choses curicuses qu'on se plaisait à entendre raconter. En étudiant les guerres saintes, je n'ai rien négligé pour avoir une connaissance approfondie des mœurs, des coutumes et de l'esprit du moyen âge; pourquoi ne dirais-je pas à mes lecteurs tout ce que j'ai pu en avoir appris? On ne peut avoir une idée juste du moven age sans connaître à fond les croisades, de même qu'on pe peut connaître complétement les croisades sans avoir une idée anprofondie du moyen age. Ceux de nos contemporains qui se persuadent que quelques lambeaux des chroniques suffisent à l'histoire d'une grande époque, ne manqueront pas d'être scandalisés et de me prendre en compassion; pour moi, je n'en suis point encore à mépriser le temps et les lumières qu'il nous donne; je pense qu'en toutes choes il peut nous aider à bien faire, et je suis patiemment s'es leçons. Dans un siècle où nulle chose ne reste longtemps à la même place; où tout s'improvise, même les empires; où rien n'étoune que ce qui dure, je' désire qu'on puises dire un jour de moi que je suis reşté trente ans avec la même idée. Voilà toute la gloire que l'attends.

La diversité des objets et des questions que J'ai à traiter m'a fait adopter une forme nouvelle dans mon travail, je divisérai mes deux demiers livres en chapitres : l'avant-dernier livre est un tableux général des 'croisades, dans le dernier, je ferai connaître ce que les croisades ont produit de biens et de naux chez les générations contemporaines et dans la joutérité.

#### CHAPITRE PREMIER.

ESPRIT DES CROISÉS

ors arons souvent parlé de cet enthousiasme religieux et guerrier, de cette dévotion belliqueuse qui ébranla l'Occident. Nous parlerons ici des sentiments qui anfmaient la chrétienté en présence des guerres saintes. Il

terre, mais pour le royaume du ciel; les croisades n'étaient point l'affaire des hommes, mais celle de Dieu lui-mône. On no devait point, d'après cela, les juger comme les autres événements humains. Ce qui doit nois parlitre étoniant, dans le siècle un nous sommes, c'est l'opinion qu'on avait alors de ces guerres lointaines, et là personasion où l'on était que la gloire divine s'y trouvait intéresée : aussi, nos bons aieux, lorsque les expéditions d'Orient trompaient leur pieuse attente, n'osaient consulter leur faible raison, et ne pouvaient compréndre les triomphes des misulfinans. Qu'on se rappelle le désespoir de cette multitude de pèlerins qui allaient re-joindre en Syrle-les compagnons de Godérioy et qui apprirent tout à coup sur leur route que toute l'armée chrétienne allait pêtrit dans les

murs d'Antioche. La chute du monde aurait jeté moins de trouble et de désordre dans leur espiri. Nous avons peine à croire les chroniques du temps, lorsqu'elles nous représentent une foule de pieux chevailers, des clercs et des évêçues, suspendant durant plusieurs jours les céremoises religieuses, et n'osant ni prier ni interroger le Dieu des chrétiens, qu'ils accusaient d'avoir abandonné sa propre cainsé <sup>1</sup>.

Lorsqu'on apprit en Europe les malheurs de la seconde eroisade, la France éplorée s'en prit à saint. Bernard, qui avait prêché la guerre sainte. Dans uné apologie adressée au saint-siège, l'abbé de Clairvaux exprime avec une chaleur éloquente la surprise et la douleur que lui causaient les revers des chrétiens. Il lui semblait que Dieu avait jugé les hommes avant le temps, et qu'il s'était repenti. comme au premier âge du monde, de son propre ouvrage. Pourquoi, disait-il, le Seigneur irrité n'avait-il point pardonné à son peuple? Pourquoi n'avait-il point épargné la gloire de son nom? Les nations infidèles qui avaient vu les enfants de l'Église dispersés sur des terres inconnues, moissonnés par le glaive ou par la faim, se disaient entre elles : Où est donc leur Dieu! La passion aveo laquelle l'apôtre de la crojsade eroyaît à la sainteté du ministère qu'il avait rempli , lui faisait demander à la justice divine si elle avait dédaigné ses jeunes, si elle avait ignoré ses humiliations et ses prières. L'éloquent cénobite s'étonnaît que Dieu ne fit point de miracles pour confondre les impies; et, dédaignant de répondre à ceux qui refus'ient de croire à la vérité de sa mission : « Répondez pour moi. disait-il au souverain pontife, répondez pour vous et pour Dieu a hi-niême 2, p

Nous retrouvous les mêmes sentincents dans plusieurs écrivains du ntiojen des qui ont parté des croisades et qu'on doit régarder coûme les fidèles interprêtes de leurs contemporains, Quoiqu'ils no S'expriment point avec la même énengé et la même andace de convietion que l'abbé de Clairvaux, leur témoignage se mérite pas moins d'être rapporté. L'anteur des Gestes de Louis VII, après avoir reconté la défaite des 'armées chrétiennes dans l'Asie Mineure, déclare que les jugements de Dieu ne doivent januais être censurés, emais que, néannonis, a paraît extraordinaire à la faible raison de semis que, néannonis, a paraît extraordinaire à la faible raison de

Tudebole, Raymond d'Aglier, Bébert le Moine (Bibliothèque des Crossades).
 Saint-Bernard, Ivv. II, cb. 1, De Consideratione.

» hommes, que les Français, nation pieuse et soumise à la loi divine, « nient dét vianes par ceux qui haissent la loi du Christ', » la mort de Frédérie Barberousse et la ruine entière d'une armée florissatte, partie des bords du Rhin et du Dambe, dutent juére toute l'Allemagne dans la consternation. Les chroniques du temps qui racoutent les désagtres de l'armée impériale disent que les lancs chrédiennes n'ossient interrèger les volonités du tiel; » care ces volonités et terribles étaient comme autant d'ablines devant lesquels l'esprit de « terribles étaient comme autant d'ablines devant lesquels l'esprit de « l'homme restait confondu et troublé\*. » Un historien allemand qui accompagnait l'empereur, craint que son désespoir ne paraisse accuser les ocurres de Dieu, et se hait d'expriner a résignation par ette réflexion pieuse : « Rapportons-nous-en au jagement de celui « à qui personne n'oss dire : Pourqui oure-evou fait etela\*?».

De foutes les calamités des croisades, celle qui causa en Europe le plus de surprise et de douleur fut sans doute la eaptivité de Louis IX en Égypte, Au rapport des historiens du temps, un grand nombre de croisés abandonnèrent la religion de Jésus-Christ pour embrasser la religion trionipliante de Mahoniet. En France, en Allemagne, surtout en Italie, la foi de plusieurs fut ébranlée. Le pape lui-même n'osait lever le voile impénetrable qui semblait dérober la bonté divine aux regards des fidèles; et, dans ses lettres adressées au clergé de France, au monarque captif, il ne peut concevoir que Dieu ait envoyé autant de maux à ceux qui combattaient pour sa cause, a Seigneur Jesus (ce sont les expressions d'Innocent), qu'il me soit permis de vous demander avec crainte pourquoi vous vous « êtes appesanti sur le plus chrétien des princes et sur sa pieuse armée, qui, brûlant d'une sainte ardeur, sont allés au delà des mers brayer tous les périls pour défendre votre nom3. » Le chef de l'Église craignait que la foi des enfants de Dieu ne périt par le scandale et que le monde n'accusât de sévérité les arrêts du juge suprême.

Ces plaintes mystérieuses, ces sentiments qu'on a de la peine à

<sup>1</sup> Gestes de Louis VII, Coll. de Duchesne (Bibliothèque des Croisades ).

<sup>9</sup> Ganthler Vinicauf ( Biblisthèque des Croisades ).

Ansberg (Bibliothèque des Grossades).

Mathies Paris a fait une pelutore fort curieuse du deuil de l'Europe à la nouvelle de la captivité : saint roi (Voyez l'amalyse de Mathieu Paris, B.Minthépus des Croisades).

Les lettres qu'immoren IV écrivit au sojet des désastres de saint Louis out été analysées dan L. Bibliobépac des Croissales

expliquer et qui nous rappellent quelquefois la fatalité des anciens avec ses maux inévitables, se reproduisaient dans toutes les expéditions malhenreuses. Nous les retrouvons dans les chroniques qui ont parlé des dernières croisades et de la destruction de l'empire chrétien en Syrie. Plusieurs chroniques de la fin du treizième siècle, en annoncant que l'Europe n'a plus de cités ni de colonies en Orient, déplorent avec amertume cette calamité inouie, et s'étonnent de ne pas frouver la miséricorde de Dieu d'accord avec sa justice, « Quelle « gloire était réservée à la foi chrétienne, dit un de ces historiens, si a les musulmans eussent été vaincus en Syrie! Je parle ainsi, ajoutea t-il, d'après mon ingement qui est tout humain ; car ceux de Dicu a sont incompréhensibles, et lui seul sait pourquoi Il permet que ces choses arrivent '. n

Toutefois, comme on ne pouvait se persuader que Dieu eut véritablement abandonné la causo des guerres saintes, on rejeta les malheurs de ces expéditions sur les crimes et la corruption des croisés. Si Dieu permettait que des armées chrétiennes périssent dans une guerre entreprise en son nom, c'était, disait-on, pour punir des enfants pervers; les désastres des soldats de la croix ne devaient pas être attribués à l'injustice du maître qui châtie, mais aux injusités du peuple qui avait péché. Lorsqu'on rappelait aux prédicateurs des croisades les promesses qu'ils avaient faites au nom du ciel et qui ne s'étaient point accomplies, ils se contentaient d'invoquer l'exemple des enfants d'Israel, qui avaient péri dans le désert. « En sortant d'Égypte, disaient-ils, Moise promit aux Hébreux une terre meilleure; mais ils blasphémèrent contre Dieu et contre Moise son serviteur; ils tombèrent dans toutes sortes de désordres; le désert devint le sépulcre de ce peuple indocile, et Dieu ne fut point trouvé pour cela infidèle à ses promesses 2. »

Nous devons faire remarquer ici que l'envie de justifier les croisades inspira souvent aux chroniqueurs des peintures satiriques dont l'histoire impartiale ne saurait adopter l'exagération. Pour confondre les incrédules et pour montrer toute la vérité des jugements de Dieu, ils se crovaient obligés de rembrunir leurs tableaux et de présenter les soldats de la croix sous les couleurs les plus odieuses. Ce qui doit le plus nous étonner, c'est que les croisés, lorsqu'ils éprouvaient des

<sup>1</sup> Vito Durand ( Bibliothèque des Croisades).

<sup>9</sup> Salat Bernard, liv. 11, De Consideratio

errera, Faccusaient eux-méutes d'avvir utérité par leur conduite tous les maux qu'ils souffraient. La diserte, les malpties, les maltieurs de la guerre, éveillaient dans leurs âmes le remoris des compalies, et les austérités de la pénitence se mélaient toujours au sentiment de leurs migléres; tousque enfin la victoire revenais sous leurs d'appeaux et que la fortune se montrait plus favorable, les guerriers chrétiens se persuadaient qu'ils étaient d'evenus renileurs, et remeeriaient de ciel de les avoir rendus dignes de sa miséricorde et le ses bienfaits.

Dans une croisade malheureuse, on u'accussit pas seulentent les pèlerins, muis aussi les chrétiens restés en Occident. D'après l'opinion du temps, Dieu avait conflé son héritage à la vertu, à la dévention de tous les fidèles, èt l'univers chrétien répondait de ce dépôt sacré. Lorsqu'on apprit en Europe qui d'éussième dait tombée au pouvoir de Saladin, les fidèles accoururent de toutes parts' dans les églises, pour s'accuser de leurs fautes, et la chrétienté né songezi plus qu'à explic par le jetine et la prière la licence et la corruption des mours qui avaient amené la ruine de Sion et le deraier triomphe des impies.

Après avoir expliqué les malheurs des croisades par la justice et même par la colère de Dieu, on les expliquait encore par la miséricorde divine. On a pu lire dans l'histoire que les prédicaleurs de la guerre sainte la présentaient toujours comme un moyen de convertir les pécheurs et d'éprouver la vertu des justes. Dieu n'avait pas besoin, suivant eux, du secours des hommes pour conquerir l'héritage de Jésus-Christ : mais il·leur ouvrait la voie du salut et leur offrait une occasion de racheter leurs péchés. Rien n'est plus curleux aujourd'hui que les raisonnements par lesquels on s'efforcait alors de faire voir les avantages d'une guerre qui avait dépeuplé plusieurs contrées de l'Europe, mais dont le résultat véritable, aux yeux de la foi populaire, était de peupler la demeure des anges et de multiplier à l'infini le nombre des martyrs et des élus de Dieu. Pour connaître sur ce point l'opinion des peuples de l'Occident, il suffit d'écoûter les prédicateurs les plus ardents des croisades. Ne devait-on pas savoir, disaient-ils, que Dieu ne hait point cenx qu'il punit, et qu'il à toujours une verge prete à frapper l'enfant qu'il aime ; sa divine bonté blessait pour guerir, abaissait pour élever, et, lorsqu'il envoyait les jours de sa colère, les jours de sa miséricorde n'étaient pas loin, Si le ciel poursuivait par des peines temporelles l'ingratitude de ses enfanta, n'étais-ce pas pour les sauver des supplices qui n'ont point de in! La voix des portifes se un elait à celle des prédicateurs, pour annoncer aux chrétiens que le denil et les pleurs étaient des armes invincibles contre les puissance de l'enfer, et que tous les guerriers morts à la croisade, semblables à l'or essayé trois fois et purifié sept fois par le fen, avaient trouvé grice devant le souverain juge. Couneut les hommes, disait l'un de ces ponitifes, comment les hommes qui habitaient ici-bas des maisons de boue, pouvaient-lis éviter les soillures, et s'ils ne passaient par le feu des tribulations, comment pouvaient-ils set trouver-assez purs devant celui qui découvre des ombres et des tactles sur le front des étoiles?

Dans les tempo octinaires, les hommes s'éclairent par l'adverside et persévèrent rarrument dans eq uin e leur réussit point. Mais, d'après l'opinion qu'on avait sur les croisades, les leçons du malbeur étaient perdues, et iron e pourvait affaiblir ou décourager le pieux avendement et la crédulité opinitire des gueriers de la crois. On considérait alors la guerre sainte comme une guerre tonte spirituelle, et, jour nous sevrie de l'expression d'un vieux chroniqueut, comme un travait qui ctetit ainsi que feu de purgutoire devant la mort<sup>2</sup>. On comparait le sont d'une croisade à celui de la exter unableureuse, qui m'est jugée et récompensée que dans une autre vie. Cette disposition des esprits dut entrechair lonigueups l'enthousisme des pupiles de l'Occident et prolonger la durie des generes saintes.

# CHAPITRE II.

MUMILITÉ CHRÉTIENNE ET FRATERNITÉ DES GUERRIERS DE LA CROIX.

e qui nous étonne le plus dus l'histoire du moyen âge, c'est de voir l'humilité chrétienne se meller à l'héroisme de la chevalterie et s'associer en quelque sont à tout ce que la valeur guerrière a de plus éclatant et de plus gloriem. Les croisades nous offents souvent ce spectacle, et nous en citerons quedques exemples.

Lettre d'Innocent IV (Bibliothèque des Croisodes).

B Chronique de Beroard le Tresorier, en vieux français (Bibliothèque des Croisades

L'historien de Tincrède nous dit que son héros fut longtemps reteut dans l'inaction par l'opposition qu'it trovari atten les maximes du monde et les maximes de l'Évangile'. Mais, rien ne put contrais son ardeur beliqueuse, lorsque la religion cut parté et qu'elle eut proclame la guerre sainte. Il fut roive néamonis que l'illustre cherulèr conserva quelque chose de ses premiers scrupales et que le duristainsme lu inspira l'espat d'Immilité qu'il port dans les comlats. Cette simplicité de cœur qu'il sut allier avec les habitudes des sums, le serment qu'il fip prête à son étuyer de garder le silence su une victoire, peuvent être regardés comme un prodige dans l'histoire même des guerriers drivêtien.

Quoique les croisades ne nous présentent pas souvent le phénomène d'unc abnégation aussi étrange, nous devons dire néanmoins que la modestie évangélique fut un des caractères distinctifs de ces guerres religieuses. On n'a qu'à lire les relations pleines de simplicité que les princes et les chevaliers de la croix adressaient au pape Urbain après les victoires de la première croisade, « Nous désirons, « écrivaient-ils , que vous sachiez combien la miséricorde de Dieu a « été grande, envers nous, et comment, par le secours du Tout-Puis-« sant, vainqueurs des Sarrasins, nous avons échappé aux plus grands «périls2. » Auselme de Ribemont, un des plus illustres compagnons de Godefroy, écrivait à Manassé, archevêque de Reims, ct. lui ranpelant les triomphes des armées chrétiennes, « nous devons plus à « nos prières , lui disait-il , qu'à nos propres mérites 3. » L'abbé Guibert, observateur assez éclairé des mœurs de son temps, dit, dans son histoire, que les soldats chrétiens s'affaiblissaient lorsque leur cœur était enflé par la victoire, mais que, revenus à l'humilité éhréticane, ils se montraient des guerriers invinclbles. Dans une bulle adressée aux fidèles pour les exhorter à prendre la croix, le pape Célestin IV présentait l'humilité comme le seul moyen de triompher des musulmans\*, Dans la croisade où les Latins s'emparèrent de Constantinople, rien n'est plus curieux que de voir les guerriers de l'Occident s'abaisser sous la main du pape et s'excuser humblement de la plus

<sup>1</sup> Raon de Caen (Bibliothèque des Croisades).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Celté lettre, écrite après la conquête d'Antilothe, se trouve dans les Pièces justificatives du preuier volume de notre Histoire.

Lettre d'Ansettue de Ribemont (Bibliothèque des Croisades).
Voyez notre Résensé des actes des papes dans les equisades,

Vopez notre Résumé des actes des papes dans les enjecules, rassemblés dans la Collection de Maratori ( Bubliothèque des Groinudes ).

grando rictoire qu'aireit jamais resporfee les croisés. Offries Scholastique, qui a deritt e siège de Damiete, nous parle des guerrires de Pise, qui voutirent attequer un rempart de la ville, et fait à ce sujet aux erflexion où se peint l'espiti des guerres saintes. « Les vibsuns, nous di-il, quoique pleins de braioure, l'otteint pas de c ceux qui deraient opdere le salut d'Israèl, car ils avaient pour but « d'acurérir une grande renomment.).»

Nos vicilles chroniques ne croient pas pouvoir meux honorer la mémoire de Godefroy, qu'en le comparant à un lion sur le champ de bataille, à un cénobite dans les actions ordinaires de la vie2. Son refus de porter une couronne dans la ville de Jesus-Christ sufffrait pour nous donner une idée juste du genre d'héroïsme qui animait les chefs des croisades. Cette humilité chrétienne étonnait les Orientaux. et leur donnait une haute idée des guierriers de la croix. Guillaume de Tyr nous raconte d'une manière touchante l'entrevue des députés de Samarie avec le due de Lorraine, qui assiègeait la ville d'Arsur. Le nouveau maître de Jérusalem réçut les émits sans déployer aucun appareil et modestement assis sur un sac de paille. Les chefs des tribus arabes demandèrent pourquoi un si grand prince, qui, venu de l'Occident, avait ébranlé l'Asie, et dont le bras avait conquis un puissant royaume, se montrait ainsi sans escorte et sans pompe, étendu à terre, n'ayant ni tupis ni vétements de soie, Godefroy répondit que la terre pouvait bien lui servir de siège, puisqu'elle devait être sa demeure anrès la mort. Les Sainaritains ne purent voir sans une grande admiration tant d'humilité unie à fant de gloire, et se retirerent en disant : « Cet homme est vraiment celui qui doit conquérir l'Orient et gouverner les nations. » Ce contraste de la grandeur et de la modestie a tónjours été un sujet de surprise parmi les hommes, et l'histoire ne peut offrir de spectacle plus imposant que celui de la suprême puissance proclamant elle-même le néant des grandeurs homaines.

Les historiens des croisades ne nous offrent qu'un seul trait d'orgueir et de jalousie; èncore ne le trouve-1-on que vers la fin dos guerres contre les infidèles. Huniade et le moine l'anistran se disputèrent devant le pape l'honineur de la victoire de Belgrade. L'onligi de la propre renommé é tait sans doute le plus grand siserfice au un

<sup>1</sup> Olivier Scholastique (Bibliothèque des Ceptiondes",

chevalier put faire à Dieu, et ce fut une chose heurense dans les guerres saintes, que cet esprit d'humilité qui ne quitta point les guerriers de la croix. Ils se diviserent souvent pour le partage du butin, pour la possession des villes et des provinces : on ne peut savoir jusqu'où seraient allées les fureurs de la discorde, s'ils s'étaient divisés aussi pour la gloire. Le caractère si violent et si impétueux de Richard n'est point lui-même étranger à cet héroïsme modeste et pieux qu'on remarque dans les guerres saintes. Il nous reste deux lettres que le mi d'Angleterre écrivait, l'une à l'archevêque de Rouen, l'autre à l'abbé de Clairvaux, et dans lesquelles il raconte la célèbre victoire qu'il remporta sur Saladin dans la plaine d'Arsur. Le héros victorieux se recommande humblement aux prières des fidèles, et ne parle de lui que pour nous dire qu'il a été blessé par une flèche, quodam pilo ., Pour apprécier cet exemple d'humilité chrétienne, il est nécessaire de se reporter au temps des croisades. Dans un siècle où toute puissance venait de l'épée, où la colère et l'orgueil auraient pu porter les guerriers à tous les excès, qu'y avait-il de plus rassurant pour l'humanité que de voir la force qui s'oubliait et s'abaissait de la sorte? Un des historiens modernes de la Grande-Bretagne compare Richard au bouillant Achille2, et cette comparaison ne manque point de vérité. Nous regrettons seulement que l'écrivain anglais n'ait point dit ce que le christianisme devait apporter de différence dans les caractères qu'il met en parallèle. On sait que l'humilité, telle que nous l'enseigne l'Évangile, n'était pas la vertu des héros de l'antiquité : les épopées dans lesquelles ils sont célèbrés pous les montrent toujours pleins d'ostentation; nous les voyons sans cesse insulter à leurs ennemis, en vantant leurs proprès exploits, et le pleux Enée luimême s'écrie plus d'une fois sur le champ de bataille que sa renommée est montée jusqu'aux astres. Ce sentiment brutal de la force, cet orgueil du glaive, n'annoncent que les passions d'un siècle barbare, et, pour savoir quelle devait être la supériorité de la civilisation moderne sur celle de l'antiquité palenne, il suffirait peut-être de comparer les héros de l'Iliade et de l'Énéide aux héros célébrés par le Tasse et par nos simples chroniqueurs.

Une autre vertu distinctive des croisés, s'est le sentiment de la fraternité. Ce sentiment, qui leur montrait des frères dans les chré-

Benoit de Peterborough [ Bibliothèque des Groisades ].

<sup>1</sup> Staron Torner.

tions d'Orient, devait resserver tous les lions qui les unissaient entre cuts; il deviat à accoultre autout on présence des infidiles; a millieu des misères et des périls d'une genere lointaine. « Nous qui avons été « baptisés en Jéans-Christ, disait l'évêque Adhémar à ses compaquons perts à combattre les Tures, nous sommes tous les enfants « de Dieu, nous sommes tous des fières et qu'une affection réciproque « unisse tois ever que lie un nouel spiritule! »

Les orateurs des guerres saintes préchaient sans cesse la fraite étangélique ; les rois et les princes en donnaient eux-mêmes l'exemple. Richard uontra souvent dans la croisade dont il fut le chef, cette magnatimité généreuse, cette charité héroisque qui fait baver tous les dangers pour secourir la faiblese qui succombe. Un jour qu'il volait au secours du comte de Leicester et qu'on cherchai, si je « ne savais pas mépriser la mort pour défendre ceux qui m'ont suivi « dans la gourre i 1 » Nous pourrions rappeler lei beaucoup d'autres circonstances où Richard exposs sa vie pour sauver celle des solidats chrétiens; et ces traits de générosité font oublier les actes de barbarie qui souillèrerat sa floire.

Un prince qui porta dans les eroisades plus de piété et de charitée chrétienne que Richard, se dévona avec moins d'éclat, mais avec plus de vertu, au salut des croisés qui l'avaient suivi en Orient. Nous avons rapporté la réponse admirable de Louis IX à ceux qui l'exhormique à suivanguere sur le Ni, tandis que des guerriers épuisés de faitgue et désespérés retournaient par terre à Damiette, Lorsque et prince expirait sur la cendre à Tunis, le sert de ses compagnons il armes occupait encore sa pensée. Qui reconduira en France ce peuple que j'ai anuent tei<sup>23</sup> telles furent les dernières paroles du saint monarque.

Toutes les fois que les croisés quitalent l'Europé, les ches leur promettaient de les rameiorr dans leur pays, de veiller à leur salut pendant le pélerinage. Malheur à œux qui ne tenaient point leur promesse, car ils étaient accusés devant Dèue et devant les hommes de marque de foit et de charité. Un de nos vieux chroniqueurs, en racontant l'histoire des croisades, admire la magnanimidé des grands

<sup>1</sup> Raymond d'Agries ( Bibliothèque des Croisades).
2 Cauthuer Vinisauf ( Bibliotheque des Croisades).

bette de Thibaut sur la mort de saint Louis (Bibliothèque des Croisades).

de la terre, qui s'immodaient pour leurs soldats et leurs serviteurs; mais il n'en est pas surpris, lorsqu'il se rappelle que Jésus-Christ, le maître et le sauveur du monde, en avait donné l'exemple '.

Aucune loi ne punissait la désertion des croisés; mais l'opinion générale des chrétiens la condamnait comme une action infame. Nous avons vu avec quelle violence tont l'Occident s'éleva contre Étienne, comte de Blois, déserteur de la première croisade. En nous rappelant que ce prince tomba sous les coups des infidèles dans son second pèlerinage, Guillaume de Tyr ajoute que Dieu fit éclater envers lui sa misérique , parce que la palme du martyre pouvait seule effacer la honte dont il s'était couvert. Pour connaître sur ce point les sentiments des contemporains, il faut entendre l'abbé Guibert reprochant à l'ermite Pierre d'avoir, au milieu des horreurs de la famine, abandonné les croisés : « Sache to nourrir de l'herbe des troupeaux ; lni « dit le sévère historien. Lorsque tu haranguais les peuples, tu ne les. appelais pas à des festins : sache te conformer à ce que tu as dit, « et donne l'exemple à tes frères en Jesus-Christ2, » L'histoire contemporaine hésite à nommer les chevaliers qui désertaient la bannière des pèlèrins, car ces chevaliers felons estoient rayés du livre de vie.

Si les chefs des croisades se montrèrent dévoués au salut de leurs soldats, ccux-ci n'avaient pas meins de dévouement nour leurs chefs. Chaque troupe de croisés présentait l'image d'une véritable famille ; on aime à voir les chroniqueurs du temps employer l'expression latine familia, pour désigner la maison militaire d'un prince ou d'un chevalier de la croix. Lorsque Godefroy de Bouillon, après avoir terrassé un eurs qui poursuivait un pauvre pèlerin, reparut au milieu des croisés, blessé et couvert de son sang, ceux-ci furent plus affligés que s'ils avaient été vaincus par les musulmans. Dans les guerres ordinaires, le soldat ne prend qu'unc faible part aux intérêts de la cause qu'il défend; mais, dans une guerre qui avait pour unique objet le triomphe d'une croyance, tous ceux qui combattaient avaient les mêmes craintes, les mêmes espérances, nons devons dire la même ambition. Cette communauté d'intérêt et de sentiments donnait beaucoup de force aux armées de la croix : et rapprochait sur le champde bataille non-seulement les 'chefs et les soldats, mais même des nations opposées entre elles par les mœurs , le caractère et le langage.

<sup>1</sup> Odon de Deuil ! Bibliothtoue des Croisades ...

<sup>3</sup> Guibert ( Bibliotheque des Croisades )4

2 Si un Breton, un Allemand on tout autre, voulait me parler, dit un a historien qui se trouvait à la première croisade, je ne savais pas lui « répondre : mais, quoique divisés par la différence des langues, nous a paraissions ne faire qu'un seul peuple, à cause de notre amour « pour Dieu et de notre charité pour le prochain . » Au siège de Nicee, à celui d'Antioche, tout était en commun parmi les innombrables soldats de la croix, venus de tous les pays de l'Occident. Les chroniqueurs de la Germanie se plaisent à décrire l'esprit de paix et de charité qui régnait dans l'armée de Frédéric Barberousse traversant les provinces de l'empire grec. Sans doute que les armées chrétiennes ne présentèrent pas toujours ce spectacle édifiant : que de discordes n'éclatèrent point sous les drapeaux des croisades! mais le sentiment de fraternité n'en subsistait pas moins au fond des cœurs. Pour apprécier le caractère des croisés, il suffit de se rappeler les discours des prélats et des clercs chargés de les ramener aux vertus évangéliques, et la facilité que trouvaient les saints orateurs à se faire écouter, lorsou'ils leur parlaient de l'oubli des injures.

Que serait devenu le malheureux people des pèlerins s'il n'avait été, secoura par les sentiments généreux? C'est iel qu'il fant admirer la providence, qui place tonjours le remède à côté du mal, et qui, dans les misères de l'homme, lui envoie les vertus nécessaires pour les supporter. On peut voir ce que les sentiments fraternels out de plus simple et de plus touchant dans une lettre adressée aux fidèles d'Occident par les pèlerins de Jérosalem. Ceux-ci recommandaient aux chrétiens d'Europe les croisés qui retournalent dans leur patrie : « Nous yous prions, disaient-ils, et nous yous supplions par Notrè-« Seigneur Jésus-Christ, qui fut toujours avec nous et qui nous a « sauvés de toutes nos tribulations , de vous montrer reconnaissants a envers vos freres qui retournent vers vous, de leur faire du bien. « et de leur payer ce que vous leur devez , afin de vous rendre agréa-« hles au Seigneur?.» Nous regrettons que l'histoire n'ait point parle plus longuement des derniers moments que les guerriers de la première croisade passèrent ensemble à Jérusalem et des regrets déchirants qui durent accompagner leur séparation. Ceux qui parizient se . recommandaient au souvenir et aux prières de leurs compagnons d'armes, gardiens du saint tombeau; et ceux-ci leur répondaient , les

<sup>1</sup> Fonscher de Chartres ( Bibliothèque des Crotrades ); 1

<sup>1</sup> Voyez cette lettre dans les Pioces justificatives du premier volume de notre Efstoire, page 506.

larmes aux yeux: « N'oubliez jamais vos frères restés dans l'exil. » Ces sentiments réciproques des croisés n'annonquient-ils pas d'avance les liens de la fraternité, les rapports de famille qui devaient mir pendant deux siècles les peuples de l'Europe et les colonies obrétiennes d'Orient deux siècles les peuples de l'Europe et les colonies obrétiennes d'Orient deux siècles les peuples de l'Europe et les colonies obrétiennes d'Orient deux siècles de l'extre de l'

#### CHAPITRE III.

DE LA SUPERSTITION ET DE LA MAGIE DANS LES CROISADES; DE LA CRÉDULITÉ DES CROISÉS.

et des miracles qui enflammaient à la fois la dévotion et province des croises. Leur crédialité était excessive sans doute, mais il faut avouer qu'elle n'avait rien de vulgaire. Un tremblement de terre, une aurore boréale, une com'te chevelue, une éclipse de lune ou de soleil, étaient à leurs you des avertissements ou des signes par lesquels Dieueleur manifestait as volonté. Dans les périls de la guerre, souvent list croyaient voir les sints et les anges descendre du ciel et so méler dans leurs rangs pour combattre les emments de désen-Christ. Les pelerins écheinet presundé, comme nous l'avons dit, que la puissance divine devait sans cesse interveir pour le cause qu'ils défendaient ou qu'ils croyaient dé-

ous avons souvent parlé dans notre Histoire des visions

Lorsqu'on a lu avec attention l'histoire des eroisades, o a vétonne que la magio ecupe une si granda place dans la d'excustent détirrée. Nous allons ruppeler ici tous les faits qui peuvent avoir donné au Tasse la pensée d'employer ce ganre de merveilleux. La plupart des choniqueurs et même les romanciers du dourzième siètel , s'accordon à nous parler de la mère de Kerbogath, sultan de Mossoul. Cette princesse, nous disent-ils, qui avait véeu plus d'un siècle, se vantait de connaître l'avenir; elle vint annoncer à son fils les malbeurs qui le menaçaient s'il combattait les croisès. Celui-ci lui demanda comment elle savait qu'il allait être vaince et q'uil celui mouri charge.

fendre, et cette persuasion suffit pour nous montrer ce qu'il y avait

de noble et d'élevé dans leur superstition.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tulchode, Raymond d'Aglies, Robert le Moine, l'auseur du Romon de Godofroy, etc. (Bibliotheux des Craisades).

l'année : « J'ai contemplé, répondit-elle, le cours des astres, j'ai « interrogé les entrailles des animaux, et j'ai pratiqué des sortiléges. » Comme elle insistait sur sa prédiction : « Ma mère, répliqua le fa-« rouche Kerbogath , ne me parle plus ainsi , car les Francs ne sont a point des dieux, et je veux les combattre, » Le signal d'une bataille fut donné, et la princesse musulmaue alla cacher son désespoir prophétique dans les murs d'Alep. Plusieurs historiens rapportent un autre fait de la même époque. Pendant le siège de Jérusalem, deux femmes se montrèrent sur les remparts de la ville, et par des signes mystérieux elles entreprirent de détruire l'effet terrible d'une machine des chrétiens. « Lorsqu'elles commençaient leur profane conjuration. « dit une chronique , une énorme pierre lancée par la machine les « renversa à terre, et leurs âmes furent renvoyées aux enfers, d'où « elles étaient sorties ', » Le dernier exemple que nous offre l'histoire se rapporte aux jours qui précédérent la bataille de Tibériade. Une esclave syrienne, montée sur une anesse, fut surprise invoquant contre l'armée chrétienne la puissance des sortiléges et des maléfices. Interrogée, elle ne dissimula point son projet criminel ; on la jeta au milieu d'un bûcher, d'où elle sortit sans être atteinte par les flammes; on finit par la tuer à coups de hache 2. Voità les seuls exemples de magie qui nous aient été rapportés par les historiens des croisades. Nous laissons à nos lecteurs le soin de juger si le chantre de Godefroy a passé les bornes de la vraisemblance dans la peinture, si poétique d'ailleurs, qu'il fait des charmes d'Ismène et des enchantements d'Armide.

Nous lisons dans Odon de Deuil que les croisés allemands, ayant vu à Nicopolis un homme qui jonait avec des serpents, le prirent pour un magicien et le mirent en pièces <sup>3</sup>, ce qui prouve au moins que les soldats de la croix ne respectaient guère la magie ni ceux qui l'exerçaient. Gion, auteur d'un potime historique sur la première croisade, nous apprend qu'au siège de Nicée les croisés firent une procession antour de la ville en jetant de l'eau bénite sur les remparts. Les musclimans crurent que les assiègeants voulaient s'emparer de la place par la magie, et firent une sortie pour arrêter les effets du sortifiège. Le poème ajoute que les chétiens furent trèseffets du sortifiège. Le poème ajoute que les chétiens furent trèse

<sup>1</sup> Raymond d'Agiles (Bibliothèque des Croisades).

<sup>\*</sup> Bernard le Trésorier (Bibliothèque des Croisades).

Odra de Deall (Bibliothèque des Croisades).

imités de cette opinion des infidèles, et qu'ils vengèrent dans le sang de leurs ennemis l'outrage qu'ils croyaient fait à leur religion et à ses divins mystères!.

On ne doit pas conclure néanmoins de cé que nous venons de dire, que la magie fût alors inconnue en Europe. Il nous suffit de prouver qu'elle ne suivit point les chrétiens dans les guerres saintes et sous les drapeaux de la croix. Tont le monde sait qu'au temps des croisades, l'Occident était livré à toutes sortes de superstitions grossières. Tandis que le ciel, aux yeux de la multitude crédule, prodiguait ses miracles, l'enfer avait aussi ses prodiges, et, selon les croyances populaires, le démon présidait à l'art ténébreux des enchantements et des sortiléges 2. Il n'y avait point de jour, point de lien, où le sinistre messager de l'enfer, suivi de ses prestiges trompeurs, n'apparût tantôt pour séduire la faiblesse humaine ou pour disputer l'âme d'un mourant à l'ange du salut, tantôt pour découvrir aux hommes quelques secrets honteux ou pour favoriser les entreprises des méchants. Les annales du moyen âge n'ont pas un chapitre on les tentatives de l'esprit des ténèbres ne se trouvent mêlées aux événements politiques et religieux. Cependant l'histoire contemporaine ne parle jamais de l'apparition du démon parmi les pèlerins de Jérusalem. Un seul chroniqueur, l'abbé Guibert, rapporte qu'à l'époque de la première croisade, un chevalier de la Picardie avait fait un pacte avec le diable pour venger la mort de son frère tué dans un combat; qu'après avoir obtenu ce qu'il désirait, ce chevalier ne put se débarrasser de la présence de l'esprit infernal qu'en prenant la croix du saint pèlerinage. La même chronique ajoute que le noble Picard se mit en route avec les autres croisés, et que pendant tout son voyage le diable ne se présenta point ; mais que lorsque après la délivrance de Jérusalem le pèlerin revint dans ses foyers, il vit aussitôt reparaltre celui qui ne donne jamais que des conseils criminels. Nous citons ce trait singulier, parce qu'il peint à lui seul le genre de superstition des pelerins de la terre sainte. Rien ne doit moins nous étonner aujourd'hui, que cette absence des démons dans une multitude comme celle des croisades. Nous voyons dans l'histoire que les soldats de la croix avaient d'autres préoccupations et d'autres pensées. Leur imagination se

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si nous avons si peu de notions sur les pratiques de la magie au mayen âge, c'est qu'ou ne voyai sises que le disable, et que les chroniques ne nous parlent que de lui, quand il est question de magie nu de nécromancie.

<sup>2</sup> Gilan ( Bibliothèque des Croisades).

donnait de bien plus grands spectacles, et, s'il nous est permis de parler ainsi, il nous semble que le diable était de trop petite dimension pour figurer sur l'immense théâtre et parmi les scènes gigantesques des guerres d'outre-mer.

Nous avons parlé, en commencant ce chapitre, des grands phénomènes de la nature, des apparitions célestes qui, dans le cours de leur pèlerinage, attiraient l'attention et redoublaient l'enthousiasme des croisés. Lorsqu'ils arrivaient en Syrie, quel spectacle plus propre à frapper leur esprit que celui des lieux qu'ils devaient conquérir! quel prestige de la magie pouvait produire le même effet sur des cœurs religieux que l'aspect de la vallée de Josaphat, du mont Sion et des rochers du Calvaire! Les hymnes que chantaient leurs prêtres rappelaient sans cesse aux croisés l'objet de leur expédition sainte. Lorsqu'on leur répétait les paroles des prophètes adressées aux élus de Dieu dans les lieux mêmes où elles avaient été inspirées, il p'était pas un pèlerin qui ne s'appliquât le sens des divines prophéties et qui ne se persuadât que l'Éternel marchait devant lui pour accomplir les promesses de l'Écriture. C'est dans cette croyance et non dans les idées d'une superstition étroite et vulgaire qu'il faut chercher le caractère et le mobile des croisades.

Les chroniques arabes racontent moins d'apparitions surnaturelles que les chroniques de l'Occident. Toutefois les musulmans avaient aussi leurs puissances célestes qui venaient à leur secours dans les périls de la guerre. L'historien Kémal-eddin, en racontant la défaite de Roger, prince d'Antioche, parle d'un ange vêtu de vert qui mit en fuite l'armée des Francs et fit prisonnier un de leurs chefs. Bohaeddin rapporte qu'une légion descendue du ciel entra pendant la nuit dans la ville de Ptolémaïs, assiégée par Philippe-Auguste et Richard Cœup-de-Lion. On lit dans le même historien qu'après le massacre des prisonniers musulmans ordonné par Richard dans la plaine de Saint-Jean-d'Acre, les martyrs de l'islamisme montrèrent à leurs compagnons qui allèrent les visiter les hlessures glorieuses qu'ils avaient reçues, et qu'ils leur racontèrent les joies qui les attendaient dans les jardins du paradis. Au siège de Margat, l'armée du sultan vit apparaître les quatre archanges que les musulmans ont coutume d'implorer dans les périls, et dont la phalange céleste animait le courage des assiégeants 1.

1 Extrait des anteurs arabes (Bubliothèque des Groisades).

Nos chropiques latines invoquent quelquefois le témoignage des prisonniers musulmans, lorsqu'elles racontent l'apparition des saints et des habitants du ciel; mais il est évident que les captifs livrés à la merci des chrétiens voulaient flatter la crédulité de leurs vainqueurs. Ainsi, après la bataille de Dorylée, les Turcs qui étaient au pouvoir des Francs disaient avoir vu la milice céleste combattre avec les soldats de la croix. Au siége de Damiette, les infidèles faits prisonnicrs à la tour du Nil demandèrent à voir les hommes vêtus de blanc et de rouge qui les avaient combattus avec un courage surnaturel et des armes inconnues. Les assiégeants jugèrent par là que la milice du ciel s'était mêlée aux soldats chrétiens, et cette pensée les remplissait de joie . Le traltre Phirous, qui livra Antioche aux croisés, cherchant à obtenir la confiance de Bohémond, lui demanda un jour où était campée cette troupe miraculeuse qu'on voyait souvent combattre avec les Francs. Si on en croit le moine Robert, le prince de Tarente fot embarrassé de ces questions, et renvoya Phirous à son chapelain, qui lui expliqua comment les saints et les anges descendaient du ciel pour seconrir les soldats de Jésus-Christ 2. Toutefois quelques-uns de nos chroniqueurs reprochent aux musulmans leur incrédulité. Peu de jours avant la bataille d'Antioche, une flamme céleste étant tombée dans le camp des Turcs, les chrétiens y virent un signe miraculeux de la puissance divine qui se déclarait en leur faveur. « Si les « paiens, dit à ce suiet l'abbé Guibert, avaient eu la moindre intelli-« gence des choses de la terre et des choses du ciel, ils auraient « compris que Dieu leur annoncait sa colère. » Un autre chroniqueur. Robert le Moine, qui se trouvait au siège d'Antioche, ajoute qu'un grand nombre de musulmans furent végitablement frappés du sinistre présage, mais qu'il y avaît parmi eux une foule d'insensés qui s'obstinaient à ne point voir le miracle. Ainsi les croisés croyaient à tous les prodiges, et leur superstition naive ne s'étonnait que d'une chose. c'est qu'on ne partageât point ses illusions et qu'on ne se laissât pas persuader comme elle.

Au reste, la crédulité des pèlerins les rendit quelquefois plus faciles à gouverner et à conduire; elle aida les chefs à maintenir la discipline, elle servit à relever le courage abattu des soldats. Lorsque les croisés

<sup>1</sup> Memorial des podestats de Reggio (Bibliothèque des Croisades),

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez ce dialogue fort curieux entre Phirons et Bobémoud, dans Robert le Meine, Bibliothèque des Croirades.

eurent perdu l'évêque du Puy, qui les conduisait comme un autre Moise, leur dévotion superstitieuse crut souvent le revoir au milieu des périls. Les chroniques rapportent qu'il apparut au siége de Marah, au siége d'Archas, et que dans le dernier assaut livré à Jérusalem l'ombre du pontife animait du haut des remparts la bravoure des guerriers de la croix . Pour avoir une idée des prodiges que pouvait enfanter la crédulité passionnée des pèlerins, on n'a qu'à se rappeler la situation désastreuse des croisés enfermés dans Antioche; ils se persuadèrent que les puissances du ciel venaient à leur secours ; une lance découverte miraculeusement leur parut une arme invincible que Dieu lui-même leur envoyait pour disperser leurs ennemis; fortifiés par cette éroyance, ils triomphèrent à la fin de la famine, du désespoir et de la multitude innombrable des musulmans. Que le sort de la guerre place dans la même position que armée composée de soldats plus éclairés et moins crédules, ils ne seront frappés que de l'impossibilité de se sauver, ils ne croiront qu'à la nécessité de mourir, et ils périront tous misérablement. Cette considération ne doit-clle pas faire pardonner aux soldats de la croix leur excessive crédulité ?

# CHAPITRE IV.

BARBARIE DES FRANCS DANS LES CROISADES; MORURS PT MORALE DES CROISÉS.



rarement au milieu des camps et dans une multitude sous les armes que les hommes deviennent meilleurs et que la morale voit triompher ses éternelles maximes. Les croisés étaient si persuadés que la guerre sainte pouvait leur tenir lieu de toutes les vertus, qu'ils se livrèrent souvent aux

plus grands excès, dans la pensée que Dieu devait tout leur pardonner ou tout leur permettre. Nous avons vu plusieurs fois des bandes de pèlerins dévaster les pays qu'elles traversaient, et, chargés de dépouilles, poursuivre leur route, en répétant le proverbe de Salomon :

<sup>·</sup> Raymond d'Aglies ( Bibliothèque des Croisades)

Le bien du pécheur est réservé à l'homme juste. Attachés exclusivement aux pratiques les plus minutieuses de la dévotion, ils les mettaient beaucoup au-dessus de la morale évangélique. Aussi Albert d'Aix, en parlant de quelques croisés qui se livraient au brigandage dans la Hongrie, les accuse sans amertume d'avoir enlevé les bœufs et les moutons des habitants; mais ce qu'il né leur pardonne point. c'est d'avoir mangé de la chair de ces animaux dans les jours que l'Église a consacrés à l'abstinence . Dans cette guerre d'extermination, l'histoire a trop souvent à déplorer l'oubli du droit des gens, le mépris des lois de la justice et de la foi jurée. Les chroniques contemporaines ne nous parlent de Phirous, qui livra Antioche aux chrétiens, qu'en appelant sa trahison une trahison brave, et luimême un brave traître. La haine qui animait les croisés contre les musulmans, jointe au sentiment des maux qu'ils avaient soufferts, ensanglanta souvent leurs triomphes. Ils oubliaient tellement la morale du Sauveur des hommes, que le sang de leurs ennemis leur paraissait une offrande agréable à Dieu; au milieu des scènes du carnage, ils se croyaient à l'abri de tout reproche, en appelant les musulmans des chiens immondes; et, lorsque le glaive avait moissonné la population désarmée des villes musulmanes, ils répétaient avec joie : Ainsi ont été purifiées les demaures des infidèles 2.

Les Grees, qui avaient vn si souvent les croisés traverser leur terriciore et qui eurent tant à souffir de leurs violences, ne les épargenet pas dans leurs chroniques, « Que de maux, disaient-lis, nous « ont faite ces Latins avec leur collier d'airain, leur marines où respire la colère, leur parole bebre et animée la Les Grees jugeaient sinsi les Latins avec sévérité non-seulement parce qu'ils avaient été en butte à leurs excès, mais encore parce qu'ils avaient été en butte à leurs excès, mais encore parce qu'ils recyaient bessuoop au-dessus d'eux par leurs tumières. Les Tracs, qui ne croyaient point à leur propre supériorité, ne jugeaient nius les barbares, ils ne méprissient que la fuiblesse qu'ils pouvaient opprimer, et n'estimaient que la force qui pouvait les vainces; ils n'epronvient d'autre sentiment que la haine des chrétiens, la crainte du periti ou l'orquetid de la victiors.

Albert d'Aix (Bibliothèque des Croisedes).

<sup>1</sup> Robert le Molise (Bibliothèque des Croisades).

Lorsque, dans la première croisade, les musulmans, vaineus et disprests par les Frances, l'avacine plus, seon l'expression orientale, d'autre asile que le ventre des vautours et le dos de leurs chameouz, lls déploraient uinsi leurs défaites : « Quel peuple pourra résister à « une nation i objinitére et si credie, qui » a put free détournée de « ses entreprises ni par la famine, ni par le glaive, ni par la présence de la mort, et qui se nourrit maistenial de chair humaine ! »

Ce qui peut exeuser la barbarie des croisés, c'est qu'elle se trouve souvent jointe à des qualités sociales qui promettent un âge meilleur; aux scènes les plus révoltantes se mêlent sans cesse des tableaux sur lesquels l'imagination aime à s'arrêter. Si les croisés se montraient barbares envers leurs ennemis, ils furent souvent admirables dans leurs rapports entre eux, et l'histoire contemporaine se plaît à nous rappeler l'esprit de justice, la charité évangélique, les nobles sentiments qui animaient les pèlerins sous les drapeaux de la eroix. « Si « un des croisés, dit Fouleher de Chartres, perdait quelque chose, « eelui qui l'avait trouvé le portait avec lui pendant plusieurs jours, « jusqu'à ee qu'il l'eût rendu de son plein gré, comme il convient à « des hommes qui ont entrepris le saint pèlerinage 2, » C'est ainsi que se montrèrent les armées de la eroix aux siéges de Nicée, d'Antioche et de Jérusalem. La troisième eroisade offrit souvent le même spectacle; le chroniqueur Ansberg, qui accompagnait Frédéric I, parle ainsi des croisés allemands : « On ne peut dire assez de quelle a manière admirable régnaient dans cette armée la paix et la bonne « foi, Si quelqu'un, ce qui arrivait souvent, avait laissé tomber ou « perdu par négligence une bourse pleine d'or et d'argent, celui qui « l'avait trouvée la montrait partout, cherchant à qui elle apparte-« nait, et la rendait aussitôt, sans que le nombre des pièces ou le « poids de la mounaie fût en rien diminué 3. » Ce respect de la propriété, cette probité scrupuleuse qui dirigeaient la multitude confuse et misérable des pèlerins, doivent exciter quelque surprise dans nos sociétés modernes. Nous avons fait remarquer qu'au milieu des plus affreuses disettes, le peuple des eroisés, vivant de racines et de l'herbe des ehamps, ne portait point envie à ecux qui avaient des vivres, et qu'il resta toujours calme et soumis aux lois, à l'aspectdes

3 Ausberg (Bibliothèque des Croisades).

 <sup>1</sup> Naymend d'Agiles (Bibliofhèque des Croisades),
 2 Foulcher de Chartres (Bibliothèque des Croisades).

provisions entastées par l'avarier. By avait des changeurs de nonnaie à la suite des armées : Odon de Deuil, qui suivit Louis VII en Asle, nous apprend que les tablés des changeurs fivent livrées au pillage sous les murs de Constantinople; mais nous ne voyons point que ce désordre se soit renouvel é dans les autres expéditions. Nous ne trouvons pas dans les chroniques le moindre indice d'une insubordination ou d'une révolle occasionnée par l'exeès de la misère, et ce fut là un des rociges de la guerre sainte.

Los croisés ne sutent pas aussi bien se préserver de la débunche des vices enfantés par le climat d'Orient. On sait que tous ceux qui prenaient la croix n'allaient pas à Jérusalem pour faire pénitence et sanctifier leur vie. Un grand nombre de cénobites, maigré les désease du pape, avaitent déserté leur cloître, et les vertus de la solitude ne les suivaient pas toujours dans leur pélerinage en Orient. On se rappelle l'exemple de ce moine qui, pendant le siège d'Antioche, fut surpris avec une religieuse, marqué d'un fer chaud et promené dans tout le campe na punition de son crime. Albert d'Aix nous parle d'une religieuse de Trèves qu'on acoissit d'aroir en un commerce nifine et dobnimble avée un Turre, et qui, après dire revenue au camp des chrétiens, relourna chez les infidéles, entraînée par sa honteuse nassion?

Si les moines avaient pris le chemin de Jérusalem pour s'affranchic de la discipline, beaucoup de lafques s'enrolàient sous les bannières de la croix dans Punique dessein de se dérobre aux devoirs et à l'aniformité de la vie domestique. Dès le premier temps des guerres saintes, les docteurs de l'Églies condamnaient le mari qui partait pour l'Orient sans le consentement de sa femme, ou l'épouse sans le consentement de son mari. Mais on ne tarda par às se relâched et cette morale sévère, et le saint-siége lui-même, dans la crainte de voir diriniquer le nombre des pêlerins, laissa toute liberté aux époux qui premaient la croix. Ainsi les meuros de la famille ne furent point défendues contre les séductions d'une longue absencé et les dangers d'un voyage lointain.

La présence des femmes dans les croisades fut une des causes de la corruption qui régna souvent parmi les soldats chrétiens. Gauthier

2 Albert d'Aix (Bibliothèque des Groisades).

Le seul exemple d'un désordre occasionné par la famine entilleu au siège de Prolémais. (Voyez otre extrait de Gauthier Vinisanf, Bibliothèque des Croisades).

Vinisauf regarde les ferames, dans ces expéditions lointaines, comme la source de tous les crimes, fontes delictorum '. On lit dans une lettre écrite par le frère Louis Marcilli à une demoiselle nommée. Domicilla, que le diable n'avait jamais entendu prêcher une chose qui lui fit plus de plaisir qu'une croisade; « car dans le pèlerinage de a la croix une foule de nobles dames allaient devenir courtisanes, et « des milliers de teunes filles allaient neudre leur innocence 2, » Les chroniques attribuent presque toujours les malheurs des croisés à la iustice de Dieu, qu'avait irrité la licence des mœurs. Plusieurs fois les évêques défendirent le pèlerinage aux femmes de leurs diocèses. à cause des péchés qui se commettaient sur la route d'Orient. Un roman en vers du treizième siècle nous apprend que le chevalier de Coucy se décida à prendre la croix, parce que la belle Gabrielle de Vergy devait aller dans la Palestine. «Quand vous serez en Orient, « disait l'écuyer Gobert à son maître, yous verrez votre dame plus « facilement que dans le comté de Favel 3, a

Nous ajouterons que la corruption ne venait pas toujours des femmes qui auviante les armées. Dans les incursions des crotisés les femmes des enaonis devenaient une partie du butin; les vainqueurs les gardients avec eux ou les vendaient comme esclaves. Si nous en rozyons les auteurs arabes, trois cents femmes achetées dans les lles voisines, débarquèrent tout à coup au camp de Ptolémais. On doit croire que Louis UX ne lisas pas embarquers aurs au flotte des femmes de mauvaise vie; mais il faut se rappeler que Guillaume Longue-Epée avait supris dans un château près d'Alexandrie un grand nombre de dames musulmances qu'il emmesa en triomphe à l'armée chrétienne, et ce fut sans doute avec cette espèce de butin qu'or remplit les lieux de prostitution établis, selon Joiaville, à un jet de pierre de la tente du roi.

Copendant les armées de la croix nous offrent souvent le modèle des mours chrétiennes. Dans estte multitude de pèlerins on le crime et la vertu étaient également accueillis, il devitt se trouver de trèsgrands contrastes. Nous ferous remarquer d'ailleurs que les croixés, comme tous les hommes qu'animent des passions vives, nassaient

<sup>1</sup> Gauthier Vinisauf (Bibliothèque des Croisades).

<sup>\*</sup> Extrait d'une lettre du Tasse.

<sup>3</sup> Extrait du roman du châtelain de Couty (Bibliothèque des Groisedes)

<sup>\*</sup> Voyez to XVIº livre de notre l'istoire.

facilement d'un excès à un autre. Rien ne caractérise mieux l'esprit mobile du peuple croisé que ces subites et fréquentes transitions de la piété à l'oubli de la morale et de l'excès du vice à la vertu la plus austère. Nous avons vu les pèlerias au siège d'Antioche plongés dans toutes sortes de désordres; mais les grandes calamités, un tremblement de terre, un phénomène aperçu dans le ciel, les prédications du clergé, les menaces de la religion et dea lois, tonchaient soudainement leurs cœurs, et la multitude la plus dissolue devenait tout à coup un peuple soumis et religieux. L'évêque d'Acre rapporte qu'après la prise de Damiette les soldats de la croix se livraient aux plus honteuses voluptés, à la plus grossière ivrognerie; qu'ils se déchiraient les uns les autres, qu'ils troublaient méchamment les affaires de Jesus-Christ; qu'ils n'avaient que des mépris pour le glaive de l'Église, et que les sentences d'excommunication ne leur inspiraient aucune crainte. Quelque temps après, sans qu'on puisse savoir la cause d'un aussi grand changement, ces chrétiens abandonnés à toutes sortes de déréglements se confessèrent et devinrent des hommes nouveaux. Jacques de Vitri, térnoin oculaire, était si édifié de cette conversion, qu'il ne voyait plus dans l'armée du Seigneur qu'un véritable couvent de moines', expression qui peint à la fois l'esprit de l'historien et celui des croisés.

Chaque nation conservait dans les croissées ses mours et ses usages. Baoul de Caen décrit assessionquement les musus des Provercaux, on plutôt des croisés qui suivaient le coute de Toulouse. Ils avient le regard fier, Jair hautain, une démarche pleine de vivestig, ils ne differaient par moins des Prançais que la poute ne diffère du comard<sup>2</sup>; l'historien de Tancrode nous les représente occupés ans cesse à parer leurs mulets, plus prompts à cherche de sivres qu'à prendre les armes, fouillant sans cesse la terre avec leurs polities de fer pour en extrime les racines es les semences, vendand ut obten pour du lièvre, de l'âne pour du cherveau, fisiant mourir les chevaux d'atteni pour s'en appropriet le chair et les dépoulles. Ce tablesse est sans doute fort exagérés on trouve moins d'amertame et plus de vérité dans cellu que la chronique de Tours nous retrace des differents peuples qui compossient l'armée de Jean de Brienne. « Les « tomains, di l'atteur, ne cession d'édaler leur organis le Sagatonnais, di Vateure, ne cession d'édaler leur organis le Saga-

Lettres de Jacques de Vitri sur la prise de Damiette (Bongars, t. 11).

Raoul de Caen (Bibliothèque des Croisedes).

« gnois et les Gascons de faire entendre leur bibli fincitiett, et les dermains de montrer leur entétement; mais la milice des Français, « remarquable par sa modésile, ses moerrs et ses armes, se tenait, « avec le roi de Jérusslem, les templiers et les hospitallers, loin du a bruit et des clameurs ( ) »

Jacques de Vitri peint avec de vives couleurs le caractère et les mœurs des Allemands, des Français et des Italiens qui combattaient sous l'étendard de la croix ou qui s'étaient établis dans la terre sainte. Les Italiens étalent graves, circonspects, sobres dans les repas, polis dans leurs discours et leurs manières, fermes et opiniâtres dans leurs desseins, se soumettant difficilement aux autres, défendant leur liberté sur toutes choses, fortement attachés à leurs institutions : les Allemands, les Français et les Bretons avaient moins de gravité, plus d'ardeur; ils étaient plus adonnés aux excès de la table, plus prodigues, moins prudents, prompts à l'action, dévots, charitables, pleins de bravoure, aussi redoutables par leur cavalerie que les Italiens par leurs forces de mer. Le même auteur nous retrace les mœurs de tous les peuples de la Syrie, et surtout des habitants de Jérusalem pendant les croisades. Ces tableaux ressemblent trop à la satire pour que l'histoire impartiale puisse les répéter dans ses récits. Si nous en croyons les chroniqueurs contemporains, le peuple de Dica qui habitait la Palestine montra d'abord la simplioité et l'innocence des habitants d'Éden; mais bientôt les mœurs se corrompirent, et l'enfer se hâta de préparer des logements pour tous les vices2. Les règlements du concile de Naplouse, tenu sous le règne de Baudouin II, révelent des crimes que l'histoire n'ose nommer. La corruption et le désordre s'accroissaient encore par l'arrivée d'une foule d'hommes pervers que les lois de l'Occident avaient condamnés à un pèlerinage on plutôt à un exil perpétuel dans la terre sainte.

Le tableau que nous veuous de présenter ne renderute que des dées générales, et peut paraître incomplet à nos locteurs; mais nous devons faire remarquer que dans les chapitres suivants nous reviendrons sur le même sujet et que tout ce livre est consacré à poindre la nitazionomie des croisades.

<sup>1</sup> Vorez les Pièces justificatives du deuxième volume de notre Histoire, page 498.

<sup>2</sup> Jacques de Visc) ( Bibliothéque des Craisades ).

#### CHAPITRE V

DE LA MULTITUDE QUI SULVAIT LES CROISES.



ps eroisades, surtout la première, nous présentent le spectacle de tout un peuple qui passe d'un pays dans un autre. On se fromperalt si on pouvait croire que le plus grand nombre des pèlerins portaient. Les armes et combattaient sous les drapeaux du Clirist. Il y avait à la

mite deis soldats de la croix une multitudo comme dans tontes les gundes cités. Il s'y trouvait des ourriers, des hommes oisis, des machants, des pauvres et des richre, des cleres, des nolnes, des machants, et jusqu'à des calants au bercenn. Les Écritures, qui nous ont représenté les misères, les passions, les vices, les evteus du peuple jérf marchant à travers le désert, nous ont fait d'ayance une histoire fiblied un peuple croisé, qu'on appealat aussi le peuple de Dieu.

Un historien du doudeme sècle rous peint assex la multitude doût nous parlons, en mettant ces paroles dans la bouche des femmes, des inférmes, des vieillards, qui partaient pour l'Orient : « Yous comis-battrez les infidèles, dissient-ils aux guerriers ; et nous, nous souf-érirons pour la cause de Jésus-first ! ». Il est cetain que jamais engagement ne fut mieux rempli de part et d'autre; jaunis la bra-roure et la résignation ne furent portées plus loin que dans une guerre quon peu justement aspedre la querre des béros et des matyrs.

Tandis que les guerriers de la croix combattaient ou se préparalent au combat, la multitude des pêlerins étalt en prièrey, faisait des processions, assistait aux prédications du clergé, Pendant la terrible batüle livrée au sultan de Mossoul, nous les voyons, sur les remparts d'Autobee, levant les mains vers le ciel, chantant les cantiques de la victoire, implorant Fassistance du Dieu des armées<sup>2</sup>. Toutes les fois qu'au siège de Damiette on livrait un assaut à la ville, une foule in-

L'abble Guibert, Coll. de Bongars i Bibliothèque des Groisendes).
2 Todehode, Raymond d'Apiles, etc., Coll. de Bongars ; Bunti Huntington. Coll. des chroniques un auses (Billiothèque des Groisendes).

nombrable de chrétiens se rassemblaient sur la rive du Nil, portant la croix de Jésus-Christ et répétant les oraisons belliqueuses des évêques; tantôt, les larmes aux yeux et la voix étouffée par la crainte, ils se prosternaient en silence dans la poussière ; tantôt ils se livraient à la joie et célébraient par leurs acclamations le triomphe des combattants . Dans l'intervalle des batailles, on voyait la multitude des croisés errer dans les plaines et les moutagnes, cherchant des vivres ct bravant les embûches des musulmans. Tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils entendaient dans des pays inconnus, disposait les nèlerins à l'enthousissme : la disette, les maladies, la fatigne, les ietaient souvent dans le désespoir, et le désespoir ajoutait encore à l'extrême exaltation des esprits. De la les prodiges sans nombre qu'on racontait chaque jour au milieu des camps, et qui s'accréditaient facilement dans une foule oisive, ignorante et passionnée 2. La plupart des chroniqueurs qui rapportent les faits des premières croisades, peuvent être regardés comme les interprètes fidèles de cette multitude, parce qu'en leur qualité de moines et d'ecclésiastiques, ils ne combattaient point et se trouvaient conforidus avec les pèlerius sans armes. Raoul de Caen, écrivain laime et chevalier, exprime mieux le caractère particulier des guerriers de la croix : aussi est-il moins prodigue de visions et de faits miraculeux que Raymond d'Agiles, le moine Robert, et le chapelain de Baudouin.

On aurait un document bien précieux pour cette époque, si on avait l'histoire ou le journal d'une seule famille partie de l'Occident pour aller à Jérusalem, C'est là qu'on pourrait voir dans toute leur vérité les espérances, les chagrins, les joies, toutes les impressions diverses du peuple de la guerre sainte. Mais, dans cette foule innombrable, combien peu d'hommes savaient écrire ! et les clercs qui écrivaient, se bornaient à rappeler les grands événements de la guerre sans entrer dans aucun de ces détails qui anraient aujourd'hui tant d'intérêt nour nous. C'est ainsi que les chroniques contemporaines ne daignent pas même nous apprendre par quels revers une prodigieuse multitude de pèlerins disparat dans l'Asie Mineure, et une d'elles nous dit on'en Occident on ne recevait pas plus de nouvelles de la Romanie qu'on n'en reçeit du royaume des morts.3. Les noms de ces nom-

Mémorial des podestats de Reggier ( Bibliothèque det Croisades ).

<sup>2</sup> Laymond d'Atiles, Robert, Turchode, etc. (Bibliothèque des Croundes).

<sup>1</sup> L'abbe Ehkard, Coli. ampl. de Martenne [ Bibliothèque der Creisa lee ].

breux pèlerins, le souvenir de leurs misères, et jusqu'aux traces de leurs pas, tout avait péri; et l'histoire, loin de consaître anjount'hoi pe destinées de rant de familles échiese misérablement, peut à petre saroir si l'un des plus illustres chefs de la troisième croisade, un des plus grands empéreurs d'Allemagne, fut enseveit à Antioche, à Tarse, ou dans la ville de l'av.

La multitude dont nous parlous devait être plus matheureuse que les autres croisés, car elle ne pouvait se défaudre dans les périls, et profluit arreament de la victioir. « Ayz asón des pauvres clerces et des faibles pèlerins, dissail l'évêque Adhánar aux guerriers de la croix : ils ae peuvent, comme vous, combattre et se procurer les « choixes nécessines à la vie; mais, tandila que vous heuve les faitigues et les périls de la guerre, lis prient tôleu de vous pardonner tant de « choixes nécessines à la vie; mais, tandila que vous heuve ten fait que et les périls de la guerre, lis prient tôleu de vous pardonner tant de « chéchés que vous condméttes tous les iours \* .»

Orderio Vital nous espaporte une proclamation par laquelle les ches après les victoires d'Antioble, annonquent l'intention de venir au sevours de ce penple misérable. « Nous donnerons, dissian-il-si, une soloie à chacun; les mindres et les infurmes seront traités aux frais du trisor de l'armés ? » Raymond d'Aglies nous apprend qu'au siège d'Archas on préleva le ditme du butin, qu'une partie de cette dine fut distribuée aux prettres et aux évêques qui dissiant la messe aux pélerins, et l'autre partie aux paverse du clergé et du peuple.

Dans l'excèr des calamités qui désolaient les croisés, on en vit quelques-unes oblier leur foi pour trouver un secono shez les mussimans; mais le plus grand nombre offraient leurs tribulations à d'euschariet restation fidèles à la cause malbeureuse de la croix. « Quand con aurait la voix des anges, nous dit un térmoin occlaire, on ne pourrait reconter (sons les maux que les pèlenies souffrirent patiern-ennet et sans frière entendre aumen phinte.» Le même auture, qui accompagnait les croisés allernands conduits par Frédérict, nous dit que plaiseurs ef entre ent accadés de faim, de fatigue et de maladies; n'ayant plus qu'un souffle de vie et ne pouvant suivre l'armée, récièreat tout haut le symbole, et que, so jetant à-terre en forme de crox, lis attendirent la mort au nom du Seigneur. « Quoique nous en fussions pas loin d'eux, ajoute l'historien, les emenirs qui nous suivaient leur coupérent la tête et en firent des martyse de Jésurs suivaient leur coupérent la tête et en firent des martyse de Jésurs suivaient leur coupérent la tête et en firent des martyse de Jésurs.

<sup>1</sup> Tudebode ( Bibliothèque des Croisades).

<sup>9</sup> Orderie Vital, Coll. de Duchesne ( Bibliothèque des Crosandes).

« Christ '. » Telle était cette multitude de croisés qui semblaient n'avoir quitté l'Occident que pour chercher les palmes du martyre, tandis que les princes et les barons qui les conduisaient étaient soutenus par l'ambition de conquérir l'Asie.

Cependant ceux qui ne participaient point à la victoire et qui n'en profitaient pas, étaient souvent plus enflés d'orgueil que les guerriers; « Que nos frères d'Occident (nons citons une lettre des prélats de « l'armée chrétienne) apprennent que nous sommes maîtres d'Antio-« che et de quayante grandes cités. Quelques-uns des nôtres ne sont « plus, mais, lorsque nous avons perdu pue poignée d'hommes, l'en-« nemi a perdu une armée ; là où nous avons laissé quelques soldats, « il a laissé des princes; enfin, sl nous avons abandonné un camp, « les Tures ont abandonné un royaume 2. » Au ton de cette lettre, nous voyons que la simplicité et l'humilité chrétiennes qui distinguaient les chevaliers de la croix n'étaient pas toujours la vertu des ecclésiastiques et des pèlerins qui suivaient l'armée. Nous devons ajouter que ce peuple, que touchait si vivement l'honneur des armes chrétiennes, ne perdait jamais de vue l'objet du saint pèlerinage; et, tandis que les princes et les rois oubliaient les serments de la croisade au milieu des riches provinces qu'ils parcouraient, plus d'une fois les clameurs d'une piense révolte les ramenèrent à la pensée de délivrer Jérusalem 3.

Nous n'avons pas besoin de dire que cette multitude, qui ne combattait pas et qui vivait presque toujours dans la crainte, devait se montrer moins généreuse envers les ennemis vaincus, et nous n'hésitons point à lui attribuer en grande partie les scènes sanglantes qui souillèrent quelquefois le triomphe des guerriers chrétiens. On n'a point oublié cette troupe de vagabonds auxquels les croisés qui assiégeaient Antioche donnèrent un chef qu'on appelait le roi truand, ou le roi des gueux 4; dans cette troupe misérable se trouvaient quelquefois des comtes et des barons, car l'extrême détresse confondait les grands avec les petits, et beaucoup de nobles guerriers, selon l'expression du temps, devenaient des chevaliers sans avoir, ou des pauvres de Jésus-Christ, Cette multitude confuse dut souvent porter.

<sup>1</sup> Ausberg (Bibliothèque det Croisades).

<sup>2</sup> Cette leure fait partie des Pieces justificatives du L. I de notre Histoire Baymond d'Agiles | Bibliothèque des Croisades ).

<sup>4</sup> L'abbe Guibert ( Bibliothèrne des Croisades ).

le désordre dans les armées qu'elle suivait. Un chroniqueur qui avait assisté à une défaite des croisés, déplore la misère de cette foule désarmée, et s'écrie avec amertume : s'Pôt au ciel que le pape, qui « a défendu aux princes d'emmener avec eux des chiens et des coiseaux, qui a fait des règlements sur les habits et les armes des cherailers, plôt à Dieu qu'il se fût occupé du pauvre peuple partant spour Jérusalem, qu'il n'ent pa permis sux faibles de prendre la «crois, qu'il ot donné aux forts un glaire au lieu d'une panetière, eun arc au lieu d'un bâton l » Odon de Deuil ajoute que ces pèlerins sans armes empéchaient les guerriers chrétiens de combattre et n'offraient qu'une prois facile aux barbares. Aussi, plus leur nombre diminuait, plus ges armées de la croix devenaient réodutables. L'histoire a moins à déplorer les désordres qu'entraînait une multitude inuite, lorsque les croisés se rendrent par mer en Orient.

### CHAPITRE VI.

DIVERTISSEMENTS DES CROCSÉS.

mena s'arrête dans son cinquième livre pour décrire les veus et les solennités qui rappelaient aux Troyens, erremts sur les mers, les souvenirs touchants de la patric. Anns l'histoire nous représente les croisés conservant conservant les poies et jusqu'aux amusements des foyers domestiques. Les étaient fait suivre en Asie du luxe et des plaisirs de leurs châtéaux 4 Ons erappelle que leurs chienes et leurs faucons nouvreunt de soit de chaleur dans la Phrygie brûlée; et cette perte, au milieu des malheurs de la guerre sainte, n'était pas ce qui affligeaît le moins les nobles pélerins. Les réaltoins contemperaines sont aussi fidèles à décrire les combats livrés aux bêtes fauves que les batailles contre les mustamans. Tantôt c'est Godefroy qui triomphe d'un ours formidable dans

<sup>1</sup> L'anonyme de Mabilion, Albert d'Aix, etc. ( Bibliothèque des Croisodes).

les bois de la Cilicie '; tantôt c'est Richard Cœur-de-Lion qui dans les montagnes de la Judée soutient un combat contre un sanglier plus terrible que celui de Calydon\*. Les daims et les gazelles du Carmel, du Silo, du Liban, furent souvent effravés dans leurs retraites par le bruit des armes, et tombèrent soua les coups des guerriers venus de la France, de l'Allemagne ou de la Norwége 3. Ni les fatigues du pèlerinage, ni les périls de la guerre, ne pouvaient détourner les chevaliérs et les princes de leur passion favorite. Nous avons vu que le roi d'Angleterre fut sur le point d'être pris par les infidèles, lorsqu'il chassait avec plusieurs croisés dans la forêt d'Arsur ou de Sichem 4. Un auteur allemand, Mutius, prétend que Frédéric Barberousse voulut connaître les bêtes fauves de l'Arménie, et que, s'étant fatigué à les poursuivre à travers les montagnes de Séleucie, il se baigna dans le fleuve Sélef, où il trouva la mort. Une chronique rapporte qu'avant le combat où il fut tué, Roger, prince d'Antioche, parcourut les plaines et les montagnes voisines d'Apamée, prenant des oiseaux avec ses faucons et forcant des quadrupèdes avec ses chiens 3.

La chasse n'était pas le seul amusement des croisés ; la passion du jeu n'avait pas moins d'attraits pour les chevaliers de la croix, et cette passion était commune aux Francs et aux musulmans. On sait que le prince de Mossoul jouait aux échces quand les croisés sortirent d'Antioche pour lui livrer la bataille où son armée fut détruite. Les chroniques du temps nous apprennent qu'après la prise d'Antioche par les chrétiens, on ne trouva dans la place que de la cigue, du cumin, des jeux de dés et d'autres jeux de hasard . Pour connaître jusqu'à quel point les croisés portèrent souvent la passion du jeu, il suffira de lire les règlements publiés dans différentes croisades. » Nul. « dans toute l'armée, dit un de ces règlements rapporté par Brompa ton, ne pourra jouer de l'argent à aucune espèce de jeu, excepté « les chevaliers et les clercs, qui ne pourront perdre que vingt sous « dans tout le jour et dans toute la nuit. » Les ceclésiastiques et les chevaliers qui perdaient plus de vingt sous dans un jour, devaient payer une amende. Il n'y avait que les rois qui pussent jouer selon

Albert d'Aix, Guillamme de Tyr. Collection de Bongars' (Bibliothèque des Croisades).

<sup>2</sup> Gauthier Yinisauf, la chronique angiaise (Blistothèque des Croisades).

Albert CAix (Bibliothèque des Groisades).
Gauthjer Vinisauf (Bibliothèque des Croisades).

Santhier le chanceller (Bibliothèque des Groisades)

<sup>·</sup> Albert d'Aix ( Bibliothèque des Croisades ).

leur bon plaisir. Les simples croisés qu'on surprenait jouant entre cux, étaient dépouillés de leurs vêtements; battus de verges au milieu de l'armée pendant trois jours. Si les coupables appartenaient au service de la mer, on les précipitait trois fois du haut d'un navire dans les flots.

On se rappello qu'après la conquête de Constatinople, les simples chevaliers j ousient aux dés les cités et les provinces de l'empire grec \*\*Les compagnons de saint Louis, pendant leur séjour à Damlette, jouaient jusqu'à leurs chevaux, jusqu'à leurs armes. Il n'était point de misère que le jeu ne fit oblier aux croisés. Après ha captivité du roi de France en Egypte, et pendant que les débris de l'armée chrétienne reveusient par mer à Ptolémais, le comte d'Anjou et le comte de Poitiers jousient aux dés dans le vaisseau du roi. Joinville, qui était présent, nous rapporte que Louis IX, plein de colère, renversa la table du jus, s'empara des des et jets tout à la mer.

Parmi les divertissements des soldats de la croix lorsqu'ils marchaient à la conquête de l'Asie, nous ne pouvons cublier les réjoissances turmultueuse et quelquefois immodébées de la victoire. Quand ils furent maîtres de la capitale de la Syrie, les croisés, si l'on en croit l'histoire contemporaine, passèrent trois joiss et rois mitis au milieu des festims et des danses avec les fermues des musulmans?

On sait qu'appes la prise de Ptolémais les pèlerins se décidèrent avec peine à aiux Bilabra d's avancant vers Joppé, parce que la ville conquise renfermait du vin en abondance et qu'il s'y trouvait beau-comp de belles femmes ''. Lorsque Richard ent pris une caravane venant du Caire, on celébra cette riche conquete par des feirs de joé, par des hymnes et par de nombreux banquets où la chair blanche du chameau parnissisti décieuse aux sodiats de la croix. Dans le même temps, les croixés français ne quittaient point la ville de Tyr, et se livraient aux plaisirs de la paix, se couronnant de fleurs, étalant en public leurs colliers dorés, leurs manteaux retenuis par des agrafes d'argent, et passant les mistis dans la jobe bryayarte des taverires'.

Les tournois, quoiqu'ils eussent été défendus à plusieurs reprises par les papes, devaient surtout occuper les loisirs des guerriers de la

<sup>1</sup> Brompton (Bibliothèque des Croisades).

Nicétas, Collect. des chroniques grecques (Bibliothèque des Greinades).
 Raymond d'Agiles (Bibliothèque des Greinades).

Raymond d'Agiles ( Bibliothèque des Croisade

<sup>4</sup> Canthier Vinisauf (Bibliotheque des Croisades).
5 Ganthier Vinisauf (Bibliotheque des Croisades).

Town Caroni

croix. Nous avons vu, au milieu des misères du siège d'Antioche, les chevaliers et les abrons donner aux ambassadeurs du Cairo le spectacle de leur dorses et de leur force dans des joutes et des conrese chevalesseques. Its faissaient voltiger en tournoyant leurs chevaux agiles; lis représentaient l'image des combats en courant avec leurs lances les uns sur les autres. Leur exercice favori était la quintaine: on plaçait sur des pieux fortement plantés en terre un mannequin couvert de l'armure et des vétements d'un guerrier; sa main droite étende tensit un bouclier, sa main gauche une épée ou un bâton. Les cavailers, dans leur course rapide, devaient frapper le mannequin à la poitrire, si le coup portait a droite où à gauche; l'image du guerrier, tournant sur elle-même, frappait de son bouclier ou de son épée le cavailler maladorit, que pourswissent les hoées de la multitude!

Pour les pèlerins, qui n'avaient jamais quitté leur pays, tout devait être un sujet de curiosité et de surprise. L'histoire du temps a pris soin de nous dire avec quel étonnement, avec quelle joie ils contemplaient la ville de Byzance et les riches cités de l'Orient 2. S'ils offrirent quelquefois aux nations étrangères le spectacle de feurs jeux et de leurs fêtes, ils partagèrent quelquesois aussi les plaisirs et les divertissements des Orientaux, Lorsque le roi de Norwége, Sigurd, revenait de la terre sainte, l'empereur de Constantinople fit représenter devant lui des jeux que les Grecs appelaient padrémiques, et dans lesquels les guerriers du Nord virent les dieux et les héros d'Homère se mélant ensemble sur le champ de bataille. Des feux semblables aux feux du tonnerre tombaient du haut des airs, éclataient avec fracas dans l'arène des combattants, tandis qu'on entendait au loin les sons harmonieux des lyres et des cithares. L'historien qui décrit ces ieux héroïques aioute que des guerriers soutenus par une divinité tutélaire défendaient dans la mêlée la gloire de la nation grecque, et que la multitude qui assistait à ce spectacle y voyait les destinées futures de l'empire 3.

Les chroniques arabes nous parlent de certaines femmes musulmanes qu'on élevait pour danser et se donner en spectacle à la cour

Robert le Moine, au slêge d'Antioche.

Poulcher de Chartres, Odon de Deuil (Bibliothèque des Croisades),

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Torfanst. Cel historieu de Norwége, en pariaut du pélerinage de Sigurd, dit que ce prince, à son retour de la terre sainte, passa à Coestantiaopée, ed l'empereur gree la incoposa six tiérate de ou le spectrice de que proférenque. La même offer saité de filie au roif lette, de Dunemart, or qu'il ails visiter les saints lieux. Erle précère des talects d'or; Sigural aina minax voir le jeu padremaique dout l'originas donne une certainde out merche local de commertieur.

des sultans et des émirs \*: l'histoire nous dit que ce genre de spectacle ne trouva pas tous les croisés indifferents. Richard de Cornomilées, frère el leinri III, ramen avec lui en Angelerre plusleurs de ces femmes musulmanes, dont on admirait la souplesse élégante, et qui, sans perdre leur équilibre, s'accompagnant de la cymbale, danssient sur les boules' à dica reace la leégrété des vents.<sup>3</sup>

Dans la troisième croisade, où les Francs et les musulmans resbrent si longtemps en présence, les guerriers chrétiens étalbrent tourent devant leurs ennemis la pompe et les solemités des fêtes militaires de l'Europe. Les musulmans et Saladin lui-même prirent quérpie part à ces jeux de la chevalerie chrétienne; un neveu du sultan fur reçu chevalier par Richard, en présence même de l'armée des croisés, qui campair pères d'Ascalon. Dans les jours consacrés à délbre la gloire de la chevalerie, on dut voir tout à la fois les ocfémonies et les exercices belliqueux de l'Orient et de l'Occident.

Si nous en croyons un passage de l'historien Brompton, les compagnons de Richard ne se livraient pas toujours à des exercices aussi nobles que 1cs tournois. Plusieurs seigneurs anglais et français étaient sortis de Messine pour se livrer à leurs jeux accoutumés, et, rentrant dans la ville, ils rencontrèrent la voiture d'un paysan qui portait au marché des cannes et des roseaux. Tout à coup les plus nobles chevaliers de la France et de l'Angleterre s'emparèrent de cette voiture de paysan. Les cannes qu'ils y trouvent deviennent comme des lances. avec lesquelles ils s'attaquent et se poursuivent dans les rues et sur les places publiques 4; ainsi tout ce qui ressemblait à un combat plaisait à des guerriers venus de si loin pour montrer leur valeur. Dans ce combat, qui eut toute la ville de Messine pour témoin, on s'attaqua d'abord en se jouant, on se disputa ensuite très-sérieusement la victoire. Le roi d'Angleterre eut la honte d'être vaincu par Guillaume des Barres; et tel fut le dépit de Richard Cœur-de-Lion, que le roi de France et tous les barons français le sollicitèrent en vain de pardonner à celui qui l'avait désarmé dans ce singulier exercice, grossière et misérable image de la guerre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Extraits des auteurs srabes, § 77 (Bibliothèpus des Croisedes). Il nous reste des vases mesulman, contemporains des croissdes, oit des courtisanes Torient sont représentées se millen de leurs danses voluptoenses, (Voyez la Bestration des monuments musulmans du chânet de M. le due de Bacas, per M. Relannd, t. II, p. 437.)

<sup>2</sup> Mathieu Paris (Bibliothèque des Croisades).

Gauthier Vinisauf (Bibliothèque des Croisedes).

Brompton, Coffection des chroniques anglaises (Bibliothèque des Groinades)

Dans la croisade de Frédéric II, l'histoire nous représente des amusements plus graves, plus digues des rois et des princes. Le sultan. d'Egypte et l'empereur d'Allemagne, tous deux cultivant la poésie, tous deux avides de savoir, employaient leurs loisirs et leur temps à étudier les mœurs et le caractère de leurs peuples divers; et, tandis que la guerre menacait d'éclater autour d'eux, ils s'informaient, dans leurs messages pacifiques, des lois, de l'industrie, des productions de l'Asie et de l'Europe. On lit dans les historiens arabes que ces deux princes s'adressaient, tour à tour, des problèmes de géométrie à résoudre , comme au temps de Salomon les rois d'Orient s'envoyaient des énigmes ou des allégories dont ils devaient chercher le sens et la morale.

Des troubadours et des ménestrels se mélèrent quelquefois à la

multitude qui partait pour les croisades. Les chroniques nous disent que dans la première guerre sainte on fit des chansons sur le chapelain du duc de Normandie et sur ses deux nièces qu'il avait amenées avec lui en Orient<sup>2</sup>, Guillaume, duc de Poitou, célèbra ses déplorables aventures en Asie, dans des vers inspirés par le génie du gai savoir. Après la prise de Ptolémais, Richard avait composé des vers satiriques contre le duc de Bourgogne; celui-ci, qui se piquait aussi d'être poête, répliqua par une chanson où la reine Bérengère et les princesses qui accompagnaient Richard n'étaient point épargnées 3. Nous n'avons pas besoin de dire qu'on ne perdit iamais l'habitude de chanter dans les croisades où se trouvèrent des Français. Le roi de Navarre, qui avait lui-même prêché dans ses vers l'expédition dont il était le chcf, fut suivi en Palestine par un grand nombre de chevaliers, troubadours comme lui. Ouclques-unes des chansons qu'ils composèrent dans la croisade, sont arrivées jusqu'à nous. Il y règne en général un sentiment de tristesse et de mélancolie qui prouve que ces chants étaient moins faits pour amuser que pour consoler les pèlerins\*. Plusieurs des compagnons de Thibaut tombés aux mains des musulmans à la bataille de Gaza, chantaient, dans les prisons du

Extraits des auteurs arabes, § 78 (Bibliothèque des Croisades).

<sup>2</sup> Baymond d'Ariles (Bibliotheone des Craisades)... B Gauthier Vinisauf ( Bibliothèque des Craisades ).

<sup>4</sup> Nous employons le mot de troubsdours, parce qu'on désigne ainsi tous ceux qui faisaient alors des vers on des chausons : les poètes dont il est ici question étalent, à proprement parier, des

<sup>.</sup> Continuation de Guillaume de Tyr, Collection de Martenne (Bibliothèque des Croisades).

Caire, la France, ce doux pays que tant ils aimoient. Ainsi les souvenirs poétiques de la patrie les aidaient à supporter leurs malheurs et charmaient leur captivité chez les infidèles.

### CHAPITRE VII.

#### DES FEMMES DANS LES CROISADSS

tans les peuples se levaient tout entiers pour aller à la guerre sainte, les femmes devaient se trouver en grand nombre dans les camps. Il est bien difficile néanmoins de les saivre dans ce lointain pélerinage; car fa plupart du temps l'histoire se borne à dire qu'elles sont parties sons les bannières de la croix, les chroniqueurs n'en parlent que dans des ricconstances extraordinaires, ou bien lorsqu'ils ont à décrire la des ricconstances extraordinaires, ou bien lorsqu'ils ont à décrire la

coruption qui régnait parmi les pélerins.

La premitire fisi que nous trouvoirs les femmes sur le champ de
bataille, c'est à Dorylée, où les épouses et les filles des chevaliers et
des barons, cruignant de tomber entre les mains de l'ennemi, se couvirent de leux aidmants et se revétient de leur parure la plus brilante, avec l'intention de toucher et d'amollir le cœur des barbares \*.
L'histoiren qui nous rapporte ce fait joute que, lorsque le danger fut
passé, les femmes se jetièrent dans la mélée, apportant des vivres, de
l'eau, des armés, sans doute pour fine oublier un moment de faiblesse et pour expier le tort qu'elles avaient eu de se parer pour
les Tures. Le trait qu'on vient de lire offre un grand contraste avec
l'hérodique pudeur de ces religieuses de Sainte-Calier qui, lors de la
prise et de la ruine de l'odémats, se meutrirent le front, ensanglanternt leur visage, et se présenterbant ainsi au glaive des vainqueurs?

Nous ne parlerons point iei de Florine, fille du duc de Bourgonge, qui mourut avec Sténon sur la route d'Antiche, ni de Marguerite de Hainaut, qui parcourut l'Orient en cherchant son époux tombé sous les coupse des Tures, ni de la princesse Ida, qui disparut dans le tumulte d'une batille et qui finit ses jours dans les harems du calife

Albert d'Aix, Voyez le onzième livre de notre Histoire.

<sup>2</sup> Vitto Durand, Collection des chroniques allemandes (Bibliothèque des Croisodes ).

de Bagdad¹. Après la sixième croisade, la reine de Hongrie, épouso de Béla, se voua au service de Jésus-Christ, et resta dans la terre sainte. La femme de Thierri, comte de Flandre, ayant suivi son mari en Orient, voulut y mourir, et prit le voile à Béthanie².

Lorsque après la prise de Jérusalem Goillaume de Poiton partait pour l'Orient, il fut soiri d'un grand nombre de femmes et de jeunes filles. Albert d'Aix nous dit que les nobles dâmes de la France, de l'Allemagne et de l'Italie qui avaient pris la croix périrent misérablement dans l'Asié Mineure, a bandonnées par leurs chevaliers, et tombées entre les mains des Turcs, que leur chevelure hideues, leur bathe (paisse, leurs vétements biazres, rendaient semblables aux démons\*. Un historien gree, qui parle du passage de Louis VII et de l'empereur Conrad à Constantinople, nous apprend que sous les drapeaux de la croix on voyait un batinio de femmes couvretes de leurs, armes, qui avaient un commandant de leur sexe dont on admirait l'éclatante parure et qu'on appealia de dance use jumbes d'or-vi-l'éclatante parure et qu'on appealia de dance use jumbes d'or-vi-

Trois grandes reines se rendirent en Orient pendant les croisades, Éléonore de Guienne, Marguerite de France, et Bérengère de Navarre, Nous avons dit que la cour de Richard, où se trouvaient la reine Bérengère et la fille d'Isaac, fut l'objet de quelques chansons satiriques qu'on répétait dans l'armée chrétienne3. On se rappelle que Marguerite se ieta à genoux devant son écuver et le conjura de lui couper la tête si elle tombait entre les mains des musulmans . Eléonore n'eut pas une aussi grande peur des Turcs. On sait quelles furent les suites de sa conduite pour elle-même et pour la France; après s'être séparée dans sa jeunesse d'un mari qu'elle avait accompagné à Jérusalem, nous la voyons dans un âge plus avancé gémir sur le sort d'un fils surpris et jeté dans les fers lorsqu'il revenait de la terre sainte. Si cette princesse, comme épouse de Louis VII, laissa des souvenirs peu favorables à sa gloire, d'un autre côté, combien sont touchantes les lettres où la tendresse éplorée d'une mère demandait au saint-siège la liberté de Richard Cœur-de-Lion !!

Albert d'Aix (Bibliothèque des Croisades).
2 Chronique beige (Bibliothèque des Croisades).

Albert d'Aix (Bibliothèque des Croisades).

Cinnan, Coil. des chroniques grecques (Bibliothèque des Croisades).
 Gaulhier Vinisauf (Bibliothèque des Croisades).

<sup>\*</sup> Joinville.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Voyez dans nos extraits des Actes de Rymer les lettres que Pierre de Biols écrivit à ce sojet au pape Célestin au nom d'Éléonore (Biblisthèque des Croisades)

Quand les croisés prirent la route de la mer, on ne vit plus un aussi grand nombre de femmes sous les drapeaux de la croix. Dans l'expédition de Richard et de Philippe-Auguste, il ne fut permis de recevoir sur les vaisseaux que les lavandières, encore devait-on les juger à l'abri de tout soupçon'; néanmoins les auteurs arabes nous apprennent qu'on trouva plusieurs fois parmi les morts des femmes qui avaient combattu avec les croisés et qui portaient l'armure et le vêtement des guerriers de l'Occident<sup>2</sup>. Une femme dont l'histoire ne nous a point conservé le nom, se distingua dans cette croisade par un trait d'héroïsme qui mérite d'être cité, Les assiégeants s'occupaient de combier un fossé de Ptolémais: l'héroine chrétienne, qui se trouvait dans la foule de ceux qui jetaient de la terre, des pierres, du bois, fut atteinte et renversée par un javclot; comme elle était blessée mortellement, elle appela son mari et le conjura, lorsqu'elle serait morte, de la jeter elle-même dans le fossé pour qu'elle pût encore s'associer après son trépas aux travaux et aux victoires des chrétiens2. Dans un poeme latin dont il nous est resté des fragments, un moine de Froidmont raconte les aventures guerrières de sa sœur Marguerite, qui se trouva dans Jérusalem assiégée par Saladin. Cette amazone de la croix se rangea parmi les combattants, armée d'une fronde et le front couvert d'un vase d'airain en forme de casque. Échappée au glaive des combats, aux fers des musulmans, seule et abandonnée, ne conservant plus qu'un psautier, la jeune Marguerite traversa, au milieu des plus grands périls, la Syrie et l'Asie Mineure, et revint en Europe, où elle s'ensevelit dans un cloître près de Laon 4. Si les femmes ne purent se montrer que rarement an milieu des combats, elles ranimèrent quelquefois la valeur des guerriers par leurs discours. Au nombre de celles qui firent admirer leur caractère dans les croisades, nous devons surtout rappeler le nom d'Adèle, comtesse de Blois, qui ne put supporter la honte de son mari déserteur de la guerre sainte. Elle le força par ses prières à retourner en Orient, car elle aimait mieux le voir mort que soupconné d'avoir manqué à l'honneur de la chevalerie<sup>5</sup>.

Nous ne pouvons nous dispenser de parler ici de la croisade dans

<sup>1</sup> Gauthier Vinitsuf, Gervais, Brompton, etc. (Bibliothèque des Croisèdes).
2 Extraits des auseurs arabes, § 45, 48 et 58 (Bibliothèque des Croisedes).

Ganthier Vinisauf.

<sup>4</sup> Thomas ( Bibliothèque des Croisades).

<sup>·</sup> Orderie Vital ( Bibliothèque des Croisades).

laquielle les femmes donnèvent scules le signal et l'exemple. Trepite ans après la mort de Louis IX, le ssini-siège exhort e les penples de l'Occident à prendre les armes contre les infidèles. Ses exhortations appositoliques ne furnet entendance que de quelques dames génoisse qui firent le serment de délivrer la terre sainte! La cour de Rome, en applandissant à leur able, avait sans douts l'espérance d'exciter l'émulation de la chevalerie cheitenen; ensi les cheviliers ne son-gealent pius alors à la delivrance de Jérusalen; les dames de Gênes demovèrent sainels dans la liec, et la croisade ne fit point entre-prise. Il ne nous reste aujourd'hui pour attester le dévouement des anazones christiennes, que les bulles de Bonfires VIII et la témoi-gangé d'un voyageur qui a vu dans le siècle dersière les casques et les boucliers préparés pour cette expédition singuitére!

Sans doute que les femmes se distinguèrent dans les croisades par les vertus qui leur sont propres. Combien de fois dans ces longs pèlerinages ne furent-elles pas occupées de soigner les malades et les blessés, de soulager la misère des pèlerins, de conspler tous çeux qui souffraient! Mais les vertus simples et modestes n'ont pas fixé les regards de l'histoire eontemporaine, et nous ne pouvons aujourd'hui rendre qu'un imparfait homniage aux héroines de la charité. Si l'ambition et l'amour de la gloire déterminèrent beaucoup de chevaliers à prendre la croix, on doit penser que la passion de l'amont dut entraîner aussi beaucoup de femmes dans des expéditions où s'enrôlait la jeunesse belliqueuse, et que les sentiments qu'inspire la beauté se mélèrent quelquefois aux sentiments graves et austères de la guerre sainte. Les troubadours contemporains de la troisième eroisade nous ont laissé le touchant souvenir de Baoul de Couey et de la malheureuse épouse du seigneur de Fayel. Le chantre de Godefroy a célébré dans ses vers les amours de Suénon et de la fille du duc de Bourgogne, Nos vieilles chroniques, il est vrai, citent peu d'exemples semblables, et leurs récits ne nous offrent que rarement des aventures romanesques. L'histoire de cette époque, composée par des elercs ou des moines tout occupés de nous montrer la bravoure et la dévotion des pèlerins, a laissé aux romanciers et aux poêtes le soin de peindre les passions et les amours profanes des chevaliers de la eroix.

Raynaldi, an 4300.

<sup>1</sup> L'anteur du Noureau royage d'Itelie, tradait de l'angiais, 3 vol., in 19. La Haye, 1702.

Puisque nous en sommes à parler des femmes dans les guerres saintes, qu'il nous soit permis de dire un mot des femmes de l'Orient et de la manière dont le Tasse nous les représente dans la Jérusalem délivrée. Nous avons déjà parlé de la mère de Kerbogath, qui lisait l'avenir dans les astres et cherehait à détourner son fils de la guerre contre les chrétiens. Il y a loin des prédictions de cette princesse musulmane à la pompense fiction d'Armide. De tous les chroniqueurs d'Occident, Orderic Vital est le seul qui nous montre les femmes de l'Orient prenant quelque part aux événements de la guerre. L'historien de la Normandie nous parle de la fille de Soliman, un des émirs de l'Asie Mineure, qui retenait Bohémond dans les fers. Mélas, c'est ainsi qu'il appelle la princesse musulmane, s'intéressait vivement au sort du prince d'Antioche et de ses compagnons d'infortune, qu'elle visitait chaque jour dans leur prison. Elle engagea ces valeureux captifs à combattre les ennemis de son père; mais celui-ci, quoiqu'il eût été secouru efficacement, ne pardonnait point à sa fille l'intérêt qu'elle portait à des soldats ehrétiens, et la qualification de pessima meretrix qu'il lui donna dans sa colère. nous fait connaître le genre de soupçon que lui inspirait la conduite de Mélas. Il n'y a rien dans tout cela qui ressemble à la fière Clorinde ni aux amours de Tancrède. Le même historien, en racontant la captivité de Baudouin, roi de Jérusalem, nous parle des trois femmes de l'émir Balac, lesquelles se trouvaient dans une forteresse où se défendaient les guerriers chrétiens. Une de ces femmes, Fatime, qui s'intéressait aux soldats du Christ et qui avait grande peur d'être rendue à son mari, conseillait à Baudouin et à ses compagnons de se défendre jusqu'à la dernière extrémité, leur faisant redouter les chansons satiriques des soldats et leur rappelant les prodiges et la durée du siège de Troie!. On ne trouve rien dans ce récit que l'histoire doive adopter et dont la muse épique puisse s'enrichir. Orderic fait mention d'une troisième femme musulmanc : c'est la fille du gouverneur d'Antioche, tombée aux mains des croisés après la prise de cette ville. Lorsqu'on la rendit à sa famille, elle se mit à pleurer; et, comme on lui demandait quel était son chagrin, elle répondit : Je ne pourrai plus manger de l'excellente chair de porc, Telle est la princesse dont le Tasse a fait le personnage si brillant et si poétique d'Herminie.

<sup>1</sup> Orderic Vital (Bibliothèque des Croisades).

L'esprit et les coutumes de l'islamisme ne permettaient pas aux femmes de paraître sur le théâtre des événements politiques. Pendant toute la durée des croisades, nous ne voyons qu'une seule femme musulmane dont le noin se trouve mêlé aux affaires de cette époque. L'épouse favorite de Negmeddin monta par ses intrigues sur le trone des sultans du Cairc. Tout le peuple des croyants fut scandalisé d'une semblable innovation, et le calife de Bagdad demanda aux émirs d'Égypte si ce vaste pays n'avait plus d'hommes pour le gouverner . On reproche avec raison au Tasse de n'avoir pas assez. étudié les mœurs des musulmans; et, si on entreprenait de traduire son poëme dans une langue orientale, il est probable que cette langue manquerait d'expressions pour rendre fidèlement plusieurs de ses récits et de ses tableaux. J'espère que l'ombre du Tasse me pardonnera cette observation critique et qu'on en sentira comme moi la vérité. Le goût, on plutôt cette raison suprême qui préside aux chefsd'œuvre des arts, abandonne quelquefois les événements humains. aux fantaisies des poêtes; mais elle impose à la poésie, comme à l'histoire, le devoir d'être exactes dans la peinture des caractères et des mœurs.

# CHAPITRE VIII.

## LÉGISLATION DES CROISÉS.

g ors avons déjà parlé, dans notre Histoire, des Assises de dérivalem; on sait que ce précieux monument de fa législation du moyen âge inspira à Louis IX la pensée de donner des lois à son royaume, et l'bistoire se plaît à rela marquer que la civilisation commença ainsi pour l'Eu-

rope aux lieux mêmes d'où la foi chrétienne nous était renne. Nous ne parlerons point ici des lois qui régissaient la terre sainte, mais des règlements établis pour les croisés pendant les expéditions d'Orient. Il n'est pas facile de suivre la législation journalière d'un peuple ou d'une armée qui marchait à travers des contrées lointaines, exposée à mille traverses, à toutes sortes d'accidents imprévus, dont la

Extraits des anteurs arabes, & 83 (Bibliothème des Croisodes).

position devait varier sans cesse et présenter chaque jour un aspect différent. Nous profiterons toutefois des documents que nous trourons épars dans les chroniques contemporaines, pour faire connaître les règlements ou les lois que les pèlerins de Jérusalem reçurent de la nécessité et des circonstances bien plus encore que de la prévotance de leurs chefs.

Odon de Deuil nous apprend qu'on ne négliera point de faire des réglements pour la seconde croisade, mais qu'ils revièrent sans ext-cuion '. Il déclare en conséquence qu'il n'en parlera point. Albert d'Aix rapporte qu'au siège d'Antioche les chefs de l'armée, persuadés que les maux q'on soudfrait vanient des péches des pelerins, élabirent des lois pour la répression des désordrés et la punition des compables. On punisait sévérement cotal qui avait vendu à faux poids ou à fausse mesure, qui avait trompé dans l'échange des monaises ou dans un marché quéloque ses frères se héus-Christ. On sérissait surtout contre ceux qui commettaient un larcin ou se souil-lisent du crime de fornication et d'adultère ?

Dans la troisième croisade, le roi de France et le roi d'Angleterhe che peines rigouresses contre les décortres et les crimes des pèlerins enrôlés sous leurs drapeaux. Un homme convaince de voi devait être déposé aur le rivage, la tête rasée, enduite de poix et couverte de plumes ; le meuriter, lié au cadavre de sa vietime, était jeté dans les flots ou enterré vivant. Cette législation, qui paraît ureste n'avoir été faite que pour le voyage de mer, suffirait pour montrer un siècle et une nation barbares. Lorsqu'on connaît la vio-leuce et la susceptibilité des Francs, on peut juger que de fréquentes querelles devaient s'elever parmi les croisés. C'est pour cola sans doute qu'on fit des lois sévères pour la réparation des offenses : celui qui donnaît un soufflet était plongé trois fiois dans la mer; celui qui outrageait son compagnon payait autant d'onces d'argent qu'il avait proficé d'outrages ou d'invectives.

Frédéric I, en partant pour l'Asle, publia, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, des lois pénales pour maintenir l'ordre dans son armée. On coupait la main droite à un croisé qui en avait frappé ou blessé un autre. Comme il était important pour l'approvisionne-

<sup>1</sup> Odon de Deuil, Coll. de Duchesne ( Bibliothèque des Groissdes ),
2 Albert d'Air, Coll. de Bannace ( Bibliothèque des Grobades ).

Albert d'Aix, Coll. de Bongars (Bibliothèque des Crotrades).
 Benoît de Peterborough, Coll. des chroniques anglitises (Bibliothèque des Crotrades).

ment des pèlerins d'inspirer la confiance à ceux qui fournissaient ou vendaient des vives, celui qui manquait à sa parole dans un marché ou rompait un contrat par la violence, était condamné à subir la peine capitale.<sup>1</sup>. Les lois faites pour la milice de la oroix étaient proclamées solemnellement; tous les croisés juraient sur l'Évançuie de les observer et de véliler à leur exéculière à leur réculière de leur de leur

Nous avons fait beaucoup de recherches pour savoir si dans les armées chrétiennes on pouvait découvrir les traces d'une autorité judiciaire permanente, d'une espèce de tribunal établi pour juger les procès, pour réprimer et punir les crimes et les délits des pèlerins.

Dans certaines occasions, on format un conseil chargé de poursuivre tous les crimes contre l'ordre public. Frédét choist soixant commissaires parmi les plus sages de l'armés. Les historiens parlent de la sérérité avec laquelle ces commissaires prononçaient leurs aretes. Au siège d'Antioche, on choisit des juges dans le clergé et parmi les barons; ce redoutable tribonal, que les croisés regardaient comme l'organe du ciel irrié, condamnait les coupables à étre chargés de chaines, hattus de verges, marqués d'un fer rouge ?. Tandis que Danniette était asségée par l'armée de Jean de Brienne, le maréchal du légat et doure conseillers sobligèrent par serment à punir tous les malfaiteurs. Ils devaient adresser de temps en temps aux croisés de salutaires exhortations. Au rapport de l'évêque d'Acre, on n'épurgna ni les voleurs, ni les homicides, ni les femmes de mauvaise vie, ni ceux qui tenaient on fréquentiaient les tævenes \.

Il faut croire qu'indépendamment des lois générales proclamées pre les chefs d'une croisade, chaque peuple avait porté en Orient ses usages et ses coutumes, qui servaient de règles pour maintenir la subordination et rendre la justice à chacun des pélerins. Toutefois il ne nous reste que des vestiges épars de toutes ces légitalitions diverses. Les croisés n'avaient le plus souvent d'autres lois que les préceptes de l'Evangile; ils n'avaient à redouter dans leurs eves que le tribunal de la pénitence et les menaces de l'Église. Lorsqu'on éprouvait ou qu'ion redoutait de grands malheurs, lorsqu'on voyait dans le ciel éges signes manifestes de la colère du Tou-l'usians. Je pasteurs de les signes manifestes de la colère du Tou-l'usians. Je pasteurs de

<sup>1</sup> Antherg et la Relation de l'anonyme (Bibliothèque des Croisades).

<sup>2</sup> Ansberg (Bibliothèque des Craisades).

<sup>3</sup> Albert d'Aix, Coll. de Bongars ( Bibliothèque des Croisades).

<sup>·</sup> Lettre de Jacques de Vitri à Monoré III sur la prise de Damiejte.

la roissade avaient soin de dire, et la minitude en était persuadée comme eux, que Dieu s'élevait pour punir les crimes des pelcrins '. Ainsi la justice divine était souvent la seule justice que reconnussent les croisés, et, d'après les opinions du temps, les maux que les soldats de la croix avaient à souffir, la diette, les maux que les soldats de la roix avaient à souffir, la diette, les maladies, le froit de l'hiver, l'ardeur dévorante de l'été et du climat, les périls et les calamités de la gonere, étaient les peines ou les supplices que le juge et l'arbitre supriem oifigeait à ceux qui violaient ses lois.

On voit par ce que nous vénons de dire que les législateurs des croisades avaient surtout pour obiet de réprimer la corruption des mœurs. Le luxe et les dépenses de la première expédition avaient donné la pensée d'établir des lois somptuaires. Des statuts rédigés par les barons et les prélats de France et d'Angleterre, réformèrent pour la troisième crolsade le luxe de la table et des habits. Plusieurs édits des princes et des chefs de la croisatle interdisaient les fourrures de soie, de petit-gris, de zibeline, l'écarlate et les riches vêtements. Il fut aussi défendu par des ordonnances que l'histoire nous a conservées, de se faire servir plus de deux mets et de conduire des femmes dans le saint pèlerinage . Plusieurs conciles, plusieurs papes, défendirent aux croisés de soigner leur parure, d'emmener avec eux des chiens de chasse et des faucons ; et tout ce qui pouvait amollir l'âme des guerriers 3. Les jurements énormes, les jeux, les tournois, furent aussi interdits pendant les croisades. Toutes ces lois, surtout les lois somptuaires, étaient plus ou moins observées selon les circonstances. La disette et tous les genres de misères qui accompagnaient ordinairement les armées chrétiennes, ne secondèrent que trop la législation qui réformait le luxe des croisés; mais on oubliait les règlements dans la prospérité et dans la victoire. L'exemple de Baudouin, comte d'Édesse, qui avait adopté les usages de l'Asie; celui du chancelier Conrad, dont la table était servie en vaisselle d'or, nous prouvent assez que la simplicité de l'Évangile était surtout la vertu des jours malheureux, et que les soldats de Jésus-Christ, au milieu de leurs conquêtes lointaines, ne dédaignaient pas toujours la magnificence des Orientaux.

Les croisés, qui avaient vendu leurs terres et leurs meubles pour

<sup>1</sup> Tadebode, Raymond d'Agiles, Robert, etc., Colt. de Bourars (Bibliothèque des Croissdes),

Gerrais de Cantorbéry, Coll. des chroniques anglaises (Bibliothèque des Croisodes).
 Résqué des actes des papes dans les expécules; Coll. de Nuestori (Bibliothèque des Croisodes).

se rendre en Orient, ne devaient pas avoir, en fait de propriété, beaucoup de sujets de contestations. Il ne leur restait que leurs armes, leurs chevaux, leurs équipages de guerre, et dans les jours de la victoire leur part du butin. Toutefois, les intérêts des pécerins étaient régles dans les croissades par des lois civiles dont quelques-unes sont arrivées jusqu'à nous. Ceux qui mouraient dans le pèterinage pouvaient disposer de leur armupe, de leurs étupages, de leurs chevaux, et, s'ils étaient cleres, de leurs chapelles et de leurs livres! . Une autre disposition portait que l'argent trouvé sur un croisé après sa mort devait être divisé en trois parts : la première appartenait de droit à la terre sainte, la sconde aux pauvres, la troisième à ceux qui avaient servi le défunt. Quant aux biens que les croisés avaient acquis pendant la guerre, ils ne pouvaient en léguer que la moitié; l'autre moité étair tréservée pour le service des saints-leux?

La plus importante de toutes les lois qu'on établit dans la première croisade, fut sans doute la convention par laquelle on donnait une terre, une maison, une ville même à celui qui le premier y arborait un drapeau. C'est ainsi qu'après la prise de Jérusalem Tancrède resta maître de la mosquée d'Omar et de toutes les richesses on'elle contenait, « Je suis entré le premier dans le temple, s'écriait-il en s'adres-« sant aux chefs de la croisade, le premier i'ai brisé les portes: ie « me suis précipité le premier dans un lieu où personne n'osait me « suivre! » Tancrède n'employa pas d'autres raisons pour défendre ses droits, et le conseil des chefs reconnut la justice de sa cause 3. Cette loi, fondée sur la fameuse maxime du primo occupanti, n'était pas facile à exécuter an milieu d'une multitude de conquérants ; aussi s'éleva-t-il beaucoup de querelles sur la possession des villes conquises par les croisés en Syrie et dans l'Asie Mineure. La loi qu'on avait faite pouvait suffire pour les simples croisés et dans les cas ordinaires; elle était insuffisante lorsqu'on l'Invoquait contre la force victorieuse.

On dut faire beaucoup d'autres règlements pour le partage du butin, qui était le point essentiel dans une guerre où tout le mondé était misérable, où chacun ne vivait que des produits de la victoire. Aucune injustice n'était plus vivement sentie que celle qui privait les croises de la part qu'ils devaient avoir dans les dépoulles de l'ennemi.

2 Gervais de Cantorbery (Bibliothèque des Croisedes).

Brompton, Coli. des chroniques anglaises (Bibliothèque des Croisades).

<sup>3</sup> Raoul de Caun, Coll. de Muratori (Bibliothèque des Croisades).

Avant que l'armée de Jean de Bricance et du légat l'élage entrat dons Bamiette, on proclama une loi qui déséndait de déouriere quelque close du butin, sous peins d'avoir la main troite coupée et de perdre toos ses droits à la litistribution genérale. A la prise de Constantinople, ceux qui avaient gardé pour eux ce-qu'ils avaient trouvé dans la vijlé, devaient subir la peine de mort. Nous devrons ajouter que la peine d'excompunication était alors le complément et la sanction indispensable de tous, les règlements militaires et de toutes les lois cristes.

Nous ne terminerons point ce chapitre sans parler des priviléges des croisés, qu'on peut regarder comme faisant partie de la législation des guerres saintes?, Parain ces priviléges, on doit remarquer colsi qui plaçait les pèlerins de Jérusalem sous la juridition ecclésistique, dans toutes les eauses où il n'était pas question de la vie os de l'amputation d'un membre; nots n'oublierons' pas non plus la

1 V.

Memorial des Podestats de Reggio, Coll. de Muratori (Bibliothèque des Groisades).

1 Villehardonin, liv. V.

Vinnescondin, jet v. V. Parprintiges conceles sus crobés ao Frant été gou accentrirement, a ten l'éprenté est modification des des la printiges considére plançà à d'emitier proisée. Personnoisse, committe con modifications none des la printiges de la printige d

<sup>1</sup>º Le, civices farent clippinas de payer la tulle personnelle pondat la premiera nanée de tempor raina la se cercitori pos é d'est nombra na professara finance, eq., desta laberillat à la professara finance, eq., desta laberillat à la professara finance, eq., desta laberillat à la professar la constante de la professar la pro

a rapar le planecie qu'in ripole de la situe expedition, les listentes en commune par pointait d'univer, interdit, in reverse qu'in du fort me l'anchestion sus constantes et airent cett majorité. "Le possessions des crusies ferrais situes nots à princetion de l'Egilles, et, per tou force réalissime, et sais à la sousante sus etcessors à grapes stoid, ils perce sequer, ripor Fold. "Le containe, et sais à la sousante sus etcessors à grapes stoid, ils perce sequer, ripor Fold. "Le codicio se frame principales que s'est principales qu'in service de la comme de la

Cos priviléges, quuique établis pour favoriser les èraisés, souvent Jeur devilerce à charge. Partonce de vuolat plus gétér à des lummes qui ne pouvaient être pourasité qu'à travers ene foule d'antraves, afin de l'asserce le crédit qui leur était refué, les couésé renonçaisent à leurs privikçes, et l'on trouvé dans Bucango plusieurs formales de ces renonclations.

Nots avous puisé les éléments de cette aoir dans l'ordinauxet de mois 6c mars 1984. L. I de la collection du Louvre, et dans Bucange, ve Gracie présidegés.

faculté qu'avaient les croisés d'engager leurs fiefs, de les aliéner sans le consentement de leurs seigneurs et de leurs familles, faculté qui contribua beaucoup à altérer le principe du gouvernement feodal. Parmi les avantages accordés à ceux qui prenaient la croix, celui dont ils durent surtout profiter, ce fut, d'une part, l'exemption de la taille; de l'autre, la dispense de payer leurs dettes. Le privilège qui consistait à ne point remplir ses promesses, fat accordé sans restriction dans la première et même dans la seconde croisade. On doit juger du désordre que répandit dans la société la suspension de toutes les lois qui protégeaient l'exécution des contrats. Les abus allèrent si loin, qu'ils tournèrent contre les croisés eux-mêmes, auxquels on refusa de prêter de l'argent et qui furent obligés de renoncer à leur, privilége. A compter de la troisième expédition, la législation des croisades concernant les dettes des pèlerins commença à se modifier, Le débiteur croisé ne pouvait être poursuivi, mais il était obligé de donner des garanties, de fournir une caution, ou d'assigner des terres au paiement de ce qu'il devait. Le seigneur ou le prince dans la juridiction duquel se trouvaient les contractants, devait en ce cas protéger le faible contre le fort, la justice contre l'iniquité; et tous ceux qui refusaient de prêter aux lois leur appui, encouraient les condamnations de l'Église '.

# CHAPITRE IX.

DU BASSEMBLEMENT DES ARBEES CHRETTENNES, ET DES MOYENS DE SE PROCURER DE L'ARGENT DANS LES CROISADES.

première croisade présente le spectacle d'un grand mouvement parimi les nations, mouvement qu'aucune invaria préparé et que les vieux histories ne peuvent expliquer qu'en nous le représentant toriens ne peuvent expliquer qu'en nous le représentant moi de l'entre d

<sup>1</sup> Voyez dans Baise analyse de Rigord la traduction que nous avons donnée de l'ordonnance de la dime saisdion

tenait lieu des lois elles-mêmes. Cette opinion était, en quelque sorte, comme une providence qui veillait au maintien de l'ordre public, présidait aux préparatifs de la guerre et conduisait les événements.

Dans la seconde croisade, la prédication de l'abbé de Clairvaux et les plaintes des chrétiens d'Orient excitèrent encore un vif enthousiasme parmi les fidèles; mais cet enthousiasme eut quelque chose de plus régulier que dans la première expédition. Les conseils de saint Bernard et son refus de conduire en Asie les guerriers de la croix, furent un véritable hommage rendn à l'autorité de l'expérience comme à l'autorité des princes. Les croisés d'Allemagne et de France se rangèrent sans trouble et sans désordre sous l'étendard de Louis VII et de l'empereur Conrad. En parlant des députés que Louis le Jeune envoya à l'empereur de Constantinople, Odon de Deuil dit qu'il ignore les noms de ces ambassadeurs, parce qu'ils n'ont point été écrits sur le livre de route. Nous voyons par là qu'il existait dans la-seconde croisade un registre, ou, comme on l'appelait alors, un rôle sur lequel étaient inscrits les nonts de tous les croisés, ou du moins de ceux du portaient les armes. Dans la troisième croisade, les grands donnèrent l'exemple de leur dévouement à la cause de Jésus-Christ, et de toutes parts la multitude des pèlerins se présenta pour les suivre. L'Europe semblait attendre des chefs pour se précipiter sur l'Orient, et les princes se trouvèrent dès lors en possession de diriger les armées de la croix. La défense faite en Allemagne de recevoir dans l'armée chrétienne les pèlerins qui n'emportaient pas avec eux la valenr de trois marcs d'argent, prouve d'une part qu'on prenait des précautions, de l'autre, qu'on reconnaissait une autorité à laquelle les pèlerins devaient obéir . En France et en Angleterre, les serfs, les laboureurs, les bourgeois des villes, ne pouvaient prendre la croix sans la permission de leurs seigneurs 2. Tous les croisés qui n'obtenaient pas cette permission étaient condamnés à payer la dime saladine comme ceux qui restaient en Occident, preuve évidente que les chemins du pelerinage n'étaient pas ouverts à tout le monde comme dans la première guerre sainte, et que le grand mouvement des croisades commençait à se régler par les lois et les usages établis. Plus tard le cardinal de Courcon, qui prêcha en France la guerre sacrée, voulut faire des reglements au nom de la croix, et cette conduite du légat fut

<sup>1</sup> Otton de Saint-Blaise ( Billiothèque des Croisedes ).

<sup>9</sup> Gérvais, Coll. des chroniques anglaises (Bibliothèque des Croisades).

regardée comme une véritable usurpation des droits du prince '. H nous reste à ce sujet une correspondance entre le saint-siège et Philippe-Auguste, qui nous représente le roi de France suspendant le départ des croises et le pape obligé de recourir à la prière pour que la croisade ne souffre ni obstacle ni retard 2. L'histoire contemporaine ajoute que les prédications du légat romain ne portèrent que peu de fruits pour la guerre sainte, et qu'en donnant la croix à tous ceux qui se présentaient, il mécontenta les chevaliers et les barons 3. ce qui achève de démontrer que les croisades dépendaient chaque jour devantage de l'autorité des grands et des monarques.

On sait que la plupart des croisés állemands partirent avec Frédéric Barberousse, et que, quand Frédéric expira, l'armée victorieuse qu'il conduisait se dispersa et disparut avec son illustre chef. L'empereur Henri VI se fit reconnaître pour chef de la quatrième crolsade, en prenant l'engagement de donner à chaque croisé trois onces d'or et des vivres pour un an; quand ce prinçe mourut dans la Pouille, tous les pèlerins qu'il avait envoyés en Orient se hâtèrent de revenir en Europe, malgré les efforts que fit le saint-siège pour les retenir sous les drapeaux de la croix 4.

Nous trouvons dans une chronique d'Italie un état des soldats que devaient fournir tous les prélats du pays de Naples à la croisade de Frédéric II 5. Dans une chronique de Brême, il est dit que le pape, de, concert avec l'empereur d'Allemagne, arrêta que les ducs, les archevêques et évêques, les comtes et les barons, fourniraient un certain nombre de guerriers pour secourir la terre sainte. La ville de Brême fournit son contingent, qui fut conduit en Asie par deux consuls, et reçut de l'empereur des armoiries particulières pour les services rendus pendant le siège et la prise de Sidon. Après la conquête de Damiette au temps de Jean de Brienne, la ville de Harlem obtint aussi quelques priviléges du chef de l'Empire comme prix des exploits par lesquels ses citoyens s'étaient distingués en Égypte .

On doit conclure des faits qui viennent d'être rapportés qu'on avait appliqué aux guerres saintes les usages du système féodal. De même

<sup>1</sup> M. du Theil, Notices des manuscrits, L. VL. 2 Spicilège de d'Achery (Bibliothèque des Crotsodes).

<sup>3</sup> M. da Theil, Notires des manescrits, t. VI. 4 Résamé des retes des papes dans les croisades (Bibliothèque des Croisales). 1 Chronique de Nérito ( Bibliothèque des Croisades ).

<sup>6</sup> Grande Chronique de Brème ( Bibliothèque des Craisedes ).

que dans les temps primitifs la religion chrétienne, pour ses cérémonies et ses pratiques, avait adopté quelques-unes des contumes du paganisme, ainsi l'esprit religieux des croisades s'était melé aux institutions et aux usages des sociétés contemporaines. Dans les prédications des guerres saintes, les eroisés étaient souvent désignés comme vassanx du fils de Dieu. Un troubadour du douzième siècle parle de Jérusalem comme du fief de Jésus-Christ . Le pape Innocent III compare ceux qui ne volent pas au secours de la terre sainte à des vassaux infidèles qui refusent à leur roi ou à leur seigneur prisonnier le secours de leurs bras, de leurs trésors et de leurs armes. Lorsqu'un baron ou uri chevalier prenait la croix, il lui semblait qu'il entrait au service de Dieu et qu'il s'établissait entre le ciel et lui une réciprocité d'obéissance et de protection. C'est ce qui explique les plaintes si étranges que les croises adressaient quelquefois au ciel inspirés par leur désespoir : « O Dieu puissant ! s'écrisit un d'eux dans des « jours de calamité, si tu abàndonnes de la sorte ceux qui te servent, e quels sont les chrétiens qui voudront rester à ton service 2 ? » Unc chronique nous rapporte que les croisés tués sous les murs d'Antioche, lorsqu'ils parurent devant le trône de l'Éternel avec l'étole blanche et la couronne du martyre, lui adressèrent ces paroles : « Pourquoi an'as-tu pas ven'yé notre sang qui a coulé aujourd'hui pour toi 3? » N'est-ce pas ainsi que dans le régime féodal un vassal se serait plaint de son seigneur qui l'aurait abandonne? Une autre chronique, en parlant des secours miraculeux que le ciel envoyan aux croisés, ne manque pas d'ajonter que ces sécours leur étaient bien dus pour leur zèle à défendre la cause du Christ et pour leur constance dans le service de Dieu . Ainsi les traditions et les usages de l'Europe accompagnaient en Asie ceux qui allaient combattre pour l'héritage de Jesus-Christ ou pour le royaume du ciel; en suivait les rois et les princes comme les grands vassaux du Dieu des armées, et telle était la force des habitudes apportées d'Occident, que le gouvernement féodal s'établissait comme de lui-même dans tous les pays conquis par les armes des croisés. Lorsqu'on n'éprouva plus que des révers.

f Aymeri de Valqueras. (Voyen à la fin du troisième volume de notre Histoire l'Éclaire ment que nous a fourni M? Raynouard sur les tronbudours, pag. 443.)

Paroles du prince Gay, frère de Bohémond, Voyez Tudebode el Robert le Moine (Bibliothèque des Croisades).

<sup>\*</sup> Tudebode ( Bill otherwe-des Craisades).

<sup>.</sup> L'abie Guibert ( Bibliothèque des Craisades).

lorsque les seigneurs s'aperçurent que les croisades dévoraient leurs revenus et leur puissance, ils refusèrent d'aller en Palestine, craignant de sé rainer. Louis IX fut obligé de donner une solde auxchevaliers et aux barons pour les entraîner avec lui au delà des mers.

Nous avons montré les armées chrétiennes réunies sous les drapeaux des princes et des rois ; venons maintenant aux movens qu'onavait de pourvoir à leur entretien. Dans la première croisade, comme nous l'avons dit, rien n'était réglé à cet égard : les chefs vendirent ou engagerent leurs terres, chacun prit de l'argent où il pouvait en trouver, on pilla les juifs, on dépouilla les chrétiens et surtout les Grecs; quand le butin vint à manquer, on souffrit patiemment la disette et tous les maux qu'entraînait une guerre lointaine. Une chronique nous apprend qu'au concile de Clermont le pape avait dit aux fidèles : « Si vous n'avez point d'argent, la miséricorde divine vous « en fournira . » Tout le monde sait que cette promesse du souverain pontife fut loin d'être accomplié, et l'histoire nous apprend comment on v suppléa.

La prévoyance vint enfin de l'excès, des calamités. Dès la secondecroisade, l'usage s'établit de lever des tributs destinés à l'entretien des armées chrétiennes. Nous n'avons pas pu savoir avec précision quels moyens on employa en Allemagne pour subvenir aux dépenses de l'armée de Conrad; mais dans le royaume de France, des plaintes s'élevèrent de toutes parts, surtout du sein du clergé, qu'on dépouillait; et, lorsque les malheurs arrivèrent, on ne manqua pas d'en trouver la cause dans la ruine du peuple et des églises 2.

Les statuts des barons de France et d'Angleterre pour la levée de la dime saladine, portaient que le clergé et tous les laïques, militaires ou autres, paieraient le dixième de leurs revenus et de leurs possessions mobilières3. L'institution de cette dime, dont le texte a été conservé, promet les bénédictions du ciel au chrétien qui payera ce qu'il doit, dévotement et sans contrainte; c'était un appel à la charité et à la conscience des fidèles; toutefois, on établit en France des commissaires pour la perception du tribut, et, si nous en croyons les historiens anglais, les ordonnances de Henri II et de

Tudebode (Bibliothèque des Croisades). .

<sup>1</sup> Raoul de Dicet, Pierre de Blois, etc., chronique de Morigal ( BiNio/hèq Rigord (Bibliothèque des Croisades).

Richard condamnaient à l'emprisonnement ceux qui refusaient de paver les sommes qu'on leur demandait au nom de Jésus-Christ . Comme le clergé ne fut point épargné, il se plaignit avec beaucoup d'amertume. On accusait les princes croisés d'avoir décidé une guerre non en faveur de l'Église, mais contre l'Eglise, d'avoir livré d'avence aux fureurs des Turcs la vigne du Seigneur<sup>2</sup>. Pour se faire une idée du mécontentement des ecclésiastiques , il faut lire surtout les déclamations véhémentes de Pierre de Blois, « Pourquoi fallait-il que ceux « qui combattaient pour l'Église ruinassent l'Église elle-même? leur devoir au contraire était de l'enrichir des dépouilles de l'ennemi, des trésors de la victoire. Les princes du siècle pensaient-ils donc que le Christ, qui était lui-même la souveraine justice, regardat « d'un œil favorable une taxe injuste et sacrilége? Si l'opinion des ' « chrétiens condamnait aux flammes de l'enfer ceux qui pe donnaient a point leurs biens aux pauvres, à quel supplice devait-on condamner ceux qui enlevaient les biens des pauvres et de l'Église ? » Telles étaient les plaintes du clergé; mais toutes ces plaintes n'empêchèrent pas que la dime saladine, approuvée par le chef de l'Église, ne fat levée dans tout l'Occident.

Pins tard, Iunocent III publia une circulaire adressée à tous les fibbles, aux évêques, abbés, prienrs, à tous les chapitres, à toutes les villes et bourgs, les conjurant de fournir, chicaun selon ses facults, un certain nombre de guerriers et tout ce qu'il fallait pour les entreierir pendant trois ans '. Chapue fois qu'on préchait une croisade nouvelle, les papes, les conciles et les rois s'occupaient de trouver un impôt et de régler les subbides de la guerre. Tantot on impossit et dergée pour un vingtième de ses revenus, tantôt pour un quarantième ou un centième. Quelquefois le clergé se trouvaitsoul imposé, d'autres fois on imposait uous les fidèles, et ces sortes de tributs étaient levés arce plus de rigueur que tous les autres. Deux fois, sous le règne de sint Louis, le clergé de France adressa ses réclamations au papes, qui repoussa ses prières et menaça même les évêques de les excom-

Les frères prêcheurs et les frères mineurs que Grégoire IX avait

<sup>1</sup> Brompton, Gervais (Bibliothèque des Croisades ).

<sup>2</sup> Chronique d'André, Coll. de d'Achery (Bibliothèque des Croisades).

<sup>3</sup> Lettres de Pierre de Blois (Bibliothèque des Grotendes).

<sup>\*</sup> Voyez cettre lettre dans les Pièces justificatives du tome deuxième de notre Histoire.

a Voyez le livra XIV de notre Histoire.

onvoyés en Angleierre poor leier-l'impôt de la croissele, éposièrent tellement en ryumae, dit Mathieu Pairs, que boncoup l'Ababitant furent contraint de guitter leurs pays et de lèmender l'aumône. Tout annoone que l'Allemagne ne fut pas plus éparquée que les autres contrèes dont nous venons de parler. Asiss la résistance du clergé de la Gerntanie fut-èlle portée quelquefois jusqu'il la violencée, comme on le viù au concile de Visbourg, o le neveu du idept romain fut tué, et où le légat lui-même courut les plus grands dangers pour sa vie.

Rien ne prouve mieux la disposition des esprits ou le mécontentement et la défiance des fidèles, que les précautions publiques qu'on prenait dans le treizième siècle pour lever les décimes des guerres saintes. Comme la conscience des peuples s'était révoltée contre ce genre d'impôt, il est probable qu'il ne se pavait pas avec exactitude et que ses produits devinrent insuffisants. Aussi fut-on obligé d'avoir recours à d'autres moyens. On imposa les juifs tantôt au dixième, tantôt au vingtième de leurs blens : plusieurs fois on exigea d'eux des sommes énormes. On implora aussi la charité des chrétiens, et dés troncs placés dans les églises reçurent les tributs volontaires de la plété. On employa aux dépenses des guerres sacrées les legs pieux dont la destination n'était pas déterminée, ainsi que les revenus des bénéfices vacants et des bénéfices non sujets à résidence. Vers le commencement du treizième siècle, les papes dispensaient les croisés à prix d'argent de l'obligation de remplir leur vœu ; un grand nombre de ceux qui avaient pris la croix obtenaient ainsi la permission de rester dans leurs foyers, et la croisade se poursuivait avec les trésors des riches pèlerins qui désertaient les drapeaux de Jésus-Christ 3, Il nous reste du pape Honoré III une lettre dans laquelle ce pontife, pour l'instruction de la postérité, nous présente le tableau exact des sommes immenses qu'il avait envoyées au siège de Damiette, et qui étaient le produit du rachat des vœux et de la levée du vingtième . Nous ne parlerons point ici de la distribution des indulgênces, dont les croisades profitèrent peu et qui eut des suites si malheurenses pour l'Église de Rome.

Mathieu Paris ( Bibliothèque des Croisades L.

Bataieu Paris (Bistiocheque des Grossades)
 Fleury, Hist. ecclésiast., ann. 4275.

<sup>3</sup> Martiret Paris, Coll. des chroniques anglaises (Bibliothèque des Creiandes).

<sup>4</sup> Voici le total de ces sommes, qu'on pourrait appeter le hodget de la crocsade : 426,843 correi d'or, '14,154 mores d'argent, 44,888 livres d'argent, 423 mires d'or, 25,642 maroldine (spectos).

#### CHAPITRE X

DES APPROVISIONNEMENTS ET DE L'ENTRETTEN DES ÁRMÉES CHRETTENNES DANS LES CROISADES.

'at encore un point sur lequiel l'histoire-noiss fournit peu de hotions exactes et positives. Tois ces guerriers francs qui ne restaient jamais plus de vingt ou de quaranté jours sous les drapeaux des armées féodales, ne connaissaient genère les moyens de s'approvisionner pour des guerres s qui duraient souvent plusieurs années. Chaque chef avail

getre is moyen we suppressed for getre get

Après le siège de Nicée, où les Grees avaient fourni à tons leurs besoins; les croités, treversant la Phygie brible, n'avient déjà plos d'autres ressources que les épis des rioissons qu'ils trouvaient dans les campagnes et qu'ils froissainnt dans leurs mains! Ce fai bien pis dans let armées qui vimeut après la pièce de Jérusalem. Ayant à truverser toute Plaise Mineure; elles prirent des vivres pour quelques jours, appérant arriver saus obtanted dans le Knorsani ou dans là terre promise. La famine et la maladie livrévent bientôt toute cette multitude au delaré des Turcs.

Quand les pélerius s'approchaient des édes de la mer, des vaisseanx leur apportaient des pròvisions; mais ces secours n'arrivaient pas toujours à propos; et, lorsqi'u'ils arrivaient; les pèlerius qil manquaient d'argêntai en souffraient pas monis de la disette. Les habitants des pays que traversaient les croisés fruyient leur approche, empor-

d'Espagne), 734 oboles maximatimes. On trouve la traduction des lettres d'Honbod III dans les Phoes instificiatives de dentième volume de notre Histoire.

\* Bebert le Moine, Coll. de Duchesne ( Bibliothèque des Croisades).

tant tout ce qu'ils avaient , de sorte que les chrétiens s'avançaient dans des contrées désertes et stériles, n'ayant pas même l'espoir que la victoire vint à leur secours et leur livrât les dépouilles d'un camp ou d'une ville prise d'assaut.

Il no s'agissait pas seulement de se procurer des vivres, mais de tes transpotert. Il paraît que dans les longues marches chaque croisé portait ses provisions. Anaberg nous rapporte qu'un pèlerin, traversant l'Asis Minuere à la suite de l'armée, a'avairplus qu'un paire, et qu'il tun d'un coup de flèche un musulman qui en avait neuf, ce qui l'approvisionna pour dis jours. Diès la première expédition, on entipoya des cluriots auxqueis on ist obligé de renonce dans les obenins difficiles. Prédéric l'en fit construire, une graede quadsité nou-seulement pour les vivres et les bagges, mais aussi pour les blèssés et les malades; tout fut abandonnéé jorqu'on eut traversé le détroit de Bosphore. Comment, en effet, des voitures attelées de chevaux ou de beufs ferrés aursient-elles pu s'avancer à travers des rochers et des précipiers, sur des monts escarpés dos, abon l'expression d'une chronique, les seigneurs et les prédats de l'armée, s'aldant des piede et des mains, marchainet à la manière dés quadrupédes ?

Les historiens nous parlent des marches que Frédéric conclut avec le roi de Hongrie pour la fourniture des bœufs et des moutons. Dans une ville hongroise, dern édifices se trouvaient remplis de farme et d'avoine à l'usage des pauvres croisés. Des commissaires assignaient à l'armée chrétienne des logements dans lesquels on destri fournir les fruits des arbres, les légumes des jardins, et du bois pour le feu. A Philippopolis, non-seulement on distribua des logements, mais on distribua aussi les terres, les vignes des habitants, ée sorte que les pèlerins firent les moissois et les vendanges et purent s'approvisionner comme dans faur propre pays?

Il arriva souvent aux croisés de se nourrir de leurs propress chevaux torsqu'ils manquaient de vivres ou que ces animaux manquaient dux mêmes de fourrage. Dans un voyage de Baudouin, comte d'Edesse, à Jérusalein, les pèlerins, dit un chroniqueur, s'étant aperqus que les heveux, pressès par la faim, ne pouvaient plus vannere, on se déveux, pressès par la faim, ne pouvaient plus vannere, on se dé-

l Raymond d'Agiles, Robert le Moine, Odon de Denil, Albert d'Aix, etc. (Bibliothèque des Croiseales).

<sup>2</sup> Yagenon, Ansberg (Bibliothèque des Croisades),

<sup>3</sup> Goacfroy et la Relation antonyme, Coll. des chroniques allemandes (Biblioth. des Croisades).

cida à les manger, afin qu'ils fussent bons à quelque chose . Cette extremité était sans doute la plus douloureuse à supporter pour les chevaliers, qui ne pouvaient combattre à pied et qu'en vit quelquefois dans la mêlée réduits à monter sur des ânes ou sur des boutfs. L'histoire nous apprend que le jour qui précéda la grande bataille livrée à Kerbogath, il y avait si peu de chevaux dans l'armée chrétienne, on en sentait si vivement le besoin, que l'évêque du Pay ordonna par une proclamation solennelle que chaque cavalier qui aurait . conservé son cheval partageat la provision de grain dui lui restait avec le fidèle compagnon de ses fatigues et de ses périls 2. Dans un si long trajet, les croisés ne pouvaient conserver leurs bêtes de somme. « Vous eussiez ri, dit Foulcher de Chartres, ou plutôt vous auriez « pleure de compassion, si vous aviez vu les pauvres pèlerins charger de leurs bagages, des chèvres, des porcs et des chiens; le dos de ces animaux se, trouvait meurtri par des fardeaux qu'ils n'avaient « jamais portés. » Dans les chemins les plus difficiles, les croisés. vendaient à vil prix ou jetaient dans des précipices leurs vêtements et les bagages qui embarrassaient leur marche ; aussi attendaient-ils tout de la victoire : la vietoire semblait seule chargée du soin de les nourrir, de les vêtir et de les armer. On les voyait s'avancer à travers l'Asie Mineure et la Syrie couverts de lambeaux, vivant au jour le · jour, n'avant souvent ni tentes ni abri contre le froid, la pluie ou la chaleur. Aux jours de la victoire, ils s'assevaient aux banquets préparés pour leurs ennemis; ils s'emparaient des traits et des armes des musulmans; ils se revêtaient des robes flottantes, du turban ou du bonnet de soie des Orientaux 4; ils s'habillaient de tout ce qu'ils. rencontraient sur le champ de bataille ou dans les villes conquiscs; on peut se faire une idée du spectacle singulier et bizarre qu'offraient ainsi les armées chrétiennes. Aussi vit-on quelquefois dans les combats des pèlerins tomber sous les coups de leurs compagnons ou de leurs frères, qui ne les reconnaissaient point. On doit ajouter que les croisés se coupaient rarement la barbe, que leur visage était couvert . de crasse et de poussière, brûlé par le soleil, maigri par la faim, ce qui achevait de les rendre méconnaissables. Pour éviter de funestes. méprises, l'évêque du Puy avait ordonné aux soldats qui le suivaient

Foulcher de Chartres, Coll. de Duchesne Bibliothèque des Groisades).

<sup>\*</sup> Tulebode, Coll. de Dachesae (BibliotRéque des Grossades).

<sup>\*</sup> Tutebode ( Bibliothèque des Croisades ).

<sup>\*</sup> Raymond d'Agiles, Coll. de Bongars (Bibliothèque des Croitales).

de se raser, de porfer sur la poitrine une croix de métal, et de répéter à hante voix dans la mélée les mots de kyrie eletson.

Les misères des éroisés leur venaient presque toujours de leur imprévoyance. En arrivant sur les bords de l'Oronte, ils trouvèrent des amas de blé et des vivres de toute espèce. Au milieu de cette abondance, ils dédaignaient les parties les moins exquises des hœufs et des agneaux2; Foulcher de Chartres nous dit qu'un mols après leur arrivée, ils mangeaient les tiges des fèves qui commençaient à croître, des chardons piquants qu'ils ne pouvaient assaisonner; its dévoraient des chiens et des rats ; les plus misérables se nourrissaient de la peau de ces animaux, et, ce qui est affreux à dire, ajoute notre chroniqueur, les souris mortes et les graines qu'ils trouvaient dans les ordures leur paraissaient un mets délicieux. Dans les longues marches et même dans les sièges, on n'étalt pas toujours en garde contre le manque d'eau et de bois : souvent les croisés, pressés par la soif, furent réduits à boire leur urine, le sang de leurs chevaux s. ou à macher des racines, de la fiente de cheval, des mottes de terre humide; d'autres fois, comme on n'avait ni bois, ni roscaux, ni herbes sèches, pour faire cuire la viande des chévaux et des bêtes de somme. on faisait du feu avec des selles, des tentes, des arcs, des javelots et même des vêtements 4.

Lorsque la finitie pressait les croisés; ils n'avaient souvent d'autters resources que de ravager une province; les pièlerins à luidétilient chargés de parcount' les campaţines pour amaser des profisions. Guillaume de Tyr, en parlant d'une expédition contre le prince de Damas, rapporte que cette expédition cérboua, parce que l'infanterie chrétienne, qui devait approvisionner l'artinée, l'us surprise et disperseté per les infidèles's. Les croisés n'épargnaient pas toijours les' chrétiens et surtout les Grees dans leurs excursions guerrières. Les plêcrisis regradaient Jésses Christ comme le supréme pourrogeur des armées de ha croix, et les déponilles des musulmans, quelquefois même des chrétiens, étaient requer dans le camp des croisés comme les bienfaits du ciel. Il nous reste une lettre d'Innocent Ill qui proove que le chré même de l'Égitien r'avait pas feucatog de scrupiele sur les

L'apbé Gulbert, Coll. de Bongars (Bibliothèque des Croisades).

<sup>2</sup> Raymond d'Agiles, Coll. de Bongars ( Bibliothigue des Croisades ).

<sup>3</sup> Tudebode, Coll de Duchesne ( Bibliothèque des Croisades),

<sup>4</sup> Ansberg, la R. lation anonyme (Bibliothèque des Croisades).

<sup>6</sup> Guillaume de Tyr, tiv. XIII.

moyens de se procurer des yivres lorsqu'on en manquint. a Vous êtes «écroués, disait-laus chôn de la cioquième croisade, vous étes séroués qui service du Crucléé, à qui toute la terre appartient, Si « on vous refusait les provisions nécessaires, il ne paratitat la pas injuers auce la crainte de Dieus, dans l'intention de réstituer, et « sun juier collect de Dieus, dans l'intention de réstituer, et « sun juier collect au personnes. » Dans le conscil qu'il donnait sun plécines, le ponific s'appayait de l'exemple de Gédéon, qui, spiat deunandé instillement du pain, pour le peuple qu'il conduissist, rauges les terters des villes ennemies et broya une partie des habisuits avec les herbes des campagnes et les roncès du désert. Nous vivons fas bessin de dive, que les croisés éciente naturellement portés à saivre les conseils du pape, et qu'ils ne les attendabent pas pour responter les vives qu'il en éles attendabent pas pour responter les vives qu'il en éles attendabent pas pour re pour les vives qu'il en était nécessaires.

Il faut croire que la cupidité ou le besoin de s'enrichir vint quelquefois au secours des pèlerins dans leur misère, et que les pré- , voyances de l'industrie suppléèrent souvent à celles des rois et desprinces. Les chroniques contemporaines, lorsqu'elles décrivent une disette ou une famine; ne manquent jamais de déplorer la cherté excessive des vivres?, ce qui prouve qu'il v avait à la suite des armées des marchands qui vendaient des provisions. Neus trouvons dans une chronique anglaise un règlement publié par Richard sur la vente du vin, du pain et de la viande dans l'armée chrétienne . Après beaucoup de recherches, nous n'avons pu savoir quels movens on employait pour préparer le blé et le réduire en farine; les documents. qui nous restent se bornent à nous apprendre que les croisés, en traversant l'Asie Mineure et sous les murs d'Antioche, avaient des moulins à bras. L'histoire ajoute qu'on employait à tourner ces moulins les femmes musulmanes que le sort de la guerre avait fait tomber aux mains des chrétiens. Gauthier Vinisauf rapporte qu'au siège de Ptolemais les Allemands construisirent une machine pour moudre du ble. Cette machine, qui présentait l'aspect d'un château fort, était mise en mouvement par des chevaux; les meules tournalent avec un si grand bruit, que les musulmans prirent cette construction nonvelle pour une machine de guerre et qu'ils furent saisis d'effroi-

Lettres d'Innocent III, Coll. de Duchesne (Bibliothèque des Croisades).

Toriebode, Bandri, Raymond d'Agiles (Bibliothèque des Croisades).

Indebode, Bandri, Raymond d'Agiles (Bibliothéque des Croisades).
 Brompton, Coll. des chroniques anglaises (Bibliothèque des Craisades).

Lorsqu'on abandonna la route de terre et qu'on prit celle de mer, il devint moins difficile d'approvisionner les arniées chrétiennes. Néanmoins la disette désolait encore la multitude des croisés toutes les fois qu'on était arrêté par le siège d'une ville ou par la résistance inattendne de l'ennemi. Pendant le siège d'Acre, les chrétiens éprouvèrent une famine si cruelle, qu'on vit des obevaliers poussés par la faim voler publiquement du pain chez les marchands 1. Une chronique . rapporte que Lonis IX avait fait transporter dans l'île de Chypre assez de vivres pour nourrir vingt mille hommes pendant six ans2; mais. lorsque l'armée française sortit de Damiette, il ne restait plus rien de tant de provisions; et parmi les fléaux qui accablèrent les croisés sur les bords du Thanis, la disette ne fut pas celui dont ils eurent le moins à souffrir. La seule croisade où les cris de la faim ne se mêlèrent point au bruit des combats et aux hymnes de la victoire, fut celle de Constantinople. Les Vénitiens s'étaient engagés à approvisienner pour un an l'armée des croisés; le traité fut exécuté fidèlement, et les vivres ne manquèrent point.

Sanuto a donné les détails les plus minutieux sur l'approvisionnement des flottes qui transportaient les pèlerins en Orient. Il calcule les dépenses qu'occasionneit la fourniture des vivres, pour dix, pour cent, pour mille et pour cent mille soldats de la croix. Il indique les provisions dont on devait se pourvoir; il dit à quel prix il fallait acheter les vivres et comment il fallait les distribuer. Ainsi la sage prévoyance donnait d'utiles conseils : mais ces conseils furent varement suivis, et la disette exergalt presque toujours de grands ravages parmi les croisés. Il mourut beaucoup plus de pèlerins par la famine que par le glaive : aussi pos pieux chroniqueurs cherchaient-ils à se persuader que ceux qui mouraient de faim étaient aussi des martyrs et qu'ils devaient être admis dans le ciel à se nourrir du pain des anges 3. Lorsqu'on voit les moyens qu'on avait pour entreprendre et poursuivre des expéditions lointaines comme celles de l'Orient, et qu'en les compare aux ressources déployées aujourd'hui pour la guerre la plus ordinaire, on sent bien davantage ce qu'il y avait de courage et de résignation dans les générations qui ont fait les croisades. Il fant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rien n'est plus curieux que le récit fait par Gauthier Vinispal de la famine des croisés au siège de Prolémais (Bibliothèque des Croisades).

L'abbé Gulbert, Coll. de Bongurs (Bibliothèque des Croissdes).

ajouter que ja plopart des pèlerins supportaient d'autant plus facilement la disette, qu'ils avaient souvent à souffire de ce fiéen dans leur proprep pays. Bes hommes qui se nourrissaient de lout ce qu'ils rouvaient, même de la chair des musulmans, pouvaient résister mieux que beaucoup d'autres aux terribles épreuves d'une croisade, et trériaient bien que leurs ennemis les appelsasent une autoin de far.

#### CHAPITRE XI.

DES ARMES DES CROISÉS ET DE LEUR MANIÈRE DE COMBATTRE



oun savoir quelles étaient les armes des croisés, il suffirait de connaître celles dont on se servait au moyen âge. On ne devait pas être armé d'une manière uniforme dans ces guerres où combattaient ensemble vingt nations différentes. Nous nous contenterons de parler des armes le

plus généralgment en usage. Les armes officiaires étaient la lance da tremble ou de frein, terminée ne le raign, ornée le plus souvent d'une banderole; l'épée longue et large, tranchante d'un seul côté; plusieurs sortes de Biches ou de javelois, la hache et la massue. Parmi les armes défenièves, on distinguait les boucliers à forme ovale ou carrée, le haubert ou jaque de mailles, tissu de fils d'acier; le casque ou le heaume surmonté d'un cimier et d'un cluepero, la cotte d'armes, le gobision de cuir ou de drap, doubté de laine; la cuirasse ou plastion d'acier ou de,fer¹. Nous ne voyons nulle part que les croisés, surtout dans les gerenières engéditions, fussent couverts d'une armure ett étà trop incommode pour parsourir des pays incomas, pour trayarser des rivières, des montagnes, at porter la guerre dans des climats lointains.

La lance des croisés fit de grands ravages dans la première expédition, où cette arme n'était point employée par les musulmans. L'épée des guerriers francs devait porter des coups redoutables, si on en juge

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Histoire de la milies française, per le P. Daniel; Mémoires sur l'ancienne chevalerie, per L. Mange; Monarchie française, par Montianton.

par les exploits vigoureux de Godéfroy de Bouillon, de l'empereur Conrad, de Robert de Normandie, et de plusieurs autres ohevaliers de la croix 4. Leurs boueliers et leurs cuirasses doublées de laine suffisaient pour arrêter ou amortir les flèches des ennemis; une expression familière aux chroniqueurs en nous montrant les croisés sur le champ de bataille le corps herissé de javelots, c'est de nous dire qu'ils étaient semblables à des porcs-épies. Un historien anglais compare Richard sortant de la mélée, ses habits tout percés de flèches, à une pelote couverte d'aiguilles\*, Les pèlérins d'Europe, avec leur bouclier de bois, de cuir ou d'acier, leur cuirasse noire, leur casque de fer et de bronzé, leur tunique de serge de Reims, leurs chevaux couverts de mailles, présentaient à l'Orient un spectacle nouveau. Les musulmans qui, au siége de Ptolémais, les apercevaient des hauteurs du Karouba sortant en foule de leur camp, croyaient voir, selon l'expression des chroniques arabes, des serpents écaillés et d'innombrables fourmis courir et s'étendre sur de vastes plaines . Raoul de Caen, en parlant de la bataille de Dorvlée, nous représente les croisés brandissant leurs lances: tirant lé glaive, couvrant leurs poitrines de leurs boucliers échancrés. Le sultan de Nicée, si on en croit les chroniques contemporaines, disait aux Arabes qui hii reprochaient sa fuite : « Les lances des Francs brillent comme des astres radienx ; « leurs cuirasses et leurs boucliers jettent des feux pareils à ceux de « l'aurore au printemps, et le bruit de leurs armes est plus redoutable « que celui de la fondre 4. ».

Les mechines de guerre euployées dans les croissades claiment les mêmes que ches les Romains. On y voyait le bétier, grosse poutre auruée d'une masse de fêre, qu'en poussait contre les murailles avec des châbes et des châbes, le suvezier, qui metinté à l'àert les travailleurs et que le cuir et les beitques défendaient de l'atteinte du fer et des pierres; le plateur et le virier, gouveret d'une peau de besul ou de channeus, sous lequelas se placifiers des soidats changées de protegre çuix qui montaignet à l'assaut; l'êts categolière et les baltiers, d'ob paré taient d'énormes juvelois, et qui l'anquient des quatriers de roc et quelquelois même des cadarres d'hommes; et d'unimax; enfir les lours roulantes à phiseurs élages, dont les sommestée dominismet les dours roulantes à phiseurs élages, dont les sommestée dominismet.

Robert le Moibe, Odon de Detail, Rooul Meet (Bibliochique des Croissides).

<sup>2</sup> Gauthier Vinisauf (Bibliothèque des Crojseden).

Bibba-Beilin, antents arabes, 88 XLVII, EIV, etc., (Bibliatheque des Erotandes).

<sup>\*</sup> Robert le Muine, Coil. de Bopgare ( Bibliothèque des Croisedes ).

muns et contre lesquelles les assiègés à avaient d'autre moyen de défense que l'incediei. ) Dans les sièges de Jérusalen, de Polémais et de Damiette, les chevaliers de la eroix inventèrent ou perfectionnèrent use foule de machines qui portaient l'effoi parmi les musatimans. L'histoire contemporaine n'a point oublié la tour roulante de Godefroy de Bouillon, qui a mérité d'être mentionnée par le chevalier de Fodrar, et cette mealine flotante, ouvrage d'un purre prêtre de Cologne, à l'aide de laquelle les chrétiens s'emparèrent de la tour bâtie au milieu du Nil.

Dans la première guerre sainte, on employa l'arbalète, dont Anne Commène nous a laissé une description. On y renonça dans les croisades suivantes, parce que le concile de Latran l'avait défendue comme une arme trop homicide. Cette défense, qui fut renouvelée par les papes et par plusieurs conciles, mérite de fixer l'attention de l'histoire. On a remarqué que les croisés n'emprunhèrent presque rien des musulmans pour l'art de la guerre. Ce feu grégoris, qui donnait taut de peur à Joinville et à ses compagnous d'armes, ne leur inspira pas mème la pensée de l'imiter et d'en faire usage contre leurs emernis.

Une observation qu'on peut faire en l'honneur des guerriers de tous les temps, éest que la vériable bravoure à la amais recherche les armes qui multipliaient la mort sur le champ de bataille. Voilà pourquoi les chevaliers chrétiens se soumirent si facilement aux décrets de l'Eglise qui leur interdirent l'usage de l'arbalète. Les amus meutrières ôtent en effet à la valeur personnelle une grande partie de son ascendant et de sa gloire. Il ne serait pas dérasionnable de penser que les moyens les plus aetifs de détruire l'espèce humaine dans les combats not dié révélés aux honneus par le génie de la peur. Distoire se plalt à répéter en cette occasion que l'usage du feu grégois commença chez un peuple qui avait perdu se réputation mili-tire, et que plus tard la poudre à canon, au lieu d'être une invenion de seamps, fut découverte dans la solitude pacifique d'un cloire,

Dans chaeune des armées chrétiennes se trouvaient des hérautsd'armes qui proclamaient les ordres des chefs et publiaient le ban par lequel on se mettait en possession des villes et des provinces. Au milieu de l'armée flottait l'étendard de la croisade, porté par un coute

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rien n'est plus obscur que ce qui a été dit jusqu'à ce jour tonchant les machines de guerre <sup>20</sup> mojes. On peut consulter avec fruit l'*Histoire de la milice française*, par le P. Daniel. 14.

ou un chevalier : c'était l'orifiamme de saint Denis, ou l'étendard de sairt Pierre, ou bien une bannière bénie par le pape. Chaque troupe ou chaque bataillon avait son drapeau particulier, autour duquel se rounissient les croisés du même pays et parlant. la même langue. On voyait sur ce drapeau les armoiries et les couleurs distinctives das seigneurs bannerets qui conduisaient leurs vassaux à la croisade. Dans plusieurs guerres asintes, les croisés avaient une bannière que les chroniques latines appellent standard et que les Italiens appelaient corrocchio. Le standard était une grosse poutre surmontée d'un drapeau flottant et placée sur quatre roues. On avait coutume de confler la garde du standard dat une troupe d'élite, surtout dans les comblast qui se l'invainte en plaine; c'était amprès de cette bannière qu'on portait les malades, les blessés, quelquefois même les guerriers morts dont on voulait honorer la mêmoire '.

Les chroniques du temps sont remplies de discours prononcés an milieu des combats. « Opposez une âme intérijée an danger, disait « Richard aux soldais de la croix rangés en bataille devant Joppé; « les ennemis occupent tous les chemins : tentre la fuite, c'est courir à la mort. Recever aver reconnaissance la couronne du martyre, « mais vengeons d'avance notre trépas, et rendons grâces à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde de montri pour lui. » Un témoin oculaire rapporte que Richard, après avoir fait cette exhortation, ajonta qu'il couperait la téte à ceux qui sortiraint des rangs? C'est ainsi que les chefs des croisales haranguaient les pèlerins; nous crryons néamonin qu'ils n'ont pas prononcé tous les discours rapportés par les chroniqueurs, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils marchaient toujours à la tête de leurs bataillons, et la troupe qu'ils conduissient était surtout encuragée par leur exemple,

Les armées chrétiennes avaient avec elles une musique guerrière qui donnait le signal des combats. Les instruments les plus usité chiacin la trompette d'airain, les cornets de bois, de fer, d'or ou d'argent, les sistres, les harpes, les timbales ou nacaires, et les tambours empruntés aux Sarrasins. Un historien de la première croisade raporte que dans la foule des croisés partis pour l'Orient l'air retentis-

Loublier Vinksuf nous a laissé une description du standard porté dans les armées de la troitème croisade (Bisiliethèque des Croisades). On Irouvo une description semblable dans les auteurs subset.

<sup>2</sup> Chronique anglaise (Bibliothèque des Croisades).

sait d'une symphonie belliqueuse . Pendant que les croisés s'avancaient vers Ascalon, dit le moine Robert, le son retentissant des clairons, des sistres et des trompettes, animait les soldats de la croix. et, répêté par les échos lointains, portait l'épouvante dans les camps ennemis. Nous lisons dans Albert d'Aix qu'après une expédition sur les bords de la mer, les guerriers chrétiens, revenant à Jérusalem et traversant les montagnes de la Judée, firent tout à coup retentir en signe de victoire les cornets, les clairons et les tambours; les animaux sawages, effravés du bruit, fuvaient de toutes parts, et les oiseaux du ciel, arrêtés dans leur vol, tombaient d'effroi au milieu des bataillons chrétiens 2. Marin Sanuto, dans son projet des croisades présenté au pape, demandait qu'il v eût dans l'armée destinée à combattre les infidèles des flûtes, des trompettes, des vielles et des clairons, afin ou'une harmonie tantôt douce, tantôt belliqueuse, pût tour à tour charmer les pèlerins, enflammer leur courage et porter l'épouvante dans les rangs ennemis 3.

Toutes les nations de l'Europe avaient adopté des cris de guerre dans les combats. Celui des premiers croisés, celui qui retentit au concile de Clermont, était Dieu le veut, Deus lo vult ( Dieix lo volt ). On y ajouta ensuite le cri de Dieu aide ou Dieu aix, qui se trouve mentionné dans presque toutes les chroniques du temps. Outre ce cri général, chaque nation avait le sien comme elle avait sa bannière et son drapeau. Raoul de Caen rapporte qu'à la bataille de Dorvlée le duc Robert fondit sur les musulmans, en criant : A moi, Normandie! Les Provencaux, selon Raymond d'Agiles, répétaient le nom de Toulouse dans leur marche à travers la Macédoine. Le cri de guerre changea dans toutes les expéditions d'Orient. Richard Cœur-de-Lion, à la bataille d'Arsur, criait : Dieu aide son sépulcre 1! Les croisés vainqueurs de Constantinople s'avançaient contre les Grecs aux cris de Flandre et de Montferrat 5. Ce fut aux cris de Montjoie Saint-Denis, que les compagnons de Louis IX abordèrent sur les côtes d'Egypte . Au dernier assaut do Damiette, assiégée par Jean de Brienne, les guerriers chrétiens qui parvinrent les premiers sur le

L'anonyme de Mabillon (Bibliothèque des Croisades). 2 Albert d'Aix, Coll. de Bongars (Bibliothèque des Groisades).

<sup>1</sup> llaymond d'Agiles, Baudri, Raoul de Caen, Tudebode, etc. (Bibliothèque des Croisules ).

Ganthier Vinisauf ( Bibliothèque des Groisades ). Le tronbadour Samband de Veiqueiras.

<sup>4</sup> Joinville.

rempart se mirent à crier, Kyrie eletson, et l'armée répondit, Gloria in 'exceleix'. Le cri des rois de Jévasalem était : Au Christ victorieux'. Au rèpne du Christ'! Nous avons vu dans l'histoire que les 
noms de saint George, de saint Démétrius et de saint Mercure furent 
souvent invoqués dans les batailles ''. Les cris militaires les plus chers 
aux pèlerins, exilés de leur patrie, dieniet sans doute les noms des 
provinces ou des royaumes qu'ils avalent quittés pour la causse de 
Jésas-Christ. Les mots France, Autriche, Angleterre, Allemapne, 
durent animer plus d'une fois la valeur des France dans les plaines 
de l'Asie et servir à rallier les soldats de la croix sur les bords de 
l'Oronte, du Niel et du Jourdhin.

# CHAPITRE XII.

### CONTENUATION DU MÊME SUJET.

est dans leur marche à travers des contrées inconnues

que les croisés avaient le plus de dangers à coutri, de misères à supporter. On avait coutume de placer au milieu de l'armée les bagages et la foule des pèlerins sans armes; mais cet ordre ne pouvait être suivi longtemps and ans des armées poursuivies par la fain, dans une multitude que nos vieilles chroniques comparent à un faisceau sans liens, à du sable sans chaux. Chaque soir les phêtrins dressainent leurs tentes sans savoir où ils étaient; le leudemain ils décampaient, n'ayant d'autre guide que l'aspect du firmannent. Une armée avait rarement des éclaireurs pour connaître l'ennemi et les contrées qu'elle traversait; aussi des légions innombrables étaient-elles souvent vaincues au premier choe, et la plus légère dédaire fut quelquéols le signal d'une déroute ou d'une destruction générale. Ce qui muistil e plus aux armées chrétiennes, c'est que dans leur marche les différents corps qui les composaient restaient souvent séparés les uns des autres, et que les composaient restaient souvent séparés les uns des autres, et que les

3 Raymond d'Agiles, Robert le Moine, etc. (Bibliothèque des Groisades).

Memorial des podestats de Reggio, Coll. des chroniques italiennes (Biblioth. des Croisodes).
 Guillaume de Tyr, Coll. de Baugars (Bibliothèque des Croisodes).

chefs ne communiquaient pas toujours entre eux. On se rappelle comment les premières bandes des eroisés et les troupes de Louis VII et de Conrad périrent dans l'Asie Mineure; plus tard deux armiers, celles de Jean de Brienne et de Louis IX, furent vaincnes sur les bords du Nil, parce qu'on avait négligé d'entretenir des communications avec Damiete. d'où elles étaient parties.

Nous n'avons pas assez de notions positives pour faire la description exacte d'un camp au moven âge et dans les guerres saintes. Un camp, suivant la position des lieux, devait avoir une forme carrée. triangulaire ou demi-ronde; la forme quadrangulaire oblongue était la plus propre à la défense. L'enceinte du camp était environnée d'un fossé de neuf pieds de large et de huit pieds de profondeur ; on eonstruisait autour du camp des murs de terre, de trois pieds de hauteur, au-devant desquels étaient plantées des palissades faites avec des pieux. Pour asseoir un camp, on avait coutume d'éviter les bords des torrents, les plaines trop arides, le voisinage des montagnes. Louis VII et l'empereur Conrad furent obligés de lever le siège de Damas, parce qu'ils avaient placé leurs tentes dans un lieu où ils manquaient d'eau. Les chroniqueurs de la troisième croisade parlent beaucoup du camp devant Ptolémais : il ressemblait à une vaste cité; on v avait construit tant de fortifications, que, selon l'expression d'un témoin oculaire, les oiseaux ne pouvaient y pénétrer.

Les batālles que nous avons décrites dans notre Histoire ont dájà pu donner une idée de la manière de combattre des croisés. Tout le monde sait que dans le moyen age la cavalerie formait la véritable force des armées. Les chevaliers de la eroix n'avaient plus de confance dans leur bevaoure, lorsqu'ils perdaient leurs chevaux; nous les avons vus quelquefois monter sur des chameaux, même sur des fancs et des beufs, plutôt que de combattre à pied. La cavalerie chrétienne avait toujours à sa suite une foule considérable de fantassins, que les chroniques désignent par le mot latin vulgurs, et qu'on employait utilement dans les sièges.

Dans les grandes batailles, les guerriers de la croix ne distinguaient ni l'aile droite, ni l'aile gauche, ni le centre de l'armée; lis étzient le plus souvent divisés en plusieurs corps, et chaque corps était commandé par un chef qui suivait les instructions arrètées dans un conseil. Robert le Moine nous apprend qu'à la bataille livrée à Kerbogath, l'armée chrétienne s'avança contre l'ennemi rangée en forme pyramidale, ou plutôt en forme de coin. Raout de Caen fait honneur à Tancrède de la victoire de Dorylée, et rapporte que le héros normand mit le désorbre parmi les musulmans, en s'emparant des lieux élevés. Nous ne sommes point assez éclairé pour apprécir le talent militaire que déployèent eux qui commandaient dans les guerres saintes; mais il nous semble que les batailles d'Antioche et d'Ascalon, celles de la troisième croisade, attestent la présence des chefs les plus expérimentés; nous ne pouvons nous empécher de dire qu'on ne reconnaît pas la même habilité dans les batailles malheureuses de Tébriade et de Mañsourah.

Les musulmans ne marchaient jamais à l'ennemi qu'en poussant des cris horribles, en frappant avec force leurs boucliers, leurs tambours et leurs timbales. Les historiens disent que ce fracas, qui avait pour objet d'animer le courage des guerriers, leur inspirait l'ivresse ou plutôt la fureur de la victoire. Le sultan de Nicée, que les Francs avaient vaincu plusieurs fois, nous dit comment ceux-ci se préparaient au combat, « Ils élevaient leurs lances, marchaient à la file, « et se taisaient comme s'ils eussent été sans voix; lorsqu'ils appro-« chaient de l'ennemi (nous répétons les paroles du prince musul-« man), ils se précipitaient comme des lions poussés par la faim ; « grinçalent des dents, remplissaient l'air de leurs cris belliqueux . » Quelquefois les musulmans ouvraient leurs rangs comme pour laisser passer l'ennemi, et pour l'accabler ensuite de leur multitude, D'autres fois, ils combattaient en fuvant, et s'efforcaient d'attirer les chrétiens dans des embuscades. La pensée d'une fuite, même simulée, répugnait à la bravoure des Francs, a fl v a des gens, dit un de a leurs historiens, qui regardent cette tactique des Turcs comme une « habileté; mais cette habileté n'est au fond que de la perfidie 2, » Les croisés ignoraient les ruses ou les stratagèmes de la guerre, et Saladin lui-même leur reprochait d'avoir négligé ce moven de vaincre. Se précipiter sur l'ememl qu'ils avaient devant eux et l'attaquer à force ouverte, voilà toute leur tactique. Richard avant ordonné, à la bataille d'Arsar, d'attendre un signal convenu pour fondre sur les ennemis, les chevaliers chrétiens se désolaient, et, lorsque l'armée musulmane vint à menacer leurs rangs, « il n'y eut

Robert le Moine (Bibliothèque des Croisades).

<sup>·</sup> Gauthler le Chancelier (Bibliothèque des Croisades).

« pas, dit l'histoire, un prince, un comte ou un baron, qui ne rought « de honte et ne se crut déshonoré par cette inaction en présence « de l'ennemi • . »

Souvon les soldats de la eroix, éprouvés par les travaux et les pécits de la genere, nontrivent out e que la subordination et la disipitite preuvent donner de force à une armée. Voici quelle était la disposition de la troupe de Richard devant les murs de Joppé. Cette troupe n'avait avec elle que dix chevaux. Les combuttants à pied metalent le genou droit en terre, afin d'être plus fermes, et, s'appuyant aux le pied gauche, lis tenaient de la mais gauche leurs boucliers étendus; de la main droite, ils tenaient leurs lances, qu'ils inclinaient et dont lis présentaient la pointe à leurs ennemis. Y lu balistaire était placé entre deux guerriers, protégé par leurs boucliers; un autre soldat disposait la baliste, en sorte que l'office de l'un était de tenir la baliste tendue, celui de l'autre, de lancer les juvelots. Deux mille fantassins, ordonnés de la sorte, dociles à la visk de leur c'hef et ne quittant point leurs range, repoussèrent plusieurs foi l'armée de Saladin.

Il faut avouer que ces prodiges de la valeur disciplinée se rencontrent rarement dans l'histoire des croisades. L'enthousiasme religieux qui animait les eroisés leur fit remporter plus de victoires que la tactique militaire et l'habileté de leurs chefs. A la veille des batailles, les guerriers chrétiens confessaient leurs fautes, recevaient la communion, a afin, dit une ancienne ehronique, que, s'étant forti-« fiés du pain céleste, ils pussent vivre ou mourir comme il convient « à des soldats de Jésus-Christ 3. Au dernier assaut de Jérusalem, « les prêtres, vêtus de leurs ornements sacerdotaux (nous copions « ici Raoul de Caen ), se montraient au milieu de la foule des guer-« riers, tour à tour pleurant d'une sainte allégresse, chantant des « hymnes, transportant les échelles. Les chevaliers marchaient à la « voix de ces hommes pieux , et le cri de Kurie eleison , parti du « fond des cœurs , montait jusqu'au trône du souverain juge. » Quand on eut retrouvé la véritable croix du Sauveur, elle fut portée à la suite des armées. A la victoire de Ramla, les chrétiens erurent voir cette croix miraculeuse s'étendre sur tous les points de l'horizon

Gauthier Vinisanf (B'b'lockèque des Croisades).
 Ekronique anglaise (Bibliothèque des Croisades).

Ganthier le Chanceller (Bibliothèque des Grotendes)

et s'élever jusqu'au ciel.' Comme le bois de la vraie croix était consert d'oc et de piercries, il devait exciter l'audité des soldats musulmans; il devint souvent l'objet des plus sanglants combats. Dans la bataille de Tibériade, où ce signe révéré tomba au pouvojt de Saladin, les plus braves de l'armée se sirent terre pour le défendre, et les auteurs arabes comparent les guerriers chrétiens volant au securs de la croix aux papillons qui voligient autour d'un flambeau <sup>2</sup>. La veille du combat où périt Roger, prince d'Antioche, un héraut d'armes pablia cett proclamation : « Au premier signal de la trom« pette, les soldats prendront les armes ; an second, ils se trouveront « à leur rang; au troisième, ils se présenteront devant la croix du « Seigener." ».

Les soldats du Christ n'auraient pas osé livrer le moindre combat, s'ils n'avaient recu la bénédiction des évêques. Lorsque l'armée chrétienne se trouva en présence des Karismiens dans les plaines de Gaza, on retarda quelque temps le signal de la bataille, parce que le patriarche de Jérusalem refusait sa bénédiction au comte de Joppé. La bénédiction et les indulgences de l'Église étaient souvent le prix et la récompense d'une action gloricuse. Pendant le siége de Damiette, le légat romain Pélage retenait les pèlerins sous les drapeaux de la croisade et leur faisait braver tous les périls, en leur promettant les grâces du ciel non-seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles restécs en Occident. Comme le trésor des indulgences était inépuisable, on prodigua cette monnaic sainte dans toutes les circonstances périlleuses. Après la bataille où Bohémond fut fait prisonnier, plusieurs prélats avaient cherché leur salut dans la fuite; l'archevêque Bernard exhortait ses compagnons à couper la queue de son cheval, qui l'empêchait de fuir, et promettait une indulgence plénière pour un aussi grand service. Dans la foule des chrétiens fugitifs, un seul chevalier vint à son secours, et recut la bénédiction épiscopale, « Ainsi, ajoute le chroniqueur qui nous rap-« porte cc fait, l'un ayant assuré son salut dans cette vie, l'autre dans « la vie future, tous deux rentrèrent paisiblement dans Édesse 4. » Le trait que nous venons de citer peut faire sourire le lecteur; mais

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'historien Aboulfarage attribue aussi le triomphe des croisés à Ramla à un miracle de la guissance offeste.

Extrait des auteurs arabes, § XXXVII (Bibliothèque des Croisades).

<sup>3</sup> Gauthier le Chanceller ( Bibliothèque des Croisades ).

<sup>4</sup> Raoul de Caen (Bibliothèque des Groisades). ,

lorsqu'on relit l'histoire des croisades, on s'étonne de tous les prodiges de bravoure qu'enfantèrent les promesses faites au nom du ciel. De quelque manière qu'on juge aujourd'hui les palmes du martyre et les miséricordes de Dieu présentées comme le premier mobile et le seul prix de la valeur, il faut avouer que cette croyance à l'éternité et cette pensée de la vie future que les guerriers portaient au milieu des scènes de la destruction et de la mort, donnent à l'histoire des guerres saintes une physionomie et un caractère moral qu'on ne trouve point dans les guerres les plus glorieuses des temps auciens.

### CHAPITRE XIII.

## DISCIPLINE DES CROISÉS.

AUDRI et Robert, historiens de la première croisade, nous disent qu'après le siège d'Archas et pendant que les croisés s'avançaient vers Jérusalem, on punissait ceux qui manquaient aux lois de la discipline, et qu'on les enseignait à ceux qui ne les connaissaient pas1; voilà tout ce qu'ils nous apprennent de la discipline des soldats de la croix.

On a pu remarquer dans l'histoire des croisades que les guerriers chrétiens s'instruisaient surtout à l'école de l'adversité. Lorsqu'ils éprouvaient des revers, ils revenaient tout à la fois à la crainte de Dieu et à la crainte de leurs chefs, à l'Évangile et à la discipline. Odon de Deuil se plaît à décrire l'ordre qui régnait dans l'armée de Louis VII, après qu'elle eut été surprise et vaincue près de Laodicée. On avait assigné à chacun son poste, qu'il ne quittait point; personne ne sortait de son rang, pas même pour repousser l'attaque des Turcs; beaucoup de nobles qui avaient perdu leurs chevaux, s'étaient armés de l'arc et se rangeaient parmi les pèlerins à pied. Le roi lui-même, maître des lois, se soumettait à la discipline comme les soldats, et. suivi d'une troupe valeureuse, se portait partout où l'appelait le danger de ses compagnons d'armes.

<sup>1</sup> Yogez le liv IV de notre Histoire.

Souvent il s'élevait des divisions entre les chevaliers ou les guerriers à cheval et les croisés à pied. Les travaux auxquels l'infanterie était employée, surtout dans les sièges, les combats qu'elle soutenait avec avantage, la remplissaient d'une confiance aveugle, et l'orgueil la disposait à mépriser ses chefs. Nous avons vu qu'au siège de Ptolémais, une foule indisciplinée sortit tout à coup du camp, malgré l'ordre des comtes et des barons, contre lesquels on avait excité sa jalousie; elle méprisa l'excommunication des évêques, et se précipita en tumulte vers l'armée musulmane, qui tua cinq mille de ces agresseurs imprudents. Un chroniqueur fait à ce sujet une réflexion qui peint fort bien la multitude de tous les temps et de tous les pays : « La fureur, dit-il, l'emporta sur la prudence, l'impétuosité sur la « raison, le nombre sur l'autorité. Toutes les fois, ajoute le même « historien, que le peuple est entraîné par une passion, il prend la « témérité pour du courage, et ne voit pas de meilleur parti que celui a qu'il adopte. Dans son imprévoyance, il évite celui qui veut l'arrê-« ter, et méprise celui qui veut le conduire 2, » Au siége de Damiette, où commandait Jean de Brienne, la foule des croisés à pied se plaignit de l'inaction des chevaliers, et s'attribua la gloire de tous les combats livrés aux musulmans; les nobles et les chevaliers, tous les guerriers qui combattaient à cheval, ne purent supporter les plaintes ct les prétentions injurieuses des fantassins. A la fin les esprits s'échauffent, et, pour terminer la querelle, les fantassins et les cavaliers sortent du camp, tous impatients de signaler leur valeur et de vaincre les musulmans. On marche à l'ennemi dans le plus grand désordre ; la bataille est commencée, lorsque les chcfs délibérent encore, Mais bientôt la plus horrible confusion s'introduit dans les rangs, et l'aveugle confiance se change tout à coup en une terreur panique. Le roi de Jérusalem, qui cherchait à rallier les combattants, faillit être brûlé par le feu grégeois; un grand nombre de cavaliers et de piétons perdirent la vie ou la liberté, et les têtes de cinq cents guerriers de la croix, séparées de leur tronc, remplies de sel, furent envoyées au sultan du Caire. « C'est ainsi, dit un chroniqueur, que Dieu fit jus-« tice des croisés, qui étaient sortis du camp non par l'amour pour « lui, mais par le sentiment d'une vaine gloire 3, »

Gauthier Vinksanf, Coll. des chroniques anglaises (Bibliothèque des Croisedes).
 Gauthier Vmissanf (Bibliothèque des Croisades).

<sup>3</sup> Mem et et des podestats de Reggio, Coll. de Muratori (Bibliothèque des Croisades ),

Un historien, témoin oculaire, nous dit que vers la fin de ce même siège, on prononca des peines sévères contre les croisés, même contre les femmes, qui abandonnaient leur poste ou le lieu du péril. On condamnait les coupables à perdre la main droite ; ils étaient dépouillés de leurs armes et de tout ce qu'ils possedaient . Cette disposition pénale semblerait dirigée contre ceux qui manquaient de bravoure, circonstance qui se rencontrait rarement dans les armées chrétiennes. Nous voyons quelquefois, il est vrai, que les pèlerins se laissaient abattre par la misère et le désespoir. Alors on supposait des miracles, on racontait des apparitions célestes pour relever leurs esprits abattus. Nos lecteurs doivent se rappeler que Bohémond ordonna qu'on mit le feu aux maisons d'Antioche, pour forcer les croisés vaincus par la faim à se rendre sur les remparts de la ville2. On eut recours à d'autres moyens extraordinaires pour rappeler les soldats au respect de la discipline; mais parmi des guerriers qui allaient si loin chercher des ennemis à combattre, rien ne devait être plus rare et même plus inutile que les lois qui punissaient la crainte du danger et l'oubli pusillanime des serments de la croisade.

Les relations qui nous parlent de l'expédition de Frédéric I, nous apprennent que dans un conseil tenu à Presbourg on avait fait de sages règlements sur la discipline. Si on en croit ces mêmes relations, l'empereur les fit observer avec beaucoup de sévérité, surtout pour ce qui concernait la répression du brigandage 3. Il n'étalt pas facile de contenir sur ce point des guerriers qui manquaient souvent de vivres et se persuadaient dans leur détresse que toute la terre appartenait aux soldats de Jésus-Christ, Frédéric, arrivé à Nicopolis, nomma cinquante maîtres de la milice chargés, dans chaque division de l'armée, de veiller à l'exécution des lois militaires et de prévenir tous les désordres. Deux chevaliers des bords du Rhin pavèrent de leur tête ane infraction aux lois qui avaient été proclamées . Ainsi s'établissait la discipline, et l'Orient dut s'étonner de voir enfin une armée de l'Occident où régnaient l'ordre et la subordination. Un chroniqueur, après avoir rapporté la glorieuse bataille d'Iconium, dit que les guerriers de la croix n'étaient pas indignes d'une pareille faveur du eiel, parce que l'amour de la discipline, de la chasteté et de la concorde,

<sup>·</sup> Nemorial des podestats de Reggio (Bibliothèque des Croisades ).

Raymond d'Agrics, Bandri, Robert le Moiné, Coll. de Bongars (Bibliothèque des Groisades).
 Ansberg (Bibliothèque des Croisades).

<sup>4</sup> Godefroy le Moine, Coll. des chroniques allemandes (Bibliothèque des Croisades).

régnait dans l'armée chrétienne . Les émirs qui annoncèrent à Saladin la marche et l'arrivée de Frédéric, s'accordaient tous à présenter les guerriers allemands comme les modèles de toutes les vertus belliqueuses. A chaque combat, on défendait aux guerriers de s'arrêter aux dé-

pouilles de l'ennemi avant la victoire. Dans ce cas rien n'était plus difficile que de se faire obéir, et les défenses les plus sévères ne prévinrent pas toujours les malheurs qu'entraînait l'amour désordonné du butin. Parmi les causes de l'indiscipline dans les armées chrètiennes on peut compter aussi l'extrême bravoure des chefs et des soldats. Cette bravoure ne reconnaissait point le danger, et toute précaution prise contre l'ennemi lui semblait une marque de faiblesse et de timidité. L'exemple du chien miraculeux gu'on appelait le chien de Notre-Dame, et qui, au siège d'Afrique, avertissait les chrétiens de la présence de l'ennemi2, caractérise fort bien cette insouciance du péril et l'aveugle sécurité qu'on retrouve dans tous les champions de la croix. On avait un mal plus grave encore à redouter : nous voulons parler de la licence des grands et des habitudes féodales que les chevaliers et les barons portaient au milieu des guerres saintes. Nous avons vu que dans la seconde croisade la ruine d'une armée florissante vint de la désobéissance d'un chef, désobéissance pour laquelle Geoffroi de Rancon ne fut puni que par la perte de son commandement et de sa renommée militaire.3. On sait qu'après la prise de Ptolémaïs, Richard cut bien plus à se plaindre de la rivalité et de la jalousie des autres chefs que de l'indocilité des soldats. Rien n'est plus étrange dans les amales de la guerre sainte que l'armée de Frédéric II, qui méconnaissait son chef par ordre de l'Église. Tandis que les croisés s'avançaient dans la Palestine, les uns maudissaient l'empereur, les autres le suivaient de loin; tous les ordres se donnaient au nom de la république chrétienne. La discorde des musulmans sauva seule alors l'armée des pèlerins, et lui ouvrit les portes de Jérusalem.

On a pu voir que, parmi les chefs des croisades, les plus grands monarques n'étaient pas toujours ceux qui savaient le mieux se faire obéir. Guillaume Longue-Épée, ayant à se plaindre des princes et

<sup>1</sup> Gauthier Vinisonf, Coll. des chroniques anglaises (Bibliothèque des Croisades).

<sup>2</sup> Odon de Deuit (Bibliothèque des Croisades).

des barons français en Egypte, disait à Louis IX: « Yous n'ives donc pas roi, puisque vous ne pouver faire justice ") » Ces paroles expriment à la fois Tridée qui on avait alors de la royauté et l'état de désordre ois set trouvait l'armée chrétienne. On sait comment Louis IX et son armée tombiennet dans les fres des musuimans, et quelles furmer les suites de la témérité aventureuse et de la bravoure indocile du counte d'Artois.

Nots ne cipéterons point ici es que nois avons dit si souvent des ordres militaires de la trere sainte. Les hospitalisres et les templies, les chevaliers teutons, marchaient toujours an eombat comme un seul homme, et leur milice intrépide était comme le bouelire des armées chrétiennes. Ils metaitent leur gloire dans la soumission à leurs ches, et la victoire même ne pouvait servir d'excuse à la plus l'égère désobéssance. N'alhaberuessement les croisés veuus d'Europe ne les voyuent point sans quelque jalousie, et ne suivaient ni leur exemple ni leurs conseils.

Nous avons profité de tout ee que nous avons trouvé dans les ehroniques pour faire connaître la tactique et la discipline des croisés. Nous eiterons, en terminant ce chapitre, quelques-unes des maximes militaires rapportées par Marin Sanuto dans les Secrets des fidèles de la croix. a Dans les marches et toutes les opérations guerrières. « il faut que ce qui est profitable à une armée puisse tourner à la « ruine de l'ennemi... Il vaut mieux laisser derrière soi des troupes de réserve, que de répandre au loin des soldats en avant de l'ara mée... Un petit nombre d'hommes bien exercés marche sans peine « à la victoire ; une multitude grossière et inhabile n'est bonne que « pour fuir... La nature crée peu d'hommes avec une âme forte et « intrépide : la discipline donne du courage à un grand nombre... «Une armée qui s'avance en désordre est toujours en péril... Dans ctoutes les choses de la vie, on peut s'amender après une faute; mais, dans les combats, une faute est irréparable, et la peine suit toujours de près... Rien n'est plus heureux à la guerre que de voir « un camp bien gardé, un eamp où les guerriers peuvent passer les cjours et les nuits en toute sécurité, comme s'ils avaient emporté avec eux leur propre ville. Quand l'ennemi arrive, ils ont le temps

Naibien Parls, Coll. des chroniques anglaises (Bibliothèque des Croissafes).
 Voyes un trait de ce genre dans noire analyse de Gauthier Vinissaf (Bibliothèque des Croissies).

« de se préparer au combat, « en etonibent pas sous le glaire comme « un vil bétail... On n'a pas besoin dut glaire pour vaince celui qui « n'a rien préru et qui n'a pas les provisions nécessaires... Appele « un grand nombre d'hommes, quand vous aurez à délibérer; pour « le commandement, agissez tout sell.... Dans les actions d'écisives, « lorsqu'il s'agit de la vie et de la mort, il n'y a point de pardon pour « les fautes... mene les buls kéers...

Ces maximes générales ne donnent pas, comme on voit, des notions assez positives sur les progrès de la tactique au temps des croisades. Mais Samuto a soin de dire que ceux qui voudront en savoir davantage pourront l'apprendre dans les dooles, ce qui prouve au moins que la guerre était déjà une science, et qu'on en donnait alors des leçons ailleurs que dans les camps et sur les champs de bataille.

## CHAPITRE XIV.

## DIPLOMATIE DES CROISADES.

ora connaltre à fond l'esprit des croisades, il n'est pas intille de savoir quels ont été dans la guerre et dans la paix les rapports des chritiens, et des musulmans. Au milleu de l'animosité réciproque, rien n'était plus difficie qu'un rapprochement; et les relations entre les deux

peuples, ou plutôt entre les deux croyanores ennemies, n'ont pas dû ter fréquentes. Le premier exemiple que nous en offre l'histoire, c'est au siège d'Antioche. On sait qu'alors il arriva au camp des croisés une ambassade du Caire; les guerriers chrétiens, peu accontumés au langage des négociations, conduisirent les ambassadeurs sur le champ de bataille, et, chargeant en quelque sorte la victoire de parle pour eux, ils offirient à la députation égyptienne les têtes des vaineus comme un témoignage de leurs sentiments et de leur puissance. Quelques-unes de nos chroniques nous apprennent qu'une anhassade chrétienne accompagna au Caire les députés du caife !

<sup>·</sup> Ehkard, Coll. de Martenne (Bibliothèque des Groisades),

nous avons peu de poiions positives sur l'objet et sur le sort de celte députation des croisés; mais, is on en juge par les événoments qui suivient et surtout par la bataille d'Ascalon, on doit croire que ni les chérélens sul les musulmans d'Egypte n'avaient alors des intentions pacliques. Nous avons pardé dans notre troisième livre de séputés que l'émir d'Ézas envoya aux croisés, maîtres de plusienrs villes de la Syrie, pour leur demander des secours coutre le souverain d'Alep. On se rappelle que co-firt une colombe qui, à la grande surprise des pèterins, porta à l'émir musulman la nouvelle du traité coach avec Godéfroy de Bouillou. Au reste, ce traité ne sauva point l'émir d'Ézas, qui, fombé ensuite dans les mains de ses enneuis, expla par son trépas une alliance inutile avec les disciples du Christ.

Après l'établissement du royaume de Jérusalem, il dut naître quelques rapports entre les chrétiens et les puissances musulmanes du voisinage. Dans leurs négociations avec les infidèles, les nouveaux conquérants de la Palestine se bornaient à déclarer que toutes les villes de la Judée appartenaient à Jésus-Christ et à saint Pierre, dont ils étaient les serviteurs. « Pourquoi, disaient l'émir et le cadi de « Césarée aux chrétiens qui assiégeaient la ville, pourquoi voulez-« vous envahir notre pays et nous donner la mort, puisqu'il est écrit « que Dieu nous a créés comme vous à son image ? » Les chrétiens répondaient : « Nous n'envahissons point votre pays, mais nous ré-« clamons une terre qui appartient au prince des apôtres ; nous ne « voulons pas vous tuer, mais le Seigneur a dit : Je suis le dieu des « vengeances, et le glaive sera tiré contre ceux qui transgressent ma «loi", » Tel était alors le langage de la diplomatie chrétienne et de la diplomatie musulmane. La plupart des villes de la Syrie payèrent un tribut aux Francs victorieux. La terreur qu'inspiraient les guerriers de la croix avait seule dicté les traités et présidait à leur exécution.

On vit quelquefois des alliances officasives et défensives entre les chrétiens et quelques princes musulmans; mais une défiance mutuelle empécha toujours que ces alliances n'eussent quelque résultat on nême quelque durée. Les uns croyaient déplaire à Jésus-Christ en parpocchant des infidèles: les autres redoutaient la colère de Mahen tapprochant des infidèles: les autres redoutaient la colère de Mahen tappende de la colère de la colère de Mahen tappende de la colère de la colère de la colère de Mahen tappende de la colère de la colère de la colère de Mahen tappende de la colère de la colère de la colère de Mahen tappende de la colère de la colère de la colère de Mahen tappende de la colère de la colère de la colère de Mahen tappende de la colère de l

Annales de Gènes, par Caffaro, Coli, de Muratori ( Bibliothèque des Croisades).

en mélant leurs drapeaux à ceux de la croix. Les négociations les plus remarquables des Francs et des puissances musulmanes furent celles d'Amaury, roi de Jérusalem, et du calife du Caire. Nous avons raconté ces négociations, dans lesquelles le prince des croyants, au grand scandalo des musulmans, fut obligé de présenter sa main nue aux députés chrétiens. Les émirs égyptiens, qui se disputaient la faveur du calife et l'autorité souveraine, appelèrent tour à tour au secours de leur ambition les armes d'Amaury et celles de Noureddin, sultan de Damas. Alors on vit arriver successivement sur les bords du Nil des ambassadeurs qui flattaient l'espérance des factions, et des armées qui désolaient le pays. De part et d'autre on montra plus de bravoure que de respect pour les traités et pour les lois de la justice. Amaury, tout à la fois trompé et vaincu, se trouva enfin obligé d'abandonner l'Égypte, et ce fut au milieu de toutes ces révolutions que s'éleva la puissance de Saladin, qui finit par être le maître de Damas, du Caire et de Jérusalem.

Avant la troisième croisade, l'histoire fait meation des rapports qui s'établirent entre les princes d'Occident et les plus puissants monarques de l'Asie. Les chroniques contemporaines rapportent qu'il était parti d'Enrope un envoyé de l'empereur d'Allemagne; nommé Gérard, qui fut très-bien reçu à la cour du Caire et dont il nous reste une relation qui atteste un long séjour en Orient '. De son côté Saladin, avant la prise de la ville sainte, avait envoyé des ambassadeurs en Occident, et ces ambassadeurs séjournèrent plusieurs mois à la cour de Frédéric Barberousse. Quand la croisade eut été décidée parmi les princes chrétiens. Frédéric, plein de respect pour les lois de la chevalerie, ne voulut pas marcher contre le nouveau conquérant de la Palestine sans lui avoir déclaré la guerre par un message solennel, « Notre devoir , comme chef de l'Empire, écrivait « Frédéric à Saladin, est de défendre la ville de Jésus-Christ; nons « vons mandons que, si vous n'abandonnez pas les terres que vous o venez d'envahir, soutenu par la vertu du Très-Haut, nous tenterons « la guerre et ses hasards à compter des calendes de novembre 2, » Après avoir ainsi déclaré sa résolution, l'empereur d'Allemagne cite l'histoire ancienne pour prouver au fils d'Ayoub que l'Égypte, la Syrie et beaucoup d'antres contrées d'Orient appartenaient aux suc-

Voyez Arnold de Lubeck, Coll. des chroniques allemandes (Bibliothèque des Croisades).
 Gauthier Vinissaf, Coll. des chroniques augusises (Bibliothèque des Croisades).

cesseurs des Césars. On voit par là que Frédéric ne réclamait point la Palestine comme le domaine de Jésus-Christ ou de saint Pierre, mais comme une province de l'empire romain, ce qui paraît une nouveauté dans les croisades. Le chef de l'empire germanique fait l'énumération des penples qu'il peut appeler à défendre ses droits, et dans sa lettre il nomme « les habitants du Rhin, qui prennent les armes « même pendant la paix ; la jeunesse d'Istrie , qui ne connut jamais « la fuite; les Bohémiens, qui savent mourir avec joie; les Suèves, les « guerriers de la Thuringe et de la Franconie, réputés pour leur ruse « et leur adresse ; les peuples des Alpes, pleins d'agilité ; les Polonais, « plus féroces que les bêtes de leurs forêts; les Pisans, redoutables « sur les mers, » Saladin, dans sa réponse, exprime d'abord quelque surprise, puis, invoquant le nom de Mahomet, il fait à son tour le dénombrement de ses forces : « Vous nommez les peuples de votre « empire ; mais ils n'égalent pas le nombre des peuples musulmans. « Nous commandons aux Arabes bédouins, qui seuls pourraient « arrêter nos ennemis; aux Turcomans, qui suffiraient pour disperser « les guerriers chrétiens; la Phénicie, l'Égypte, la Syrie, obéissent à « nos lois; le calife de Bagdad se lèverait de son trône, s'il le fallait, « pour venir à notre secours. Mais qu'avons-nous besoin de tant de « forces réunies ? nos armées, qui sont entrées à Jérusalem, ne sau-« ront-elles pas défendre nos conquêtes? » Le sultan rappelle ensuite à Frédéric les revers des chrétiens en Asie, et le menace de porter la guerre iusqu'en Europe. « Non, ce n'est pas assez pour nous, « ajoute-t-il, d'avoir conquis cette terre maritime où nous sommes : « nous passerons les mers , s'il plait à Dieu , et protégés par la justice « divine, nous subjnguerons vos royaumes d'Occident; car, si vous « venez jusqu'ici, vous serez obligé d'emmener tout votre peuple, et il ne restera plus personne pour défendre vos cités et vos pro-« vinces ', » En même temps qu'il adressait un message à Saladin , l'empereur d'Allemagne écrivait au sultan d'Iconium, son ancien allié, pour lui demander le passage dans ses États 2. Frédéric reçut de ce prince musulman une réponse plus pacifique; mais, lorsqu'il arriva dans l'Asie Mineure, il n'en trouva pas moins toute la population turque armée contre lui. Nous avons dit ailleurs quel fut le terme de

ıv.

Gauthier Vintsauf, Coll. des chroniques anglaises (Bibliothèque des Craisades).

Godefroy le Moine, Coll. des chroniques allemandes (Bibliothèque des Croinses).

ces négociations avec les puissances musulmanes et l'issue déplorable de l'expédition des Allemands.

Dans la troisième croisade, qui dura si longtemps, on dut sentir plus d'une fois la nécessité de parler de la paix, et les négociations se mélèrent souvent aux scènes les plus sanglantes de la guerre. Ce fut alors que Richard montra son caractère changeant et impétueux ; Saladin, sa fermeté calme et son fanatisme prudent. Dans les rapports que le besoin de la paix fit naître entre les chefs chrétiens et les chefs musulmans, l'histoire se plait à remarquer une sorte d'urhanité et d'esprit chevaleresque qui semblerait appartenir à un autre temps ; mais, lorsqu'on se rappelle qu'après le siège de Ptolémais le chef de l'armée musulmane refusa d'exécuter les traités, et que le roi d'Angleterre ordonna le massacre de plusienrs milliers d'otages et de capt.fs., on est hien obligé de reconnaître encore les mœurs et la diplomatie d'un siècle grossier et harhare. A la fin on conclut un traité de paix, parce que de part et d'autre on ne pouvait plus faire la guerre : telles étaient les dispositions des puissances qui se rapprochaient ainsi par nécessité, que Richard, en quittant la Palestine, promettait d'y revenir avec une armée, et que Saladin, lorsqu'un an après la paix jurée il mourut à Damas, nourrissait la pensée hardie de porter ses armes jusqu'en Europe 1.

La croisade de Prédérici II ne fut qu'une longue négociation. L'empereur avait envoyé des ambassadeurs au sultan d'Égypte. Lorsque les guerriers de la croix et les défenseurs de l'islamisme furent en présence, on ne s'occupa point de poursuivre la guerre et de liver des combats : l'histoire montre les deux princes placés dans une situation également embarrassante; Prédéric, méprisé des chrétiens, le sultant du Caire, maudit des musulmans, et tous deux désirant la paix, dans la crainte de leurs alliés et de leurs soldats. Aussi une réconique du temps n'attribue-t-elle qu'à Dieu seul l'issue de cette négociation singulière. « Pendant qu'on traitait, dit Richard de Saint-a Germain, de la restitution de la terre saint », le Seigneur Jéssa-Christ, qui est la sagesse du père, déciad dans a providence accou-tumée que le soudan rendrait à l'empereur la cité de Dieu 3». Quoi-que Frédérie écrit à dans au roit d'Angleterre que Dieu venait de

<sup>1</sup> Extraits des auteurs arabes, § LXVIII (Bibliothèque des Croisades).

<sup>2</sup> Richard de Saint-Germain, Coll. de Muratori (Bibliotheque des Croisades).

faire éclater sa puissance, en lui ouvrant les portes de Sion', la déférence qu'il montrait pour les musulmans et les discours que lui prétent les chroniques arabes, prouvent du moins que dans les négoeiations avec le sultan du Caire, l'empereur n'invoqua point l'autorité de l'Église ehrétienne, et ne redemanda point Jérusalem comme l'héritage du fils de Dieu . Au reste, jamais traité ne fut plus mal recu par ceux mêmes qui devaient en profiter : car le patriarche de Jérusalem ne cessa de dénoncer au pape et à la chrétienté cette conquête pacifique de la ville sainte comme l'ouvrage de la perversité et comme une profanation des eroisades.

Frédéric cependant resta fidèle aux traités qu'il avait conclus, et eonserva ses relations en Asie, malgré la cour de Rome, qui ne pouvait lui souffrir un allié ni parmi les chrétiens, ni parmi les musulmans. Quatre ans après son expédition dans la Palestine, il reçut en Sicile les ambassadeurs du sultan d'Égypte et du Vieux de la Montagne. Les députés égyptiens lui apportaient une tente magnifique, où les images du soleil et de la lune représentaient la marche des saisons et marquaient exactement les heures du jour et de la nuit3, Quelques années plus tard, nous voyons dans Mathieu Paris qu'après la sanglante bataille de Gaza le monarque allemand envoya une ambassade aux sultans du Caire et de Damas pour demander la liberté des eaptifs, menacant les princes infidèles non des forces de la chrétienté, mais des aigles de Rome et de la Germanie 4.

Les croisades de saint Louis et les relations de ce prince avec les musulmans rappellent à la fois des souvenirs tristes et glorieux. Nous avons vu comment les mameluks, meurtriers de leur sultan, traitaient, le glaive à la main, des conditions de la paix, et comment le roi de France triompha par sa fermeté d'une miliee avide des dépouilles et du sang des croisés. Pendant son séjour en Palestine, Louis IX entrefiot quelques relations avec les émirs du Caire et le souverain de Damas : si ces négociations ne purent point réparer les malheurs de la croisade, la charité de Louis leur dut au moins la délivrance d'un grand nombre de prisonniers chrétiens. Revenu en Europe, le monarque ne cessa d'avoir les yeux attachés sur l'Orient, où il brûlait

<sup>!</sup> Mathieu Paris, Coll. des chroniques anglaises (Bibliothèque des Croisades :

<sup>2</sup> Extraits des anteurs arabes (Bibliothèque des Groisades).

<sup>\*</sup> Godefroy le Moine, Coll. des chroniques allemandes (Bibliothèque des Croisades).

<sup>·</sup> Mathieu Paris, Coll. des chroniques anglaises (Bibliothèque des Croisades).

de poster encore l'étendard de la foi chrétienne. On sait qu'il recut plusieurs ambasadeurs du roi de Tunis; il espérit que le prince infidèle se convertirait au christianisme, et cette espérance l'entratna à la fin dans une dernière croisade où l'attendairoit les palmes du martyre. Nous avons vu que cette expédition malbaureuse se termina par un traité couclu entre le roi de Tunis et le successeur de saint Louis; ce traité, dont le texte arba se conserve encore de nos jours dans les archives du royaume, est le premier acte important de la diplomatie des roisades qui soit parvenu jusqu'à nous.

## CHAPITRE XV.

### CONTINUATION DU MÊME SUJET.

ras la fin des croisades, la diplomatie se ressentit de la discorde qui régnait à la fois parmi les chrétiens et parmi ou les musulmans. Dans l'expédition du roi de Navarre, on coi les princes croisés traiter, les uns avec le sultan du coi de la compara de la compara

Outre e ramide original entre Philippe la Rentl et le rel de Tunh, so peut chre cousse bossa gaza det concerce peut historieurs arbeite. Cerci age du far treign en et 1/200 de Person-Carias) gaza det concerce peut de la renta del la renta de la renta del renta del la renta del renta del la renta del renta del la renta del la renta del la renta del la renta del la

<sup>2</sup> Continuateur de Guillaume de Tyr, Coll. de Martenne | Bibliothèque des Croinndes |

tiens, et que parmi eux les plus petits défaisaient sons cesse ce pur aceitn fait les plus grands. Cétait un phénomère dans les croissades, surtout dans les derniers temps, qu'une trève fût respectée jusqu'au jour de son expiration. Jamais on ne fut arrêté en Occident, lonsqu'on préchait une guerre saitet, par la pensée que les colonies cherifennes de Syrie se trouvaient en paix avec les musulmans. L'espérance de la viciere ou la crainte d'une défaite était saule et la véritable mesure du respect qu'on avait pour les traités avec les indiècles.

Comme aucune puissance humaine ne ponvait garantir ni assurer l'exécution des traités, les parties contractantes invoquaient l'autorité des croyances religieuses, et se dévouaient elles-mêmes aux anathèmes que chaque religion prononce contre le pariure. Les chrétiens attestaient le nom de Jésus-Christ, et consentaient à renier le baptême s'ils violaient leurs serments. Les musulmans prenaient à témoin leur prophète, et se déclaraient d'avance infidèles aux lois du Coran s'ils manquaient à la foi jurée. Dans certaines occasions on avait recours à des moyens extraordinaires pour s'assurer de l'exactitude réciproque à remplir les traités. On voit quelquefois dans l'histoire les chrétiens et les barbares mêler leur sang dans une coupe et le boire en signe d'alliance et de fraternité 2. L'observation des lois de la paix ou de la guerre ne fut pas toujours garantie par ces différentes précantions, et tel était le mépris qu'on avait pour la sainteté des serments, que de part et d'autre on se plaignait à peine de la violation du droit des gens, et que la rupture d'une trève ne causait point de surprise.

Quand le sultan de Damas fut mort, dit une vieille chronique, toutes les trèves furent mortes <sup>2</sup>. Ces expressions naïves peignent très-bien le désordre et la confusion de cette époque malheureuse. Les chrétiens, dans leur état d'abaissement, ne négociaient plus pour la puissance, mais pour la vie. Il est afligeant de voir ces tristes restes de la grandeur des Francs, pour qui les traités n'étaient plus que des actes

<sup>1</sup> Extraits des auteurs arabes, § XCIV (Bibliothèque des Croissides).

<sup>2.</sup> Joinville rapporte on exemple de celle contame en parlant de q-elques chevallent qui avaient sépareme parmi les Barbares. Ene chronique mannesrite, dont nour avons donne l'extrait dans in Balloukséque des Grossafea, rarante que Saisdin es le conte de Tripoi luvent sinsi de leur saug pour s'assorter de leur foi minorile. Ces divers exemples nous rappoilent ce que dit Saitlante cana tentre de la contamination de California de la contamination de la contamina

<sup>2</sup> Continuateur de Gulitaume de Tyr, Coll. amp'. de Martenne (Bibliothèque des Croisades).

de sounission : on exigenit qu'ils démolissent leurs forteresses, et ils les démolissaires qu'ils renongasent à toute alliance avec les peuples d'Europe, et ils y renonçaient; ainsi les faibles enfants du royaume de Godéroy, dans leurs demirbes relations avec les musaimans, désavousient en quelque sorte leurs frères d'Occident, et trembaient de monder la solvie des crossiades.

Quand l'Orient ne vit plus les armées de la croix, les traités de commerce devinrent le seul objet des négociations avec les musulmans. Il est ourieux de voir avec quelle sagacité toutes les difficultés sont prèvues dans ces pièces diplomatiques, et quel esprit de ruse et prudence présidait à leur rédaction. Plusieurs nous ont été conservées par les historiens orientaux; lorsqir on les lit avec attention, on jueç que les puissances musulmanes craignirent longtemps le retour des guerres saintes, et qu'elles ne cessèrent point d'avoir pour les chrétiens de l'Occident les défiances et les préventions que leur avaient inspirées les croisés.

Nous ne parlerons point ici des rapports des Francs avec les Tartares : les peuples de la Tartarie ne se montrèrent sur le théâtre des événements que vers la fin des croisades et lorsque les colonies chrétiennes tombajent en ruine. La nation mogole tenta plusieurs fois de pousser ses conquêtes jusqu'en Égypte, et, dans les vicissitudes de la guerre, elle fut tour à tour l'alliée des musulmans et des chrétiens. Les Tartares, lorsqu'une fois ils eurent passé l'Euphrate, envoyèrent souvent des ambassadeurs aux rois de l'Europe, et ceux-ci de leur côté adressèrent aux Tartares plusieurs messages 1. On a conservé dans les archives de France deux lettres écrites à Philippe le Bel par le chef de cette nation barbare 2. Les Tartares, qui n'avaient point de religion nationale, embrassèrent à la fin la religion musulmane qui dominait en Asie. Il est probable que, si les nations chrétiennes leur eussent offert l'espoir d'une puissante alliance, ils auraient embrassé le christianisme, et cette conversion des peuples mogols à l'Évangile aurait pu changer la face du monde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Abel Rémusat a complé neuf tentatives faites par les princes chrétiens pour se lier avec les Mojois, et jusqu'à quizat ambassades envoyees par les Turiares en Europe, principalement sux pages et aux rois de France. Relations politiques des rois de France avec les empereurs magoda, dans les nouveaux Memoires de l'Académie des Inscriptions, t. VI et 1. VII.

Outre ces deax lettres, dont l'anc est un rontean de dix-buit pouces de baut sor neaf pieds de longueur. Il en existe une autre de Baton adressée au grand matire de l'ordre tentonique. Cette dernière est ditté dans le l'Accaurus Epistolière de Lesrosse, 1. 1, p. 3 de

Nous ne reviendrons point sur les négociations des Grecs et des Francs, dont nous avons souvent parlé. Toutes les fois que les croisés négocièrent avec les maîtres de la Grèce, soit pour leur passage, soit pour les vivres, ils eurent la pensée de s'emparer de Constantinople. A la fin, Constantinople fut prise, et l'empire grec renversé : déplorable résultat d'une antipathie entre deux peuples qui s'accusaient tour à tour de trahison et ne pouvaient se rapprocher sans se hairdavantage. Quand les Grecs rentrèrent dans Byzance, des négociations s'ouvrirent de nouveau avec les Latins et surtout avec la cour de Rome : on promettait de secourir les Grecs contre les Turcs, s'ils' reconnaissaient la suprématie de l'Église romaine ; ceux-ci promettaient de se soumettre à tout ce qu'on leur demandait, surtout dans les moments de périls. Ce fut au milieu de ces relations entretenues par la crainte, auxquelles la défiance présidait sans cesse, que l'empire grec tomba tout à fait en ruine et que sa capitale devint enfin une proie facile pour les Barbares qui la menaçaient depuis plusieurs siècles.

Nous ferons mleux connaître la diplomatie des crojsades en présentant un tableau rapide des rélations que les chefs de l'Église entretinrent avec les infidèles. Le premier message des papes aux puissances musulmanes est la lettre que Lucius III écrivit à Saladin pour l'inviter à faire un échange de prisonniers '. Le sultan se montra favorable à la demande du pontife, et répondit à Lucius qu'il avait pecu sa lettre avec un cour content et un esprit joueux. Le frère de Saladin, à qui le pape avait écrit également, lui disait dans sa réponse qu'il le regardait comme son meilleur ami; Malek-Adhel priait Dieu qu'il inspirât au chef de l'Église, ainsi qu'à lui-même, ce qu'il convenait de faire, avec le secours de la grâce divine, pour le salut des chrétiens et des musulmans2. Les termes affectueux de cette correspondance peuvent exciter d'abord quelque surprise; mais il ne faut pas oublier que le nouveau maître de l'Égypte et de la Syrie menacait alors d'envahir la Palestine, et qu'il redouteit surtout une croisade qui pouvait l'arrêter dans ses desseins.

Lorsque après la mort de Saladin, Malek-Adhel gouverneit l'empire

2 Annal. ecclesiast., san. 1185.



Nons no parierons point de la lettre qu'Alexandre III écrivit an soudan d'Tomium quinze ans apparaunt, parce que cette pièce n'est qu'aue pieuse dissertation sur les doctrines du christianisme et n'a accon rapport aux croisdades.

des Ayoubites, nous voyons s'établir de nouvelles relations entre ce prince et le pape Innocent III. Dans sa lettre us sultan, le pontife expliquist la perte de Jérusalem en disant qu'il est au ciel un Dieu gui Transporte les temps à son gré et donne les royaumes de ce nonde à qui il veut '. Puis il sollicitait la clémence du prince musulman en faveur des captifs et des malheureux habitants de la terre sainte. Le page conseillait enfin au souverain de Damas de rendre aux clirétiens la cité de Jésus-Christ, dont la conservation était sans avantage pour luit et devait l'entraîner dans beaucoup de péria et de saerifices. L'histoire ne dit point que le frère de Saladin ait répondu à cette lettre d'Innocent.

Grégoire IX eut aussi des relations avec les princes infidèles, mais on remarque dans ses messages un autre esprit et un caractère différent. Le pape, s'adressant en même temps au calife de Bagdad, aux souverains du Caire et de Damas, se présentait auprès d'eux comme l'interprète des saintes Écritures, et les pressait de se rendre à l'évidence de la foi chrétienne. Il invoquait tour à tour les patriarches. les prophètes et les apôtres, véritables lumières placées sur la voie des vérités évangéliques, « Ce n'est pas votre royaume que nous vous « demandons, ajoutait Grégoire, c'est vous-même, Nous ne voulons « point porter atteinte ni à vos honneurs ni à votre puissance; notre « vœu le plus cher est de vous élever au-dessus du siècle et d'assurer « votre salut sur la terre et dans le ciel 2, » Rien ne serait plus curieux sans doute que de voir comment les princes musulmans, et surtout le vicaire de Mahomet, répondirent au chef de l'Église chrétienne ; mais nous n'avons trouvé ancua éclaircissement sur ce point ni dans les auteurs arabes, ni dans les historiens occidentaux.

Dans les guerres contre les Tures, les papes eurent des rapports nombreux tantot avec les conquérants de la Grée, tantôt avec les puissances musulmanes de l'Égypte, de la Syrie et de la Perse. Un des prédicateurs les plus ardents de la guerre sainte, Pie II, après avoir cherché dans tout l'univers des ennemis aux Tures, eut la pensée bizarre d'opposer aux armes de Mahomet II les arguments de la thologie et de triompher de lui par la dialectique. Il nous reste un memoire très-étendu dans l'equel le souverain pontile s'élivece tour à de tour de convainner l'esprit de l'empreur ture par des raisonnements,

Pichard de Saint-Germain, Coll. de Muratori (Bibliothèque des Croinnies),

<sup>1</sup> Raynaldi, Anneles eccles , ann. 1263.

et de séduire son ambition en lui montrant la conquête facile de tout l'Orient et même la possession de la Hongrie et de la Bohême 1. Dédaignant ces messages et toutes ces négociations, les musulmans poursuivaient toujours leurs victoires. Les chrétiens se trouvaient souvent réduits à demander la paix : et tel était alors l'esprit de la diplomatie des croisades, qu'un souverain pontife remercia l'empereur d'Allemagne de l'avoir compris dans un traité de paix conclu avec Soliman 2.

Rien n'annonce plus la décadence des guerres saintes que ces négociations des papes. Dans les premières croisades, on s'occupait surtout de conquérir les royaumes des infidèles; la conversion des princes musulmans devint ensuite la grande affaire des pontifes, parce que l'enthousiasme belliqueux commençait à s'éteindre et qu'il devenait plus facile de trouver des arguments que des soldats. Au reste, ces dernières tentatives ne réussirent pas plus que les précédentes, et Dien permit que tous les pays dont on avait contesté la possession tantôt par de pieux raisonnements, tantôt par l'épèe des croisés, restassent au pouvoir des ennemis de l'Évangile.

## CHAPITRE XVI.

#### QUI SE PASSAIT EN EUROPE PENDANT LES CROISADES.

es croisades étaient un grand spectale pour les générations contemporaines. Dans toutes ces expéditions lointaines, l'Europe ne cessait d'avoir les regards attachés sur la Syrie et sur les chemins qui conduisaient à Jéru-I salem. Les croisés ne livraient pas un combat, n'éprou-

vaient pas une défaite, que le bruit n'en retentit dans toute la chrétienté. On a vu quels transports firent éclater les fidèles lorsque tout à coup ils apprirent que la ville sainte avait été délivrée par les compagnons de Godefroy. Dans les cités, dans les châteaux, dans les cabanes des serfs, dans les cloltres, partout on répétait le nom de

Ravnaldi . Annales cecles., ann. 1461.

<sup>2</sup> Gement VII (Annales eccles., 200. 1533.)

Jérisalem; toutes les familles chrétiennes étaient dans la joie, comme si le ciel étà annoncé à chacune d'elles ses bénédicitions et qu'un âgue de bonbeur etit commencé pour le monde. Quatre-vingts ans plus tard, lorsique la cité de Jésus-Christ fut reconquise par Saladin, un deul universel s'étendit sur l'Égise latine; l'Occident aurait ur moins de désolation au milieu de ses peuples, si quelque grand fléau cût détruit les cités les plus Biorisantes, ou si la motité de ses habitants ett péri par la guerre ou par la codère cléssée.

L'Europe ne s'affligeait et ne se réjouissait que pour les événements qui se passaient loin d'elle ; on ne se passionnait que pour ce qui arrivait de l'Orient, et tout ce qui ne s'accordait point avec les passions dominantes était livré à l'anathème. C'était en vain que les déserteurs de la première croisade, pour excuser leur fuite, racontaient leurs misères ou leurs périls : personne ne voulait les croire; on avait pleuré leur absence, on maudissait leur retour, et l'Église, réunie à tout le peuple, les menaçait des vengeances du ciel, s'ils ne se hâtaient de retourner en Asie \*. Comme on était persuadé que Dieu favorisait les armes des pèlerins, on croyait facilement aux récits de leurs victoires; malheur aux imprudents qui les premiers répandaient la nouvelle de quelque grand désastre essuyé par les armées de la croix! Dans la première expédition de Louis IX, la renommée avait d'abord annoncé la prise du Caire, et dans toutes les églises le clergé et le peuple avaient chanté le Te Deum laudamus pour cette conquête des croisés; l'histoire nous apprend qu'on fit mourir comme des criminels ceux qui, au milieu de la joie publique, commencèrent à parler de la captivité du roi 2.

Les chrétiens restés en Europe avaient, comme la foule des croisés, leurs pronostics et des signes qui lour présageaient les triomphes ou les revers des plerins. L'histoire contemporaine remarque qu'une aurore boréale qui avait vivement frappé l'attention des croisés au siége d'Autioche, fut aperque en même temps dans la Normandie ? et regardée comme le signal des évênements qui devaient arriver au

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le comte de Blois, Hugues le Grand, frère du roi de France, et notres, furent contraints de reprendre le chemin de Jérusalem.

Naishies Paris raconte qu'on pendit ceux qui avaient les premiers parlé des malbents de l'armée christienne. Un skele plus tard, le pespie de Paris maltraita ceux qui appeneèrent d'aborn la capsivite des chevaliers de la croix vaineus à Nicopolis pur Bujazet; plusieurs farent jetés dans la Sciue, et la renommer est ainsi sess martyrs.

a Raoni de Caen, Coll. de Muratori (Billiethèque des Croisodes ).

delà des mers. Nous lisons dans Guillaume de Nangis que, le pape Engène III célébrant à Reims le sacrifice de la messe, le sang de Jésus-Christ se répandit sur le tapls devant l'autel '; dans le même temps le tonnerre tomba sur un monastère de la Picardie, tandis que les moines étaient à l'église, et deux cénobites furent atteints dans le sanctuaire par la foudre du ciel2; on augura de là de grandes calamités pour le monde chrétien, et bientôt l'Allemagne et la France désolées apprirent les désastres de la seconde croisade. Pendant la sixième expédition, le pape avait ordonné qu'on ferait, chaque mois et le même jour, dans toutes les paroisses une procession pour demander à Dieu qu'il éloignat des armes chrétiennes la confusion et l'opprobre 3. A la messe solennelle, au moment où l'hostie salutaire est offerte pour les péchés du monde, tous les fidèles se prosternaient humblement et chantaient en chœur le psaume martial : Que le Seigneur se lève, et que tous ceux qui le haissent fuient devant sa face. Dans une lettre écrite d'Orient, on disait aux fidèles qui n'avaient pas pris la croix : « Assemblez-vous pour prier le vendredi qui précèdera « l'anniversaire du triomphe de Jésus-Christ ; car le même jour nous « combattrons les Sarrasins. » Ainsi la prière unissait ceux qui combattaient en Asie et ceux qui n'avaient point quitté leurs foyers. La chrétienté offrit un spectacle encore plus touchant dans une croisade contre les Turcs : on sonnait la cloche chaque jour à l'heure de midi. et depuis la Norwége jusqu'au détroit de Cadix tons les chrétiens priaient ensemble pour leurs frères qui défendaient Belgrade assiégée par Mahomet II.

Nous wons dit, d'après les chroniques du temps, que pendant les guerres saintes les désordres qui troublaint l'Europe cessiant tout à coup. Cette suspension miraculeuise de toutes les discordes avait sans doute quelque chose de vrai; mais il serait exagéré de dire qu'il n'y out ni trouble ni guerre pendant les croissées. Orderie Vital, dams son histoire, nous parle longuement de la guerre injuste et cruelle que poursaivit Guillaume le Roux, roi d'Angleterre, contre Hélie, seigneur du Maus. Ce fut en vain que le malheureux Hélie, qui avait pris la croix, invoqua les priviléges de la guerre sainte et qu'il dit pris la croix, invoqua les priviléges de la guerre sainte et qu'il dit

Guillanme de Nangis (Bibliothèque des Croisades).

<sup>3</sup> Vincent de Beauvais (Bibliothèque des Croisades),

<sup>3</sup> à l'époque de chacune de ces processions, le ciergé preservait le jeune et l'annôte, afin que l'un et l'entre fusient comme des nites qui pertessent les prières des chrétiens jusqu'en trêne de l'Éternel.

au monarque anglais : « Le placerai la croix sur mon bouelier, sur « mon casque, sur la selle et sur la bride de mon cheval,» Guillaula n'en conduisit pas moins une armée dans le pays du Mans; tout la contrée fart ravagée, Hélie juté dans les færs; et ces violences saccileiges, dit l'historien que nous venons de citer, se commettaient dans le même temps que les croisées marchaient vers Jérusalem.

L'abbé Suger, dans ses lettres à Louis VII, reproche au roi de ne pas répondre à l'amour impatient de ses peugles, et de compromettre par ses retards la tranquillité de son royanme, qu'avait troublée l'ambition des contesses et des harons .' Willaids, abbé de Corret, qui gouvernait l'empire gennaique en l'absence de Conned, adresse les mémes reproches et les mêmes prières à l'empereur d'Allemagne. La Lorraine se trouvait l'urée aux hignandages, aux incendies, et, ce qui affligeait surtout le fiédle prélat, on n'avait pas même respecté les privitéesse de l'abbave de Corvey s'.

Les évêques avaient reçu du pape l'ordre formel d'excommunier tous ceux qui entreprendraient de troubler la paix publique et qui usurperaient les droits des princes croisés. Ces menaces devaient produire un effet salutaire; mais elles avaient quelquefois besoin d'être accompagnées de la force temporelle, et la plupart des guerriers qui pouvaient faire respecter la justice, s'étalent rendus en Orient, On peut bien croire que les arrêts de l'Église demeuraient souvent sans exécution, puisque les sollicitations et les menaces du saint-siège ne purent abréger ni adoucir la captivité de Richard Cœur-de-Lion, tombé entre les mains de ses ennemis au retour de la Palestine et devenu prisonnier d'un monarque chrétien. Si les foudres de Rome n'avaient pu mettre les rois à l'abri de l'injustice et de la persécution, que pouvaient-elles pour les simples pèlerins, pour leurs épouses et leurs enfants délaissés? L'abbé de Clairvaux, qui disait, à la suite de ses prédications en France et en Allemagne, que les bourgs et les châteaux étaient déserts et qu'en beaucoup d'endroits il restait à peine un-seul homme pour sept femmes 2, l'abbé de Clairvaux, disons-nous, retracait sans le savoir un tableau fidèle de la eroisade et de tous les genres de malheurs qu'elle devait entraîner après elle.

<sup>1</sup> Lettre de Suger à Louis VII, Coll, de Borbesse (Bibliotièque des Crainades).

<sup>3</sup> Lettres de l'aboe Wilhald , nouveau Trèsor des anecdotes de Martenue (Babliothèque des Croi-

<sup>4</sup> Othon de Freisingen, Coll. de Moratori (Bibliothèque des Craisodes).

C'est ici que les guerres saintes se présentent à notre pensée sous l'aspeet le plus donloureux. Il n'est pas d'ancienne chronique qui, au départ des eroisés, ne s'arrête à faire leur dénombrement, à décrire leur marche triomphante; mais de toutes ces armées, que les plus vastes campagnes avaient de la peine à contenir et qui devaient conquérir l'Orient, aueune ne revenait en Europe. L'histoire contemporaine, semblable au funèbre nautonier de la Fable, parait n'avoir pris pour tâche que de eonduire les guerriers de la croix hors des limites de l'Europe ehrétienne; elle les accompagne en Asie, comme à leur sépulcre, puis elle garde un profond silence, « O Jérusalem, eité du « roi du ciel , s'écriait un chef de l'Église , que de guerriers la chré-« tienté a envoyés pour te secourir! que de chrétiens ont été armés « du signe de la eroix, afin de t'arracher au joug de la servitude! et « combien de ces pèlerins belliqueux n'ont trouvé en Orient que des « fers, des tribulations ou la mort '! » L'histoire, en racontant les misères des pèlerins, n'a guère parlé que des chagrins de la piété; combien ses tableaux nous eussent offert d'intérêt, si, au milieu de ces grands mouvements politiques et religieux, elle eut surpris le secrét des affections humaines et tenu compte des larmes versées en présence des pénates déserts; si elle eût dit les inquiétudes mortelles des époux, des amis et des proches, séparés par une si longue absence ou plutôt par un exil semblable au trépas! En quittant les foyers domestiques, les eroisés disaient à leurs femmes et à leurs fils en pleurs : « Nous reviendrons dans deux ans, dans trois ans\*: mais cette promesse même ne ressemblait que trop à d'éternels adieux. Les traditions historiques nous montrent des amities généreuses qui résistèrent à toutes les éprenves d'une eruelle et longue séparation; mais à côté de ces prodiges de la fidélité, que de liens rompus par l'ingratitude, par l'attrait d'un monde nouveau, on par l'excès de la misère qui éncrye les eourages et flétrit les cœurs! que de souvenirs touchants effacés de la mémoire ! que d'espérances trompées | que de parjures dont la eroix était le prétexte et que la piété ne saurait absoudre! que de eoupables abandons dut améner la fausse application de cette maxime évangélique : « Celui qui laissera son père, sa mère, « ses parents, sa maison, pour me suivre, sera récompensé au cen-« tuple. »

Lestres d'Innocent IV (Bibliothèque des Croisades).

Fouleher de Charless, Coll. de Ducliesne ( Bibl. othe); e des Groisades).

On restait quelque/ois plusieurs années dans l'incertitude sur la vic ou la mort des croisés. Dans cette incertitude desolante, on interragait les songes du sommeil, les fantômes de la nuit, et l'eur témoigange suffissi l'our répandre dans les cours la tritesse ou la joie; souvent les hôtes consternés d'un château croysient entendre près du post-levis l'ombre plaintive d'un chevalier nort au siège de Danniette on de Policinais, et c'était la seule nouvelle qu'on avait de son trépas. La nuit qui précèda la bataille de Mansourah, la mère de Guillaume Longne-Épée vic ne songe un jeune geur-rie monter dans le clét couvert d'une armure échtantie; aux couleurs du boiciler qu'il portait sur sa poirrine, elle fut étonnée et demanda qui l'était : « Ces Guillaume, ton fils, » lui répondit une voix qui hui était connue. Quelque temps après, on apprit en Angelstere que Guillaume Longue-Epée était mort le jour même que sa mère l'avait vu monter au séjour des étus et des martys <sup>1</sup>.

Une lettre d'Innocent nous fait connaître les vives alarmes de la reine Blanche au départ de Louis IX, « Votre esprit, lui disait-il, « toujours troublé, toujours triste, ne peut trouver aucun repos. « Tremblante sur le sort de vos enfants, vous suivez des veux de « l'esprit leurs mouvements et leur marche, et leur souvenir seul « occupe votre Ame : votre sollicitude maternelle veille sans cesse : « avide de nouvelles, vous languissez dans une cruelle attente 2. » En lisant ces paroles du père des fidèles, qui ne se rappelle avec douleur que toutes les craintes de Blanche ne tardèrent pas à se réaliser et qu'elle ne revit plus ses trois fils partis pour l'Orient? On n'a point oublié cette Marguerite de Hainaut, qui alla chercher en Orient les traces de son époux tombé au pouvoir des Turcs et revint en Europe sans avoir rien appris qui pût la consoler. La France éplorée ne put iamais savoir ce qu'étaient devenus le comte de Bar et plusieurs illustres chevaliers qui avaient combattu à la bataille de Gaza . Un comte de Mecklembourg resta vingt-six ans dans les prisons de Damas, sans qu'on sût en Allemagne s'il était mort ou vivant 5. Après les plus grandes recherches, on ne put connaître le sort de l'empe-

<sup>&#</sup>x27; Mathieu Paris, Coil. des chroniques anglaises (Bibliothèque des Croinades),

<sup>2</sup> Lettres d'Innocent IV (Bibliothèque des Croinades).

Albert d'Aix, Coll. de Bongars ( Bibliothème des Croisades).

Continuateur de Guillaume de Tyr, Coll. de Martenne (Bibliothèque des Croivades).
 Cornérius Hermann, Coll. des chroniques allemandes (Bibliothèque des Croivades).

<sup>-</sup> Constitut inclination, Costs des cinteniques anienneuses ( principales des Cristianes)

reur Baudouin prisonnier des Bulgares, et les Flamands furent sur le point de prendre les armes pour un imposteur qui se disait le comte de Flandre '.

Il arrivait quelquefois que les pèlerins, après une longue absence, étaient méconnus dans leurs propres foyers. Une femme retrouvait son mari avec une autre épouse; un époux, sa femme avec un autre mari. Ces mariages étaient ordinairement annulés par la juridiction ecclésiastique, la seule compétente pour prononcer sur de semblables questions et sur tout ce qui concernait les eroisés. On excommunia au coneile de Lisieux les époux qui contracteraient de nouveaux liens avant d'être assurés que leur femme ou leur mari partis pour la croisade étaient morts dans le pèlerinage. Plus d'un eroisé, rentrant sous le toit de ses pères, voyait ses biens entre les mains de ses héritiers. qui, le plaçant au nombre des martyrs de Jésus-Christ, s'étaient partagé ses dépouilles terrestres. Ces abus se renouvelaient souvent, et répandaient le trouble dans les familles. Les papes s'occupèrent d'y apporter un remède, et plusieurs brefs des pontifes défendirent aux fidèles de disposer des biens d'un pèlerin avant qu'on eût la certitude de sa mort2, ee qui était quelquefois un autre inconvénient et ne remédiait pas toujours au mal.

Il faut avouer que la longue absence des pèlerins, la vie errante des coisades, ne favorièrent pas toujours les vertus domestiques, et que dans toutes ces expéditions, entreprises pour détiver l'héritage de Jéaus-Christ, on oublis trop souvent les préceptes et la morale que le list de Dieu avait apportés aux hommes pour le maintien de la paix et de la justice.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yoyez le IIv. XI de notre Histoire.
<sup>2</sup> Yoyez dans les Pièces justificatives de notre Histoire les builes d'Innocent III, de Célestin III, de Gregoire III, de Gregoire III, de Gregoire III.

## CHAPITRE XVII,

### CONTINUATION DU MEME SUJET.



1 les royaumes de l'Europe, avec leurs lois et leurs institutions, restaient en proie à beanconp de violences et d'iniquités, que de brigandages ne devaient point se commettre dans les vastes solitudes de la mer, où le crime n'avait à redouter d'autre témoin que Dieu et d'autre supplice que le remords des coupables! Tandis que les flottes des

cités maritimes transportaient en Syrie les armées chrétiennes, les armes et les provisions des croisés, des marchands entraînés par l'esprit de cupidité vendaient aux infidèles du bois de construction, du fer et tout ce qui pouvait seconder la fureur des Barbarcs dans leurs guerres contre les chrétiens. Dans le temps même où l'on se battait dans la Palestine pour la délivrance du saint tombcau, des pirates couraient la Méditerranée, et pillaient tour à tour les disciples de Mahomet et les disciples de Jésus-Christ. Plusieurs sentences des papes poursuivirent ces violateurs du droit des gens et de la fraternité évangélique. Il fut ordonné aux villes et aux bourgs qu'ils habitaient et d'où ils étaient partis, de les rappeler et de les punir : dans toutes les cités qui bordent la mer, on publiait chaque dimanche les décrets qui les séparaient de la communion des fidèles ; il était défendu d'entretenir avec eux aucun commerce, aucune relation; si quelque calamité menacait leur vie, ils n'avaient point de part aux prières de leurs frères les chrétiens; s'ils tombaient aux mains des Turcs, on devait les abandonner à la servitude '.

On a pu remarquer dans notre Histoire que la persécution contre les juifs dura presque autant que les croisades. Cette nation malheureuse n'eut pas un moment de sécurité, et le nom si cher de Jérusalem était pour elle un signal de guerre et de destruction. Une

de l'Eglise avail son quos ego,

chronique allemande rapporte qu'au départ de la première expédition plus de douze mille Israélites périrent par le glaive . L'éloquence de saint Bernard et les brefs des papes les défendirent contre les passions aveugles de la multitude ; mais l'humanité des docteurs et des sages de ces temps barbares se bornait à protéger leur vie : leurs biens étaient rarement respectés par les pèlerins, qui se ruinaient pour aller en Orient et qui se persuadaient que les juifs devaient au moins payer les frais de la sainte entreprise; quelquefois on les imposait, comme le clergé et les eardinanx, au dixième et au vingtième de leurs revenus; souvent on abolissait les dettes contractées envers eux, on confisquait au profit du fisc ou de l'Église tout ce qui leur était dû. Cependant nous les voyons toujours poursuivre leurs usures; c'est entre leurs mains que les seigneurs qui avaient pris la croix engageaient leurs severus, quelquefois leurs terres; le clergé luimême, qui s'enrôlait sons les drapeaux de la croisade, leur empruntait l'argent nécessaire pour le pèlerinage, et il arrivait souvent que pendant tout le temps d'une guerre sainte, les vases sacrés et les omements des églises restaient en dépôt chez ce peuple auquel on reprochait la mort de Jésus-Christ,

L'esprit qui avait produit les croisades prit quelque\u00e3ois un differente, et toutes ces passions religieuses qui menaçaient l'Orient éclatèrent en Europe, scinblables à ces orages qui tandés sont portés au flou, tandés se précipients sur les lieux mêmes où its out été formés. On connaît la révolution des pastoureaux, qui troubla un moment la France pendant la captivité de saint L'ouis; les épuires se persuadierent que Dieu rejetait les merifices des grands de la terre et qu'il voulait confier la défetuse de son hértuge aux faibles et aux perisis. Cette révolution se renouvele dans le commencement du qua-forzième siècle, et paralt avoir eu aux deux époques le même mobile et le même caractère politique et religieux?

Parmi ces troubles, occasionnés par l'esprit des guerres saintes, nous devons signaler le délire qui s'était emparé de la jeunesse et de l'enfance elle-même: nous voulons parler de cette croisade d'enfants

Annales de l'évêché de Bamberg, par Martin Hoffmann, Coll. des chroniques allemandes (Biblis thepse des Grotsedes).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La chronique de Guillaume de Nangis a raconié avec des détails first curieux les deux mauvements des pastoureaux; nons avons ripporté tous ces détails dans l'analyse que nous avons donnée de cette chronique ( Bibliotééque des Covinades).

qui éclate quelques années après la prise de Constantinople par les Latins. Comme toutes les lois humaines se taisaient à l'aspect de la croix, personne n'osa s'opposer à cette entreprise, qu'on regardait comme une sainte révolte contre l'autorité paternelle et les lois profines de la famille. Lorsqu'on enfermait ces jeunes Insensés, les portes des prisons s'ouvraient à ces seuls mots : Nous adlous à dériusalens; et, si un homme sage hasardait un conseil, une réprimate, on l'accusait aussitôt d'être le partisan ou le complice des hérétiques et des infidèles. Ceux qui voulaient précher la paix et faire entrebare la voix de la raison ne parvinerte enfin à être écutés sans seandale, qu'en représentant les instigateurs de ce mouvement désordonne comme des magiciens ou comme des missionaires du démon.

Les croisades furent le prétexte de plusieurs autres désordres. Une chronique d'Autribe nous rapporte qu'en Allemagne un grand nombre d'aventuriers et de vagabonds prirent la croix et les armes, et se répandirent dans les provinces exigeant par la violence les fribuis que les empereurs avaient établis pour l'entrénien et la défense des saints lieux \(^1\). Plusieurs clercs réunis à ces nouveaux croisés annonquient au mon de Dieu que les fidèles qui ne paieraient point le tribut de la guerre sainte, seraient maudits, et leurs maisons brûlées par le feu du ciel. L'histoire ajoute que personne n'osa élever la voix coutre ces assemblements séditieux \(^1\) Ellemagne attendit qu'ils se dissipassent d'eux-mêmes, contine on attend la fin d'un orage ou d'un fléau de la nature contre lesquels la force de l'homme est impuissante.

Pour laire diversion à ces tristes tableaux, nous parlevons d'une association qui fut formée à la mème époque et qu'on appela l'Institution de Dien. « Le Seigeneu, diu un auteur contemporain, apparat e dans la ville du Puy à un pasuve charpentier nommé Durand, et lui « donna une cédule en la trouvait empecinte l'image de la Vierge « tenant dans ses bras un enfant qui paraissait être Notre-Seigneur « élass-Christ. Dès que cette nouvelle eut été portée m Join par la « renommée, on account de toutes parts dans la ville du Puy, et, le « join de l'Assomption, le pasuve charpentier, placés um nilieu clecé, » parla à tout le peuple réuni. Il précha le rétablissement de la paix « publique, et , pour attester sa mission, il montra la cédule sainte. « Aussidt tous les assistants, émus par son discours, élevècent la vissité tous les assistants, émus par son discours, élevècent la

<sup>1</sup> Thomas Ebendorffer (Bibliothèque des Croisades).

a voix, et jurièent devant Dien qu'ils étaient prêts à prendre les armes contre les ennemis de la religion et de l'Humánité. Le seau « de la vierge Marie, imprimé sur l'étain et suspendu à leur poitrine, « devint le gage de la paix qu'ils avaient jurée. Cette-association se répandit dans les provinces voisnes, et ses généreux efforts fient « triomphre les lois de la justice dans toute la Septimanio <sup>1</sup>. » Cette espèce de croisade fornitée contre lo brigandage et la lience, nous offre un des spectacles les plus intéressants du moyen âge; mais il était diffielle de retenir longemps dans le respect des lois et la fidifié à ses sermeins me multitude indisciplinée et victorieuse. Les chevaliers de la Vierge, restant toujours sous les armes, ne tardèrent pas à troubler la paix qu'ils avaient réablle, et leur tronep, aveuglée par un fol orgaréll, vainence et dispersée à son tour, fut traitée elle-même comme elle avait traité les ennemis de blien et des hommés.

On vit alors plusieurs autres associations ou rassemblements qu'un esprit de piété àvait fait nattre et qui finirent par être la source des plus grands désordres. Nons ne diterons lei que ces pénitents qui paccouraient les bourges et les cités marchaut deux à doux et se frappant de verges, sette insenées de bizarre, qui troubla l'Italie qu'elle roulait édifier, et qui disparut pour faire place à d'autres sectaires non moins exaitles?

Lorsqu'on artète un moment son attention sur ces populations qui se déplacent par un mouvement spontané, qu'aucune puissance humanine ne fait agir, et qui se croient appelées par le ciel à défendre ou à précher la religion, ou ne peut s'empécher d'y reconnaître quelque chose de l'esprit de l'entrainement des croisdess. C'était toujours par des apparitions célestes, avec le secours de quelque révelation miraculeuses, qu'on échauffait les passions d'une foulé aveugle et qu'on arrachait le peuple à ser foyers et à ses travaux. Ajoutons que jamais PEurope n'avait vu un pareil spectacle ni dans les siècles anciens, ni dans les temps du moyen age qui avrient précédé les guerres saintes. La plupart de ces mouvements populaires semblaient accurer ceux que la providence avait mis à la tête des sociétés chrétiennes; on disait que la justice divine s'était retirée des grands de la terre, même des princes de l'Églèse, et totte multi-

2 La secte des flagellauts.

<sup>1</sup> Chronique de Rigord, chronographe de Philippe-Auguste, année § 180. Rigoré ne dit pas quelles forest les sultes de cette association.

tude qu'entraînait une inspiration religieuse devenait comme le peuple de Dieu.

Tel était l'état des esprits, que la société ne se laissait plus conduire que par l'exaltation et l'enthousiasme. Pour être en harmonie avec les mœurs et les idées du temps, il fallait que la vertu, la morale, eussent quelque chose de passionné et d'extraordinaire; la piété paisible et simple ne ponvait plus servir d'exemple; la dévotion ardente qui entralnait les guerriers en Asie, inspirait à beaucoup d'hommes pieux des austérités inouïes, et les conduiseit dans des retraites inaccessibles. Le nombre des ermitages et des monastères, comme nous l'avons dit dans notre Histoire, s'accrut considérablement pendant les expéditions de la croix. Ainsi la société se dépeublait de deux côtés à la fois, et par la même cause, car tous obéissaient à cette ardeur inquiète, à cet esprit d'exaltation religieuse, qui avaient ébranlé l'Occident : les uns allaient fonder des colonies dans des contrées lointaines, les autres dans des lieux incultes et sauvages; les uns poursuivaient leurs conquêtes sur les terres des infidèles . les autres s'avançaient victorieusement dans le désert; tandis que les croises combattaient les musulmans et souffraient la faim, la soif et toutes sortes de calamités pour la cause de l'Évangile, les cénobites luttaient avec la stérilité du sol et l'intempérie des saisons, se condamnaient à des misères qu'ils avaient choisies et qu'ils offraient à Dien : ces derniers, dans leur langage mystique, se disajent aussi les champions et les soldats de Jésus-Christ, et leur milice sainte se vantait d'être toujours armée contre l'ennemi du genre humain.

De même qu'un grand nombre de moines avaient quitté leurs coltres pour aller à la croisade, ainsi de pieux genriers, en revenant de la conquête des lieux salnts, allèrent s'enfermer dans les coltres. Beaucoup de comtée et de chevaliers qui avaient vendu leurs domaines et qui ne retrouvaient pas un asile dans leur propre pays, n'avaient rieu de mieux à faire que de partager la retraite des choolites.' Les longues misées de la croisade, la vue du tombeau de Jésus-Christ délivré par leurs armes, leur avaient appris à connaître la vanité des grandeurs humaines. Alors les camps des pélerins et les solitudes de

Arpin, coute de Boorges, Golliaume de Montreiller dans la première croissée, etc., étc. Les seigneurs qui avaient resoncé sa monde pour aller se retiler dans le cloitre, étaient représentes sus sur les tableaux, les bas-cellefs, les virraux, etc. (Voyer la p. 17 des notes de l'Historia: du Longleur, par MM. Emile Morte et Langles).

la piété offraient quelquefois le spectacle édifiant des mêmes vertus, et, pour prouver que le même esprit anima souvent les soldats de la evoix et les saists habitants du désert, il suffirist de rappeler les ordres religieux et militaires que firepi naître les croisades, et dans lesquels, à côté des trophées de la victoire, on admirait les modèles de la charité évangélime et de l'Immilité drétiename.

Tandis qu'on allait combattre en Orient pour les vérités de la foi , il n'est pas indifférent de savoir à quelles erreurs , à quelles superstitions étaient livrés plusieurs peuples de l'Occident. Sur les rives de l'Elbe et du Prégel on ne connaissait pas le nom de Jésus-Christ. et les Prussiens, dispersés dans les forêts, à l'ombre des chênes qui leur servaient de temples, adoraient toutes sortes de divinités inconnues. Les traditions de la religion d'Odin subsistaient encore chez les enfants des Scandinaves. Quelques peuplades du Nord élevaient des autels aux serpents; des reptiles, objets de la vénération publique, étaient comme les protecteurs des familles et les gardiens des demeures de l'homme . Les habitants de la Lithuanie avaient choisi pour l'obiet de leur culte le soleil et un grand marteau de fer à l'aide duquel. selon la croyance du peuple, on avait autrefois délivré l'astre du jour, enfermé dans une tour obscure 2. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces superstitions auxquelles on opposa d'abord les armes de l'éloquence évangélique, puis la guerre et tous ses fléaux. Nous ne parlerons pas non plus des hérésies qui s'élevèrent alors sur l'Europe chrétienne et qu'on voulut combattre aussi par l'épée. Dans les premières croisades, on ne s'occupa que des musulmans; plus tard, on déclara la guerre aux hérétiques et aux païens de l'Occident. Tandis qu'une croisade partait pour l'Asie, d'autres se poursuivaient en même temps tantôt contre les musulmans d'Espagne, tantôt contre les idolàtres du Nord, tantôt contre les Albigeois. Il y avait alors en Europe une population guerrière pour toutes ces entreprises; l'Église avait des prières pour ceux qui combattaient en Syrie, au delà des Pyrénées, dans le Languedoc et sur les bords de la Baltique.

Tel fut l'état de l'Europe pendant les guerres saintes, et c'est au milieu de tant de passions diverses, du sein de tant d'agitation et de désordre, que naquit la civilisation moderne, dont nous allons suivre le développement et les progrès dans le livre suivant.

<sup>·</sup> État de l'Europe, par Ænéas Sylvius,

<sup>2</sup> État de l'Europe, par Ænéas Sylvius. Pour les Prussiens, voyex le liv. XIII de notre Histoir

# LIVRE XXII.

INFLUENCE ET RÉSULTATS DES CROISADES

### CHAPITRE PREMIER.

#### IDÉES GÉNÉRALES.

ANT de donner notre opinion sur les résultats des gueries saintes, il nous a paru convenable de rappeler en peu de mots les jugements que d'autres en ont portés. Dans le dix-septième siècle, si fécond en grands génies, on admiarit l'hérotique brayoure des croisés, on déplorait leurs

revers, et, sans s'occuper du bien ou du mal qu'avaient annené ces expéditions lointaines, ou respectait les motifs pieux qui avaient fait prendre les armes aux guerriers de l'Occident. Le dist-huitième sèleet, qui avait adopté toutes les opinions de la réforme et qui les exagérait, le dix-huitième sèleet, et aparaga point les croissées, et ne manqua point d'en accuser l'ignorance, le fanatisme et la barbarie de nos aieux. Peu de personnes savent aujourchtuir que Voltaire publie ne 1753 une histoire des croissdes '; le sujet qu'il avait choisi était alors si décrié, et lui-même jeta tant de rédicule sur les éveiements qu'il renontait, que son livre n'inspira point de curiorie et ne trouva point de lecteurs. Bien n'égale la violence avec laquelle les auteurs de l'Energelogiéle renchérirent peu de temps après sur l'opinion de Voltaire. Cette manière de juger les croisades était si généralement répandue, que les panégyristes de saint Louis s'y laissèrent entrainer, et que plusieurs d'entre eux, dans leurs discours, pardomièrent à que plusieurs d'entre eux, dans leurs discours, pardomièrent à

Cette relation des emisades avait d'abord paru dans le Nercure; elle fut imprimée ensuite en un petit volume. Voltaire l'a refondue dans son Histoire générale.

peine au pieux monarque ses exploits et ses malheurs en Égypte et devant Tunis,

Cependant une philosophie éclairée par l'esprit de recherche et d'analys remonta aux causse sie évinements, étudis leurs effets, et, par cela même qu'elle recherchait la vérité, elle fut moins portée à la déclamation et à la satire. Le judicieux Robertson, dans son introduction à l'histoire de Charles-Quint, pensa que les croisades araient pu favoriser les progrès de la liberté et le developpement de Fesprit humain. Soit que cette manière de voir flattat quéques de l'esprit humain. Soit que cette manière de voir flattat quéques de la vérité, elle trovau un assez grand nombre de partisans ; dès lors ou commença à juger avec moins de sévérité les expéditions des croisés en Orient.

Il y a plusieurs années que l'Institut de France ouvrit un concours dans lequel il invita tous les érudits à faire connaître les avantages que la société avait retirés des croisades; sion en jugeaut par les mémoires qui obdineral le prix dans cette lutte savaute\*, les guerres saintes auraient année à leur sainte plus de biens pour la postérité qu'elles ne produisirent de calamités pour les générations contemporaines.

Airis les opinions sur les croisades avaient changé plusieurs fois lorsque nous avons commende notre histoire. Adoptant de tous rese jugements divers es qu'ils out de modéré et de raisonnable, nois creyons que les expéditions d'Orient n'ont fait ni tout le bien qu'on leur attribue, ni tout le mal dont on les accuse, et que néammôins il n'est pas possible de nier leur influence sur les siècles qui les out suiveix. Les époques de l'histoire les plus remarquables par le développement des facultés humaines furent toujours précédées de grands évenements qui avaient frapple les imaginations, occupe les instillègences, douné à tous les esprits une même direction. On ne peut douter qu'une révolution comme celle des croisades, qui avait remule tant de passions, à laquelle plusieurs générations avaient pris part, a îlt pénérbé bien avant dans le cœur humain et y sit alissée des impressions, des souvenirs, des habitudes qui se retrouvent enfin dans la figitalation et dans les montes.

Deax memoires obtirrent le prix : l'on étail de M. Heeren , l'autre de M. de Choiseal d'Aillecourt. Tous deux sons remarquables par l'éradition et l'esprit de critique; ils sous ont tracé le chum our nous avons suvi, el nous sincess à reconsulte tout et que tous leur davont.

Parmi les résultats des guerres saintes, il en est qui paraissent incontestables, d'autres qu'on ne pent déterminer avec la même certitude. Plusieurs circonstances durent concourir avec les grandes expéditions en Orient aux progrès des lumières et de la civilisation. Rien n'est plus compliqué que les ressorts qui font mouvoir les sociétés modernes, et celui qui voudrait expliquer la marche des choses par une cause unique, tombcrait dans une errour grossière. Les mêmes événements ne produisent pas toujours les mêmes effets, comme on le verra dans le tableau que nous allons retracer de l'Europe au moyen âge. Les croisades contribuèrent en France à l'affaiblissement des grands vassaux, tandis que le pouvoir féodal ne recut presque aucune atteinte en Allemagne et dans d'autrès pays. Pendant cette époque, quelques États s'agrandirent, d'autres marchèrent à leur décadence. Chez plusieurs peuples, nous voyons la liberté jeter de profondes racines et présider aux institutions naissantes : chez d'autres nations, nous voyons la puissance des princes s'élever tantôt s'affranchissant de toute entrave, tantôt limitée par de sages lois. Ici florissaient le commerce, les arts et les sciences; ailleurs l'industrie ne faisait aucun progrès, et l'esprit humain restait encore plongé dans les ténèbres. Qu'on nous permette de faire ici une comparaison qui reproduira toute notre pensée : les principes ou les germes de la civilisation au temps des croisades ont été comme ces semences que l'orage emporte avec lui, et qu'il jette, les unes dans des lieux incultes où elles restent ignorées et stériles, les autres sur une terre propice où l'action du soleil, une heureuse température et la fécondité du sol, favorisent leur développement et leur font porter des fruits.

La difficulté d'apprécie les croisades, au moins dans leurs effets, vient dec qu'elles n'ontin entirément réussi, in entièrement échoué; rien n'est plus difficile à juger que ce qui est resté incomplet. Pour suppléer à ce qui nous manque, pous alons faire deux suppositious. Supposons d'abord que ces expéditions loitatiens saient eu le succès qu'on pouvait attendre, et voyons dans ce cas ce qui en aurait résiellé. L'Expyre, la Syrie, la Gréce, dévensaient des colonies chréieunes; les peuples de l'Orient et de l'Occident marchaient ensemble da civilisation; la langue des Frances pédértait jusqu'aux extrémités de l'Asie; les côtes barbaresques, habitées par des pirates, auraient reque sus meurs et les lois de l'Europe, et l'intérieur de l'Afrique ne serait plus depuis longtemps une trere impénérable aux relations du commerce, aux recherches des savants et des voyageurs. Pour savoir ce qu'on aurait agané à cette réminon des peuples sous les mêmes lois et sous la même religion, il faut se rappeter l'état de l'universromain sous le rèpne d'Anguste et de quelques-anus de ses successeurs, ne formant en quelque sorte qu'un même peuple, vivant sous la même loi, parlant la même langue. Toutes les mers étaient libres, les provinces les plus, élogiarés communiquairent entre elles par des routes faciles, les villes échangeaient leurs ants et leur industrie, les termats leurs productions diverses, les nations leurs lumières. Il est permis de croire que, si les croisades avaient soumis l'Orient à la chétienté, ce grand spectacle du genre humain rétuit sous les lois de l'unité et de la paix aurait pu se renouveler avec plus d'écât et d'une amaière plus durable dans les temps modernes, et c'est alors que les opinions n'auraient point été partagées, qu'aucun doute ne se serait étévé sur le avantages des guerres saintes.

Qu'on fasse maintenant une autre hypothèse, et que notre pensée s'arrête un moment sur l'état où se serait trouvée l'Europe, si les expéditions contre les musulmans d'Afrique et d'Asie n'avaient jamais été entreprises, ou si les armées chrétiennes n'avaient éprouvé que des revers. Dans le onzième siècle, plusieurs contrées européennes étaient envahies, les autres étaient menacées par les musulmans. Quels moyens de défense avait alors la république chrétienne, où la plupart des États se trouvaient livrés à la licence, troublés par la discorde, plongés dans la barbarie? Si la chrétienté, comme le fait remarquer un écrivain\*, ne fût sortie alors par toutes ses portes et à plusieurs reprises pour attaquer un ennemi formidable, ne doit-on pas croire que cet ennemi eût profité de l'inaction des peuples cbrétiens, qu'il les cût surpris au milieu de leurs divisions et les cût subjugués les uns après les autres? Qui de nous ne frémit d'horreur en pensant que la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, pouvaient éprouver le sort de la Grèce et de la Palestine?

Nous avons dit en commençant cette histoire que les croisades offraient le spectacle d'une luite sangiante et terrible entre deux religions qui se disputaient l'empire du monde. Dans cette luite formidable, les véritables moyens de défense consistaient dans la supériorié des lumières et des qualités sociales. Tant que l'ignorance de la

<sup>1</sup> M. de Bonald.

barbaire régna sur les peuples de l'Occident comme sur ocux de l'Asie, la victoire resta incretaine; peut-être même que la force se trouvait alors da côté du peuple le plus barbare, car il avait déjà toutes les conditions de son existence politique. Mais quénd l'Endrope vit naître pour elle l'aurore de la civilisation (et les croiseà blàtèrent cette heureuse époque), elle consut enfin la sécurité, et-ses ennemis commencèrent à réculter sa puissance.

La religion musulmane, per sa doctrine du fatalisme, semblait interdire toute pervoyance à ses disciples, et dans les jours malheuter toute pervoyance à ses disciples, et dans les jours malheuter en certait pour le courage des guerriers. Les chrétiens, au contraire, ne perdaient aucune de leurs facultés dans les revers ; souhernt même les revers doublaient leur énergée et leur activité. Ce qui étonne le plus dans l'histoire des croisades, c'est de voir que les détintes des chrétiens en dais l'estimes des productions en dais critique l'autre de la population belliqueuse de l'Europe. Les prédictes de la prosince de la population belliqueuse de l'Europe. Les prédictes à prendre les armes contre les infidèles, ne parlaient point de la gioire et de la puissance de Jérusalem, mais ils s'efforqueiet dans leurs lamentations pethétiques d'exagérer les périls, les malheurs et la décadence des colonies chrétiennes.

Sous l'empire de l'islamisme, il n'v a que le despotisme qui soit fort: mais la force du despotisme n'est presque jamais autre chose que la faiblesse des nations. La religion chrétienne a un autre but, quand clie dit à ses disciples : Aimez-vous comme des frères. Par toutes ses maximes, elle leur ordonne de se réunir, de s'aider, de s'éclairer les uns les antres. Elle double ainsi leur force, en les mettant sans cesse en communauté de travaux et de dangers, de craintes et d'espérances, d'oninions et de sentiments. C'est cet esprit de sociabilité qui donna naissance aux croisades et les soutint pendant deux siècles. S'il ne put en assurer le succès, il prépara du moins la république chrétienne à se défendre plus tard avec avantage; il fit des peuples de l'Europe comme un faisceau qu'on ne pouvait plus briser ; il créa, au milieu même des discordes, une force morale que rien ne pouvait vaincre, et la chrétienté, défendue par cette force morale, put dire enfin aux Barbares maîtres de Byzance ce que Dieu avait dit aux flots de la mer : Vous n'irez pas plus loin.

Rappelons nous l'état où les croisades avaient laissé l'Orient. Les puissances musulmanes, sur la fin des guerres saintes, tombaient

presque toutes en décadence : aucune, pas même les Tures, n'a pu se relever avec éclat depuis cette époque. L'islamisme, nous l'avons vu par nos yeux, semble partout avoir perdu sa force; toutes les institutions qu'il avait fondées n'ont fait que dépérir. De toutes parts les peuples, ceux même qui ne sont pas chrétiens, attendent leurs destinées de l'Occident. La plupart des contrécs orientales où les guerriers francs avaient planté la croix de Jésus-Christ, fixent maintenant l'attention de l'Europe chrétienne. Comme aux temps des saintes expéditions, tout le monde a les yeux sur la Grèce, sur Byzance, sur les côtes d'Afrique, sur l'Égypte et la Syrie, sur la Méditerranée et ses îles. Ne semble-t-il pas que les croisades vont recommencer? Dans les sociétés humaines il est des révolutions qui ne s'arrêtent jamais, et qui s'avancent lentement et même à l'insu de l'homme, semblables à ces astres qu'on voit apparaître sur l'horizon, à de longs intervalles, et qui poursuivent sans cesse leur course dans le firmament. Parmi ces grandes révolutions que la providence dirige, on doit compter sans doute la révolution des croisades, dont nen n'a pur insqu'ici arrêter la marche et qui, sous des formes diverses, avec des mobiles différents, tend toujours au même but moral, la civilisation des peuples barbares et la reunion de l'Occident et de l'Orient.

Nos lecteurs se rappellent que dans notre Histoire nous avons pris oin de montrér le caractère et la physionomie particulière de chaque croisade, et de faire commière le bien et le mal qui en résultaient pour les contemporains. Maintenant nous embrassèrons dans une reuxe générale toutes les expéditions en Orient, nots montre uns létat des royaumes de l'Europe au milien des guerres saintes, l'Origine des institutions et des lois, les progrès des lumières, laisant aux lecteurs éclaires le soin de juger eux-mêmes ée qui est l'ouvrage du temps, ce qui appartient à la politique des rois, aux pusions humaires, l'Ainshence du dristitainsien et des croisades.

## CHAPITRE II.

. .

r que chaque génération connaît le moins, c'est l'esprit et le caractère des événements auxquels elle a pfis part. d'inisi l'histoire, pour apprécier les vieux âges et ce qu'ils d'inisi l'histoire, pour tarement invoquer leurs jugements et s'aider de leurs lumières. Lorsqu'on veut faire

connaître le bien et le mal qu'ont produits les croisades, on se trouve réduit à la nécessité de chercher dans la société ce qui est venu après ces grandes révolutions, et d'indiquer avec plus ou moins de probabilité ce qui peut être regardé comme leur ouvrage.

Afin de juger ce qu'a pu gagner la monarchie française pendant les croisades, il nous suffira peut-être de voir ce qu'elle était sous Philippe I avant le concile de Clermont, et ce qu'elle était deux siècles plus tard, quand Louis IX mourut sur la cendre à Tunis, Sous la seconde race de nos rois, toutes les parties du grand royaume de France tendaient à se désunir, par une suite des partages entre les enfants des monarques. Ce mouvement de séparation, cette tendance à se diviser, s'accrurent encore par les progrès et l'extrême désordre de la féodalité. Une impulsion toute contraire fut donnée sous la troisième dynastie, et l'excès du mal fit revenir au principe de l'unité. Sous les deux premiers règnes des Capets, le monarque se trouvait obligé de lutter sans cesse avec les seigneurs voisins de sa capitale, ct souvent le château d'un vassal infidèle arrêtait toutes les forces de la monarchie. Dans cet état de désordre et de faiblesse, le nom de France néanmoins était resté, et ce nom, déjà glorieux, devait suffire pour ramener les Français du midi et du nord aux sentiments d'une commune patrie. Cet esprit de nationalité, dont la royauté tirait toute sa force, fut naturellement favorisé par les croisades,

On sait que le pape Urbain s'était principalement adressé aux Français'. La nation française, en donnant le signal des croisades, se mit en quelque sorte à la tête des plus grands événements du

Voyez le liv. I de notre Histoire (t. 1, p. 52 54).

moven âge. La gloire de la première expédițion lui appartint tout entière, et la royauté, sans y prendre une part directe, dut en tirer un grand avantage. On connaît toutes les plaintes qui s'élevèrent contre la seconde croisade; mais on y vit un roi de France commander une nombreuse armée hors de sou territoire, ce qui ne s'était pas vu depuis Charlemagne, et rien n'était plus capable de seconder les progrès de la monarchie. S'il est vrai que la conduite d'Éléonore en Orient motiva son divorce et que Louis VII perdit ainsl la Guienne. qui tomba entre les mains des Anglals, il faut dire aussi que cette perte fut bientôt réparée et que Philippe-Auguste retrouva plus que Louis le Jeune n'avait perdu. A voir le rôle que Philippe iona dans la troisième croisade, on pourrait eroire qu'il n'était allé en Asie que pour y conduire Richard et pour éloigner de l'Occident le plus redoutable de ses rivaux; lorsque le monarque anglais se trouva engagé dans toutes les difficultés et dans tous les embarras de la guerre sainte, le roi de France revint dans ses États, et l'histoire nous dit qu'il profita de l'absence de ses ennemis ou de ses volsins, sinon avec cette loyauté qu'on aime à retrouver dans la conduite des rois, du moins avec une habileté que la politique moderne a souvent prise ponr modèle.

On sait quel orage s'éleva plus tard contre la royanté : l'épthousíasme des croisades vint de nouveau à son secours, renversa tout à comp les projets d'une ligue redoutable. Entrainés par l'exemple du duc de Bretagne et du roi de Navarre, les grands vassaux partirent pour la Palestine, et dissipèrent en Orient des trésors et des armées qu'ils n'avaient employés jusque-là que pour troubler le royaume. Enfin Louis IX partant pour l'Asie emmenait à sa suite tous les seigneurs qui s'étaient déclarés contre lui, et dans sa dernière expédition il avait toute la noblesse de France à sa solde. Les désastres qui accablèrent les armées ne sauraient nous empêcher de reconnaître ces rapides progrès de la puissance royale. L'intérêt même qu'on portait à de grands malheurs, les sacrifices faits à une cause qui était celle de tout le peuple, l'habitude de voir les rois à la tête de la milice française, effacaient peu à peu le principe de la féodalité, ou plutôt le faisaient tourner au profit de la monarchie. Souvent la turbulence et l'indocilité féodales purent altérer la gloire des armes chrétiennes: mais l'esprit même et les habitudes d'une guerre lointainesoumirent à la fin l'orgueil des comtes et des barons. Ainsi on peut

dire que la féodalité nuisit d'abord au progrès des guerres saintes, et qu'ensuite les guerres saintes portèrent les coups les plus redoutables à cette anarchie au milieu de laquelle la royanté avait été sur le point de périr.

On remarquait, comme nous l'avons dit en commençant ce chapitre, chez tous les pemples de là France, depuis les Pyrénies jusqu'au libis, un sentiment de respect et de prédibection pour les sujets des rois, qui portaient seuls alors le nont et le titre de Français, et qui pouvaient être regerdés comme les ainés de la grande famille. La plupart des chroniques parient toujours des Prinçais dans les termes les plus affectueux et les plus honorables. Raoul de Cean, qui était normand, hésite à commencer son histoire de Tancrède, parce que, d'i-li, cest à la France qu'il apparient de déciber les grands hommes, à la France, qui renferme dans son sein tous les genres de mérite et de talent. L'abbé de Nogent nous sit qu'il a donné à son histoire de la première croisade le titre de Gesta Dei per Frances, pour faire honorar à la nation bélineuse des Français.

Parmi les France établis en Syrie on ne parlait guère que la langue française. L'oraque la race des Baudouis s'étégnit en Orient, se chrétiens du pays envoyèrent demander un roi à Philippe-Anguste, qui leur donna un de ses barons ?. Le nem de la France se mélait à tons les grands événements des croisades, et les colonies chrétiennes d'au delà des mers étaient appéties la France d'Orient. Les fiens de la patrie se réserviceu d'avantage encore parmi les guerriers qui allaient combattre dans des contrées lointaines. Les Français, diservisés dans leur proper pays sons phasieres donnlations, étaient plus rapprochés entre eux, étaient plus rapprochés entre eux, étaient plus portés à s'enir, sons le ciel étranger de la Syrier de le Fégrete

D'autres causes purent aussi contribuer à entretenir cet esprit de nationalité. Quoi qu'il en soit, il ne fit que s'accroître d'âge en âge et de règne en règne; à la fin, il n'y avait rien de plus heureux pour les peuples, rien de plus glorieux pour les monarques, que la réunion d'une cité à la couronne; c'était une honte et un très-grand malheur pour la royauté que la perte et, l'abandon d'une province. La France,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Quatre sèccies plus tord, Bongars crut devoir donner à non requeil des historieus des croissales le titre de Gesta Del per Francos, parce que, dil-il, c'est à la France que revint tonte la gloire da ses expeditions (Raifechique des Croissales).

<sup>2</sup> Jean de Brienne. (Voyez le liv. XII de notre Histoire.)

au temps des guerres saintes, semblait avoir, comme les Romains, son dieu Terme, qui ne reculait point et qui avançait tonjours. Des revers purent l'affaiblir, mais ces revers passagers ne changèrent point le caractère de la nation. Mathieu Paris nous rapporte que Louis IX, avant résolu après sa délivrance de rester quelque temps en Palestine, avait promis à Henri III de lui rendre la Normandie, s'il venait à son secours avec une armée. A cette proposition, les barons de France, assemblés par la reine Blanche, firent éclater leur mécontentement par de violents murmures, et dans leur indignation ils oublièrent un moment le respect et l'amour qu'ils devaient à un roi malheureux. Le roi d'Angleterre, lersqu'il apprit la colère et les menaces des barons français, fut très-effravé, et ne ingea pas conveneble, ajoute l'historien anglais, de pousser plus loin la négociation 1. Un siècle après les croisades, l'histoire nous offre un exemple touchant de ce patriotisme, pour qui rien n'était plus beau que d'être Français, et rien de plus triste que de ne plus l'être. Le roi Jean, sorti de sa captivité, avait cédé plusieurs provinces au roi d'Angleterre. Quand ce traité fut connu, plusieurs seigneurs du Languedoc et de la Gascogne (nous suivons ici le rétit de Froissard) 2 ne voulurent mie obeir; aucuns disoient qu'il n'appartenoit point au roy de France de les quitter de leur foy, Dans le Poitou, dans le pays de La Rochelle, dans la Saintonge, les barons, les chevaliers, les bonnes villes, supplièrent plusjeurs fois le roi qu'il ne les voulust mettre aux mains de l'estranger; enfin ils obéirent, mais, dirent bien les notables gens de La Rochelle, nous serons et obeirons aux Anglois des levres, mais les cueurs ne s'en mouvront.

A ce besoin si chiement mauifesté de resserrer les liens de la familie et de rassembler les parties dispenées d'une grande puissauce, se joignit le désir de voir la Prance grandir et se fortifier contre toute domination étrangère on rivale. Comme la vérible granddeur de la nation française venait d'un esprit d'union têt er approchement, cette tendance salutaire devait être consacrée dans son
organisation politique : if faliair qu'un principe d'unié, une volonié
supetime réglaft tout, animat tout, et que la Prance pôt timecher comme.
un senl homme à l'accomplissement de ses destinées; il fallait que
dans son gouvernoment, qui était sa vie, elle fût indépendante avant

<sup>1</sup> Markieu Paris, Coll. des chroniques ánglaises (Bibliothèque des Croisades).

Proussard, ch. CCXIII.

que ses citoyens le fussent etucinêmes, et qu'une époque de paissance et de gloire précédat celle de la liberté. Chose remarquable : à mesure que la France s'élevait comme État et comme nation, on vis s'étendre et s'accroître l'affranchissement des cités et la liberté des citoyens. Il en est des sociétés politiques comme de la famille, ou l'exercice des droits les plus précieux est réservé à l'âge présumé de la maturité et de la raison. Il est probable que, s'îl en ett été autrement, la France ne serait point arrivée à ce point de grandeur et de prospérité, où nous l'avons vue, et qu'elle aurait fini comme la malheureuse Italic.

La fortune de la France se servit surtout du pouvoir royal pour opérer ces prodiges, et voilà pourquoi les Français ont toujours montré plus d'affection pour la royauté que les autres peuples: elle fut un point de railiement qui rassembla tout ce qui était dispersé, et qui rapproche cqui était désunt. De même que Newton a explique le monde par le seul principe de l'attraction, il nous semble qu'on pourrait expliquer aussi la France par cette royauté, qui fut dès les premiers temps un centre commun, un point de gravitation autour duquel tout devait agir, se mouvoir et s'agrandir.

Nous ajouterons à ce que nous venons de dire, que la monarchie obtint dans les croisades ce qu'elle n'aurait jamais obtenu dans d'autres temps et par d'autres moyens, des levées de soldats, des taxes sur le peuple, des impôts sur la noblesse et même sur le clergé. Les assemblées des prélats et des barons, auxquelles la royauté n'avait plus recours et dont on ne parlait plus depuis plus d'un siècle, furent alors réunies auprès du trône pour délibérer sur chaque croisade ; il dut en résulter quelques avantages pour l'administration du révaume. et des lumières utiles pour la couronne. En partant pour la guerre sainte, les rois avaient coutume de publier des ordonnances ou des édits qu'ils jugeaient propres à réparer les maux de leur absence et dont la législation naissante put s'enrichir. Ce fut en s'embarquant pour Tunis que Louis IX rédigea les plus sages de ses lois ; rempli des saintes pensées de la croisade, il régla avec soin le royaume qu'il aimait comme la prunelle de ses yeux', et les institutions du moparque justicier furent ses derniers adieux à la France.

Pour résumer notre opinion, nous dirons en terminant ce chapitre

Expressions de Philippe le Hardi, dans sa lettre à l'occasion de la mort de saint Louis. Coll, de Duchesne (Bibliothèque des Groisseles).

que la France fut le royaume de l'Occidént qui profita le plus des totisades, et que ces grands événements ajouterent surtout à la force de la royauté, par laquelle la civilisation devait arriver. Dès le temps des guerres saintes, on ne séparait plus la nation française de ses rois; et del était l'esprit des peuples, qu'un vieux pasogérsite de, saint Louis ne croît pouvoir mieux honores la mémoire du mouarque franciais qu'en parlant des merveilles et de la gioire de la France <sup>1</sup>. Une observation curieuse, c'est que la dynastite des Carlovingiens s'était établie par les victoires remportées sur les. Sarrasins qui avaient passé les Pyrénées, et que la race des-Capets accrut as puissance par les guerres entreprises coutre les infidèles qu'on alla charcher en frient.

# CHAPITRE III.

#### DE L'ANGLETERRE.

a nation anglaise, enfermée dans son lie, avait vu éclater loin d'elle les premiers orages des croisades. A cette énoque, les rois d'Angleterre s'occupaient d'apaiser le mécontentement des peuples conquis, et profitaient en même temps de l'absence de leurs voisins ou de leurs rivaux que les opinions dominantes entralnaient en Asie, Henri II. devenu après la seconde guerre d'Orient l'époux d'Éléonore et le maître de la Guienne, poursuivait avec autant de succès que d'habileté l'ouvrage commencé par ses prédécesseurs, lorsque le meurtre de Thomas Becket interrompit le cours de ses desseins et changea toute la politique de son règne. Memacé des foudres de Rome, il se vit contraint d'obéir aux idées de son siècle, et fit le serment de passer trois ans à la guerre sainte, soit en Espagne, soit en Syrie2. Un traité conclu à Ivry entre Henri II et Louis VII3; nous apprend que ces deux monarques avaient formé le projet de partir ensemble pour la croisade; mais dans ce traité on prévoyait telle-

Pavégyriques de saint Louis, Coll. de Duchesne (Bibliothèque des Groisades).

Prompton, ann. (1986. 3 Voyez le texte de ce tralté dans notre extehis des Actes de Rymer (Biblioth. des Greisendes) LV.

ment le cas d'une rupture, on y remarque des protestations si affectées d'un attachement réciproque, que dès lors il était permis decroire que les rois de France et d'Angleterre se définient l'un de l'autre, et qu'ils ne se réuniraient point sous les drapeaux de la croix.

Lorsquo le patriarche de Jénuslem vint en Angleterre et conjura Henri de patrit pour l'Asie, le toi précha lui-même lacroisade; mais ses barons l'empéchèrent de quitter son royaume, troublé au dedans, menacé au dehors. Le patriarche appela sur la tête du roi la colère céleste; et, pour détourner les malédictions du ciel, Henri II envoya quélqués chevaliers et une graude somme d'argent à la terre sainte. En reconnaissance des offrandes genérenese du monarque englais, on fit placer ses armoires sur les étendards de Jérusalem, et, dans la malheureuse bataille de Tibériade, il arriva que les armes de la nonarchie britannique tombèrent avec la vraie croix au pouvoir de Saladin !

Dès qu'on apprit en Europe la perte de la ville sainte, la croisade fut prêchée en Angleterre comme dans les autres pays chrétiens. On vit beaucoup de prodiges dans le ciel; le peuple s'enflamma d'un saint enthousiasme pour la cause de la croix. Ce fut au milieu de cette agitation des esprits que Richard succéda à son père Henri II. qui avait juré en mourant de marcher à la délivrance de Jérusalem. Richard, passionné pour la guerre, saisit cette occasion avec ardeur. ne voyant dans son avénement au trône qu'un moyen de lever de l'argent et des soldats et de se faire une grande renommée militaire en Asie. Il leva des impôts sur les Anglais avec plus de rigueur peutêtre qu'il ne l'eût fait sur les musulmans vaincus. Ses combats contre Saladia lui obtinrent une place distinguée parmi les grands capitaines du moyen age; mais comme roi, que devait-on attendre d'un prince qui, avant de partir, avait vendu les prérogatives de sa couronne et regretté de ne pas trouver un acheteur pour sa capitale? Il versa des larmes sur Jérusalem, qu'il ne pouvait délivrer; et son peuple, abandonné aux factions, n'obtint de lui qu'un souvenir tardif et stérile. Sa captivité mit le comble à tous les maux causés par son séjour en Orient. Pour connaître la situation déplorable des sujets de Richard, il suffirait de lire les lettres adressées par Éléonore de Guienne au pape Celestin. Deux fils lui restaient pour consoler sa vieillesse : l'un

<sup>4</sup> Voyen le liv. VII de nome Histoire (c. II, p. 37-et 46).

gémissai dans les prisons de la Germanie J'autre ravageaût le royaume par lefr et le feu. L'imagianisi orubide de octe princesse ne voyait que des agiets d'affliction, que des discordes sanglantes, de grands matheurs annonçant d'autres calamités. Dans son désespoir, elle préviogia les révolutions futures de l'Angleterre, car l'excès du désespoir a souvent quelque chose de prophétique ; et, s'adressant au pontife de Rome : e le temps de la dissession approche, s'écrital-telle, le se jours de trouble et de périls ne sont pas loin, ces jours où la tunique du Christ doit se déchiere, où le monde chrétien verva se briser le sifet de Pierre, et l'unité catholique se dissoudre ! » Cette prédiction singulère ne s'accomplit que longempa parès les roisades d'outremer, mais nous devons penser que les paroles d'Eléonore exprimaient alors non-seulment les chagrins d'un expression de la disposition des esprits, le mécontentement et les misères du peuple modais.

Lorsone Jean sans Terre fut couronné roi , on levait en Angleterre un tribut sur le clergé et sur le peuple pour une croisade ; le frère de Richard ne prit point la croix. Bientôt un grand crime lui fit perdre la Normandie, et son gouvernement lui aliéna l'affection des peuples. Avant irrité contre lui le clergé anglais, le nouveau roi attira sur sa téte les anathèmes de l'Église ; le pape Innocent III offrit son royaume à Philippe-Auguste, et promit les priviléges des pèlerins de Jérusalem à tous ceux qui prendraient les armes contre lui. Pour échapper au péril. Jean prit le parti de se déclarer le vassal du saint-siège, et donna l'Angleterre à Dieu, aux apôtres saint Pierre et saint Paul, à Innocent III et ses successeurs 3. Cette cession d'un royaume déso'é n'apporta à la cour de Rome qu'une responsabilité dangereuse. et sema parmi le peuple anglais de nouveaux éléments de trouble et de discorde. Jean se trouva bientôt aux prises avec ses barons a; le clergé lui-même et les communes se réunirent à la noblesse. En vain le roi fit le vœu d'aller à Jérusalem et réclama les priviléges des roisés; en vain l'Église romaine lança ses foudres contre les barons it même contre Louis VIII, que les Anglais appelaient à la couronne. Le désordre allait toujours croissant, et, comme il était donné à

<sup>1</sup> On trouvers une traduction des lettres d'Eléonore an pape Célestin, dans notre extrait des Actes de Rymer (Bibliothèque des Creinades).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Spiciliège de d'Achery, p. 578, t. III.
<sup>3</sup> Voyet dans notre extralt des Actes de Rymer une lettre de Jean sans Terre adressée à ce anjet as nouverlas pouitie (Ballothègue des Croissafes).

la liberté anglaise de faire surtout des progrès sous les mauvais princes, toute la nation sentit le besoin de s'affranchir de l'autorité de Jean, et la Grande Charte sortit enfin de l'état de trouble et de ruine où deux règnes malheureux avaient plongé l'Angleterre !.

Plus tard, souis le règne de Henri III, on parla souvent d'entreprendre une croisade; plus d'une fois les barons anglais voulurent partir pour l'Orient malgre la roionné des monarques, et la seule pensée de contrairer un roi qu'il a n'aimaient point ajoutait à leur pieue impatience. Henri ne négligea pas de mettre à profit le sopnions de son siècle, et s'engagea plusieurs fois à partir pour la croisade, dans les sub ut d'obtenir des subsides. Mathier Pairs rapporte que le souverain pontife avait autorisé le monarque unglais à lever pendant trois ans une décime sur le clergé et le peuple. « Si cet « impot, ajoute l'auteur, avait pu être levé, il aurait produit à la « couronne plus de six cent mille livres sterling, ce qui aurait ruiné « le royaume ? ». La légèreté que le monarque anglais mettait à ses serments, fit mépriser la royauté, et les mépris de la nation ne lui permiertu asse de lever un tribut conféreux.

Comme les formes de la croisade s'introduisaient partont, on les employs jusque dans la guerre qu'on fit alors au roi. Dans la ligue des barons contre Henri III, les adversaires de la couronne portaient une croix comme dans les guerres d'outre-mer, et les prêtres prometaient les palmes du martyre à ceux qui mouraient pour la cause de la liberté. Une chose curieuse, c'est que le chef de la ligue formée pour l'indépendance de la nation anglaise était un genillhomme français, le fils de ce counte de Montfort si renommé dans la croisade des Ablispeois.

On peut voir par ce rapide tableau que les croisades n'exercèrent point en Angieterre une influence favorable à la royauté. Nous ne croyons pas néammoins qu'elles aient donné quelque force ni aux communes, qui existaient à peine, ni à cette aristocratie d'où devaient sortie de estinées du peuple anglais. l'aristocratie, telle que l'avait constituée Guillaume le Conquérant, et qui se trouvait disséminée en soixante mille fiels, fut obligée de se réunir au clergé et au peuple pour faire entendre et prévaloir ses plaintes et ses griefs. Si

2 Mathieu Paris ( Bibliothèque des Croisades).

La Grande Charte se trouve rapportée en vieux français, p. 839 et suiv. du Spicilège de

les révolutions d'Angleterre produisirent à la fin des effets salutaires, c'est que toutes les classes de la société y concourant ensemble et qu'on y agissait dans l'intérêt de tous. On né saunt point-dire à quelle époque naquit la Constitution de la Grande-Bretagne, quelles circonstances favorisérent less progèns, et sous quel règne elle reut son plus grand développement. L'accord des partis, des mours et des habitudes. I rasentiment des générations, les traitions et les soutenirs, élevèrent successivement l'édifice de la liberté anglaise; et cette liberté devait être plus durable qu'en beaucoup d'autres pays, car il est difficile de détruire ce que tout le monde a fait, et le temps respecte presque toujours dans les institutions humaines ce qui est son ouvrage.

Les croisades, nous devons le répéter, contribuèrent peu à cet état de choses. Nous ajonterons que la puissance britannique, qui devait un jour embrasser le monde dans ses relations politiques et commerciales, ne profita pas même des guerres saintes pour étendre son commerce et son industrie. Elle n'eut jamais un comptoir ni une colonie dans les États chrétiens d'Orient; sa navigation ne fit alors aucm progrès que l'histoire puisse mentionner. On ne peut disconvenir que la gloire des armes ne fut aussi dans les croisades le partage de la nation angalase; mais, lorsque cette nation dévrint riche et puissante et qu'elle apprécia mieux les véritables sources de sa prospérité, elle ne tarda pas à répudier une gloire à côté de laquelle le ne trouvait ni avantage réel, ni intérêt positif. C'est pour cela sans doute qu'on rencoutre à peine une trace des guerres saintes dans les historiess modernes de la Grande-Bretagen.

Nous devons dire en terminant ce chapitre que les guerres que PAngleterre ut la soutenir sur le confinent no lin furent pas plus postitubles que la part qu'elle prit aux expéditions contre les infidèles. Ce fut un grand matheur pour les successeurs de Guillaume le Courquérant d'auxi conservé en deçà de la Manche des provinces qu'! fallait sans cesse délendre et qui attirérent trop souvent leur attention hors de leur pays. On a vu dans notre histoire que cet état de choses et les longues discondes qui en furent la suite nuisirent quelquefois au succès des guerres d'Orient et liniera par les arrêter tout à fait. On

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> None regretions que M. Hallam, dans non important ouvrage intitulé, l'Europe au moyra ége, se soit laisse entrainer par l'exemple des historiens de son pays, on se searchie purdonner de estimable écrivain de n'avoir, point parié des croissées, puisqu'il fainsit l'histoire du moyen age.

sait qu'Édouard, qui avait souvent pris la croix du saint pelerinage, menaça tout à coup la Francé, et que ses menaces suspendirent les préparatifs d'une croisade entreprise par Philippe de Valois V. Cest alors qu'édata une guerre entre deux peuples rivaux, qui dura plus longtemps, qui enfanta plus de calamités que les guerres saintes. An milieu des désastres et des périls qu'entraînait l'invasion d'une terre étrinagère, les monarques abguisse mirent à la discretión des barons et des communes pour avoir de l'argent et des soldats, et l'Angleterre oublis qu'elle avait dans son sein les véritables éléments de la puissance et de la prospérité.

### CHAPITRE IV.

#### DE L'ALLEMAGNE.

ANDIS que l'Angleterre conquérait la liberté contre ses rois et que la France redemandait la sienne à la royauté,

l'Allemagne présentait un autre spectacle. L'empure germanique, qui avait jeté un grand éclat sous Othon I es sous Henri III, marcha vers une décadence rapide pendant les croisades. La puissance impériale avait d'abord dominé touties les autres; mais les empereurs, tour à tour aux priess avec le saint-siège et les révoltes des grands vassaux, accordèrent des priviléges et des libertés à tous ceux qui se présentaient pour les défendre, et tout çe qu'ils avaient donné tourne contre leur pouvoir. Bientôt l'Allemagne eut des princes eclésisatiques, dont les regards se tournèrent vers la cour de flome; des princes laigues reconnus souverains, qui s'occupiaient d'accordire leurs prévogatives; des villes libres, qui étaient devenues des républiques indépendantes; une

noblesse inférieure, qui, affranchie de tout lien féodal, désolait les provinces par ses guerres privées ou par ses brigandages. La puissance impériale restait isolée au milieu de tous ces intérêts nouveaux. Dans le désordre général, chacun avait trouvé les moyens de s'agran-

Voyen le liv. XIX de notre Histoire (t. fli, p. 250).

dir et de se conserver, tandis que le chef de l'Empire ne pouvait ajouter un fief à ses domaines, et que sa famille, ne pouvant s'appuver sur le droit d'hérédité, n'avait point d'avenir. Tous les efforts des empereurs n'avaient pu empêcher que la couronne ne restât élective; ainsi la succession des souverains de l'Allemagne dépendait du choix de la noblesse et des princes, qui eux-mêmes s'étaient affranchis de toute dépendance envers les souvcrains. Parmi les princes qui montèrent sur le trône impérial, plusieurs exercèrent une grande influence par leur habileté ou leur bravoure; mais cette influence, toute personnelle, ne donnait aucune force à la couronne et mourait avec eux. Des entreprises aventureuses et des guerres portées au delà des Alpes, contribuèrent aussi à l'affaiblissement de leur puissance : l'histoire contemporaine se plaignait déià de la politique imprévoyante de l'Allemagne, qui, du sein de ses nuages, lançait une pluie de fer sur l'Italie . Les rives du Tibre et du Pô furent pour les monarques teutons ce que la Germanie avait été autrefois pour Auguste et ses successeurs; ils v perdirent leurs légions, et ne purent jamais s'y maintenir. Dans ces expéditions imprudentes, ils rencontrèrent sur leur chemin les papes, qui leur déclarèrent une guerre d'extermination. Deux familles d'empereurs succombèrent sous les foudres de Rome ; et, tandis qu'ils s'épuisaient en vains efforts pour régner sur la Lombardie ou sur le royaume de Naples, ils achevèrent de perdre ce qui leur restait de puissance en Allemagne.

Au milieu de toutes ces révolutions, il-n'est pas facile de distinguer quelle put être l'influence des croisades sur les destinées de la nation allemande. On sait que l'Allemagne proprement dite ne prit aucune part à la première expédition, et que les peuples de cette contrée, préoccupés des longs débats élevés entre le sacerdoce et l'Empire, eurent besoln, pour accourir sous les drapeaux de la guerre sainte, de voir se multiplier les prodiges du ciel2 et surtout d'apprendre la délivrance de Jérusalem.

Lorsqu'on prècha la seconde croisade, Conrad II tenait en main les rènes de l'Empire. L'éloquence de saint Bernard, ou plutôt le bruit de ses miracles échauffa le zèle des Allemands et de leur chef. Les démêlés qui survinrent dans cette expédition entre les maîtres de Byzance et l'empereur teuton, renouvelèrent ou accrurent l'antipa-

<sup>1</sup> Cornélius Zanffiet, Coll. de Martenne (Bibliothèque des Croisades L.

<sup>1</sup> L'abbé Ekkard, Coll. de Martenne (Bibliothèque des Crainades).

thie des Grees et des Latins, et cette antipathie amena avec elle beaucoup de misères pour les croisés, et peut-étre aussi les revers où périrent les armées les plus florissantes de l'Allemagne. La préséance que Conrad obtint à Jérusalem sur Louis VII<sup>\*</sup> et l'honneur d'avoir pourfend un génat sous les murs de Damas<sup>\*</sup>, trent les seuls avantages ou les seuls titres de gloire qu'il rapporta de l'Orient; dans un ref du souverain pontife, il fui proelamé le prenier défenseur de l'Égitse<sup>\*</sup>; mais, ce qui dut surtout lui mériter la confiance des peuples, il avait laissé, en partant pour l'Asie, un ministre qui fut pour l'empire ce que l'abbé Süger était dans le même temps pour la France.

Quarante ans plus tard, l'enthousiasme des eroisades échauffa de nouveau les peuples germaniques. Frédérie Barberousse, qui commandait les nouveaux croisés, passait pour le plus grand homme de guerre de son temps, et les soldats qui l'accompagnaient en Asie étaient eités comme les modèles de la discipline et de la bravoure. L'empereur d'Allemague allait se réunir à deux grands monarques de l'Occident qui l'avaient précédé en Palestine. On espérait que les musulmans seraient détruits et leur orgueil à jamais abattu; ce triomphe, auquel devait s'associer Frédéric, pouvait ajouter à sa gloire comme à sa puissance parmi les peuples chrétiens. Il en arriva autrement, et la petite rivière du Sélef fut comme un ablme où vinrent s'engloutir toutes les espérances de la troisième croisade \*. L'histoire ne nous dit point quelles furent alors les plaintes de l'Allemagne; mais, par un caprice singulier de la fortune, ce fut la rançon de Richard, retenu captif par le fils de Frédérie, qui paya les frais de la guerre sainte 5, et, si nous en crovons les traditions; la capitale de l'Autriehe, dont Ænéas Sylvius vantait plus tard les somptueux édifices, fut rebâtie dans le même temps avec les trésors du monarque anglais.

Quand les guerres saintes commencèrent, les foudres de Rome grondaient déjà sur le trône impérial y vers la fin des croisades, l'orage devint plus violent. On se rappelle qu'Urbain II, après le concile de Clermont, n'invoqua pas les armes des croisés pour combattre l'em-

<sup>1</sup> Muitos, Coll des chroniques allemandes ( Bibliothèque des Grotundes ).

Odon de Deull. (Bibliothèque des Croisades).

Lettres de l'abbé Wiltuld, Colf. de Martenne ( Bibliothèque des Croisades).

Tapenon, Godefroy le Moine, Ausberg, la Relation anonyme, etc. (Bibliothèque des Croisades).
 Guillaume de Neubridge (Bibliothèque des Croisades).

<sup>\*</sup> Thomas Ebendorffer, Coll. des chroniques allemandes (Bibliothèque des Groisudes ).

pereur, qu'il pourseivait de ses-malédictions; plus tard on n'imita point cette modération envers Frédéric II, et l'étendard d'une guerre sacrée fut levé contre lui, lorsqu'il était lui-même revêtu de la croix. Le saint sépulcre délivré ne put servir d'asile au chef de la sixième proisade, et la conquête de Jérusalem ne le défeudit point des formidables anathèmes du saint-siège. Frédéric, de son côté, opposa la guerre à la guerre, la violence à la violence. Comme les deux partis montrèrent une obstination égale et que leurs forces se balancaient. la lutte fut longue et terrible ; quand la famille de Souabe succemba, elle faillit entralner toute l'Allemagne dans sa chute. Cependant l'empire germanique, ébranlé de toutes parts, ne périt point, et ce corps immense, dont les éléments étalent si compliqués, résista par sa propre masse. Au défaut d'un pouvoir protecteur, il se forma des associations qui en tinrent lieu; les diètes, ou assemblées nationales, dans lesquelles les villes, les princes, avaient leurs députés, et qui se montrèrent toujours animées d'un esprit de concorde et de modération, conservèrent les traditions législatives, et servirent de lien pour réunir les débris dispersés de la force et de la puissance; le sentiment du péril inspira des idées d'ordre public, et du sein du chaos sortit cette confédération allemande qui, avec quelques modifications, subsista jusqu'à la fin du siècle dernier.

Cette confédération profita des guerres saintes, et vit alors augmenter sa population et son territoire. Les expéditions contre les infidèles d'Orient avaient fait naître l'idée de combattre les païens et les idolatres dont les peuplades habitaient les rives de la Vistule, du Prégel et du Niémen. Ces peuplades, soumises par les croisés, entrèrent dans la république chrétienne, et firent partie de l'association germanique. A l'aspect de la croix, des villes sortirent du sein des déserts et des forêts, telles que Dantzick, Thorn, Elbing, Kænigsberg, etc.; la Finlande, la Lithuanie, la Poméranie, la Silésie, devinrent, sous l'étendard du Christ, des provinces florissantes; on vit naître de nouveaux peuples, se former de nouveaux États, et, pour achever ces prodiges, les armes des croisés marquèrent la place où devait s'élever une monarchie que le moyen âge n'a point connue et que l'âge présent a vue tout à coup monter au rang des grandes puissances de l'Europe. A la fin du treizième siècle, les provinces dont la monarchie prussienne tire son nom et son origine étaient encore séparées de la chrétienté par l'idolàtrie et par des mœurs

sauvages; la conquête et la civilisation de ces provinces furent l'ouvrage des guerres religieuses.

Nous ne finirons point ce chapitre sans parler des croisades contre les Turcs. Les assemblées de la nation proclamèrent souvent les dangers de la religion et de la patrie . Leurs délibérations, il est vrai, furent quelquefois comparées à celles des Athéniens, où l'on prenait de belles décisions qu'on n'exécutait point; il faut remarquer néanmoins qu'à cette époque la constitution germanique reçut ses derniers développements, et que les maximes du droit des gens, consacrées par les lois, devinrent la plus sûre garantie de la paix publique. Si plus tard l'Allemegne perdit son unité religieuse par la réforme de Luther, elle retrouva quelque chose de son unité politique dans une législation généralement adoptée. A mesure que les Turcs s'avançaient vers le Danube, la puissance impériale se releva tout à coup, comme pour répondre à la grandeur du péril, et la fortune de la Germanie voulut que le génie et la puissance de Charles-Quint fussent opposés à l'ambition et aux progrès rapides de Soliman.

Au milieu de ces guerres où l'indépendance de tous les peuples ehrétiens était menacée, nous ne pouvous oublier le royaume de l'Iongrie, qui mérita d'être appelé le Bouelier et les Thermopples de la chrétienté 4. La nation hongroise, qui, au dixième siècle, avait été la terreur de l'Allemagne et de l'Italie, combatit pendant deux cents ans les Tures, devenus mattres de Constantinople; elle leur livra plus de combats que l'ancienne Grèce n'en avait livré aux barbares et aux soldats du grand roi; mais elle manqua de poêtes et d'historiens, et les prodiges de sa constance et de sa bravoure out été à peine conus de la postérié.

<sup>1</sup> Voyez les discours relatifs aux croisades, Coll. des chroniques allemandes (Bibliothèque La

<sup>2</sup> Aueus Sylvius, Discours relatifs aux crolsades (Bibliothèque des Croisades).

### CHAPITRE V.

#### DE L'ITALIE.

s se rappelle que le pape Urbain II, avant de précher la concilé de Clermont, I savait déjà préche de concide de Clermont, I savait déjà préche au concilé de Plaisance. Dans ce dernier, personne récourant sous les drapeaux de la crotx. Des résultats aussi différents semblaient prouver que les deux peuples dont le pontiferiorqua tour à tour le pieux enthousiasme n'avaient ai la même ardeur belliqueuse, ni le même caractère. Pour faire mieux apprécie cette différence de mœuras et de sentiments entre des nations voisines, il nous suffira de jeter un coup d'œil rapide sur l'état de l'Italie au moyen age.

Les Huns, les Francs, les Vandales, les Goths, les Germains et les Lombards, portent tour à tour dans cette belle contrée lu féau de leur domination, et, lorsqu'elle sortit des mains de tous ces peuples banbares, la nation faileine ne touva rien di ans ses mours, ni dans ses institutions, qui pol l'aider à recouvrer son indépendance. Plusieurs États s'élevirent, les uns par la conquête, les autres par la fortune, sans qu'ils pussent jamais étre réunis par un lien commun<sup>3</sup>. Au dixième siècle, la royanté apparaît un moment; mais les peujels, déja précoupée de leur divisons inférieures, ne la regardérent al comme un point de ralliement, ni comme un moyen de saiut. Plus tard, l'influence des papes défendit quéquéqués l'Italie contre l'invasion et le joug des empereurs allemands; toutefois, la lutte fut si longue et la guerre entre ces deux puissances, qui arma les Gueffes et les Gibelins, out tant d'alternatives, que l'influence papale ne fit que perpéture le trobbe et le désorche. Rien ne prouve

<sup>1</sup> Voyez le liv. I de notre Histoire (t. I, p. 48).

Ou peut consulter ser l'Italie au moyeu àge les Annales d'Halle, par Murajori; les Dissertations sur les antiquités d'Halle, par le même nuteur; l'Abrègé ch'emologique de l'Alstoire générale d'Italie, par Saint-Marc, etc.

mieux l'état de dissolution dans lequel se trouvait l'Italie, que la manière dont elle essaya de constituer son existence politique dans le douzième et le treizième siècle. Cette division en plusieurs Etats, ce morcellement du territoire, cette population nombreuse partagée en mille fractions, n'amonopaient que trop l'absence de tout centre commun et de tout esprit de nationalité +. Le même pays comptait plusieurs penples; trente cités avaient chacune leurs lois, leurs intérêts, leurs annales. Ces violentes animosités entre les républiques, ces guerres perpétieules entre les cicyens, l'exaltation des parins partont substituée au patriotisme, cette haine pour tous les voisins, cette défance pour tout ee qui était proche, cette jalouse qui n'épargnait que les étrangers et les gens venus de loin, achevèrent d'étouffer dans les esprits la tendance à se former en corps de hatton, et firent enfin oublée; jusqu'au non de l'Italie.

Le système féodal fut aboit en Italio plus tot qu'ailleurs; mais avec le système féodal ou vit disparative l'anique honneur des preux et les vertus de la chevalerie. Dans ces républiques, défenduse le plus souvent par des mercenaires, on cessa d'estimer la bravoure et ce qu'elle porte avec elle de sentiments généreux. Des familles entières envoyèes en cxil, la motité des populations massacrée ou bannie des foyers d'omestiques, des villes détruites de fond en comble, tels sont les fréquents spectacles que nous offrent les guerres civics d'Italie. Au tiemps des croisades, les papes entreprirent plus d'une fois de rétablir la concorde; mais lenrs efforts furent presque toujours intuiles, et jumais la trivée de Diez, décrétée par les conciles, proclamée dans chaque guerre sainte, fe put porter ses bienfaits au dels des Alpes.

On ne peut nier que le génie de la libert à rait quelquefois enfanté des prodiges, et que plasieurs des républiques italiennes raient en des époques glorieures. Mais les passions ardentes de l'aristocratie hâtèrent leur corruption, et les progrès de cette corruption furent si rapides, qu'au commencement du quatoraième siècle le bante n'eut qu'à regarder autour de lui pour trouver un modèle de son enfer!. Au milleu de tant de désortres, il n'est pas facile de suivre et

<sup>3</sup> M. de Sismondi noos a fall compilire, jusque dans les moinares détails, tootes les républiques lialiennes; et, quoique son ouvage ne soit point à l'abri de l'esprit de prévention et de système, un

ne pent se disproser de le lire pior avoir une joste idée de l'était de l'Italie au moyen âge.

3 Danie: Alighieri caquit à l'iorence au mois de mai 1265, et mournt à Ravence, le 13 septembre 1221.

d'étudier l'influence qu'eurent les croisades sur le sort de l'Italie, Dès le commencement du douzième siècle, les villes de la Toscame et de la Lombardie étaient florisantes; plusieurs avaient envoyé une partie de leur population sous les drapeaux de la croix, et la riche cité de Milan se vantait d'avoir une armée assez nombreuse rour abattre l'orueit des musulmans.

Les villes maritimes de l'Italie, Pise, Gênes, Venise, étaient parvenues au plus haut degré de prospérité; elles durent cette prospérité aux relations commerciales que l'Italie entretenait avec l'Orient avant les guerres saintes, relations qui ne firent que s'étendre et se multiplier pendant les expéditions d'outre-mer. C'était un singulier spectacle que celui de ces républiques qui ne possédaient qu'un coin de terre au bord de la Méditerranée, et qui avaient sans cesse les yeux sur la Syrie, sur l'Égypte et sur la Grèce. On ne peut surtout s'empêcher d'admirer cette république de Venise dont la puissance avait partout devancé les armes des croisés et que les peuples du moven age regardaient comme la reine de l'Orient. L'histoire a fait connaître les services que ces villes rendirent aux guerres saintes, soit en approvisionnant les armées chrétiennes, soit en s'associant à la conquête des villes maritimes de la Palestine, soit enfin en combattant les flottes des infidèles. Elles établissaient partout des colonies, elles possédaient une partie de toutes les villes conquises par les croisés . Jacques de Vitri se platt à louer le zèle, l'activité, la prudence, le patriotisme des Italiens qui habitaient la terre sainte 2.

Il fant remarquer néammoins que l'Italie n'entra point dans l'esprit des croisades comme les autres peuples de l'Occident et que la population de ce pays fut rarement cutraince par cet enthousissaire désintéressé qui présidait alors à tout ce qu'il y avait de noble et de gand dans les sociétés chrécimens. Toujours procuepts des promits de leur commerce et de leur industrie, les peuples maritimes de. l'Italie, en se méant aux guernes saintes, obléssicant bien plus à l'esprit de cupidité qu'aux opinions dominantes. L'établissement d'un comptoir, l'acquisition d'un avaintage commercial, les indérestant bien autrenne qu'une victior remportée sur les indiétées. Bis fourissaient, il est vrai, des vivres, des armes, aux croisées; mais on sait qu'ils furthe souvent accusie d'en fourir sux musulamas.

Caffaro, Sanato, Bizaro (Bibliothèque des Croissides).

<sup>2</sup> Jacques de Vitri ( Bibliothèque des Groinndes).

Après la destruction des colonies chrétiennes, un historien de Floernoc se' contente de remarquer que le commerce d'Italie avait perdu la moitié de ses avantiges<sup>1</sup>. En un mot, les llaitens s'occapèrent peu de faire triompher la cause de la croix, l'oscqu'ils ne pouvaient profiler de la victoire pour eux-mêmes, et nous ne craignons pas d'être accusé d'injustice, en disant qu'ils ne prirent des croisades ouc cou di evait les entoirier els exorromres.

La population italienne avait peut-être alors plus de lumières que le reste de l'Europe; elle marchait à une sorte de civilisation. Mais ce qui ne tarda pas à la faire rétrograder, c'est qu'elle s'avançait toute seule et que dans sa marche elle se sépara des sociétés contemporaines. On a comparé les républiques d'Italie, dans le moven âge, à celles de l'ancienne Grèce; et cette comparaison suffirait pour prouver que leur existence était fragile ct périssable. Un État ne se conserve et ne prospère longtemps que lorsqu'il est fondé sur les mœurs, les croyances et le caractère des générations auxquelles il appartient : les serviles imitations d'un autre siècle, et les vains souvenirs d'un temps qui n'est plus et qui ne doit plus revenir, ne peuvent rien fonder de durable parmi les hommes. Rome elle-même, en révant au milieu de ses vénérables ruines qu'elle devait être encore la ville des consuls ou des Césars, oublia qu'elle était la capitale du monde chrétien, la ville des pontifes, et cette préoccupation, qui l'égara dans tout le moyen age, nuisit à sa véritable destinée. Chose remarquable! cette cité, si fière des trophées du Capitole et du vieil éclat des aigles romaines, ne s'associa point à la gloire des guerres saintes, et nous ne voyons qu'unc seule fois des soldats romains dans les armées parties pour l'Orient 2.

On remarque que pendant les croisades le désordre et la corruption de l'Italie étaient restés les mêmes, tandis qu'il s'était fait quelque changement ou quelque amélioration dans les autres pays. La société, toujours près de se dissoudre, semblait n'avoir d'autre mobile que la fureur des partis, d'autre vie que la discorde et la guerre civile; on ry a vait de garantie contre la licence que la tyrannie, contre la ty-

<sup>1</sup> Villani (Bibliothèque des Croisades).

<sup>3</sup> Ce fui an siège de Bamiette, où commanishi Jean de Drieme, quo les Romains patrarent pour la prémière fois sons les répentue de Jean-Christ; c'est à leur retaile impreduce qu'en attilhas la perie de la bisaille, où lis s'étabeit moutris (Chronique de Toers, Bhieteléque des Croissales). Voyex ce que dit cette même chronique sur les Romains, dans le récit qu'elle a bit de la podition de Dimicteu en 1925; c'etit est uradis là la fin de sons Il de notre listoire (p. 497).

rannle que le désespoir des factions. Vers le millieu du treizème sècle, toute l'Italie se leva en armies contre le tyan Eccelino <sup>7</sup>, et este guerre fut une véritable croisade; mais à cette croisade sainte succèdrent de discordes nouvelles et cet siminités, ces vengeances, dont le récit est à peine vraisemblable dans nos tragédics. Comme l'étendue et la puissance de la plupart des petits Etats qui courraient l'Italie, comme la force des partis qui se disputaient les cités, étaient rarement proportionnées à leur ambitton, ils cherchèrent leur dévarient ou leur autit dans tous les moyens que pouvaient leur aggéra la traibison ou la perfidie. Les complots, les coups d'État, les rattentats les plus odieux, tout leur sembabli thon, tout leur paraissait convenable pour appuyer leurs querelles et pour satisfaire leur besoin d'agrandissement ou leurs passions jalouses. En un mot, toute morale disparut, et ce fut alors que se forma cette école de politique dont on erterouve les legenos ou plutôt la saire dans le livre de Machiavel.

Enfin la liberté se retira d'un peuple qui n'avait invoqué son non qu'au milieu des désordres, de la licence et des crimes de la guerre civile. A la place de ces démocraties turbulentes qu'on ne retrouve plus à la fin du quatorzième siècle, s'élevèrent des princes et dese, qui substituèrent les intigues d'une diplomatie obscure et timide aux passions populaires, et qui quelquefois mirent leur ambition à favoriser la renaissance des arts et des lettres, la véritable gioire de l'Italie.

Les contrées situées entre la Méditerranée et les Alpes ne furent point pour cela Albarie de l'invasion de l'étranger : les peujes italiens continuèrent d'être le jouct ou la proie des guerriers accourus de toutes les parties del Occident; et ce qu'il y a de curioux, c'est qu'un pays dont la population réfait in joint belliqueus evi se former dans son sein la première école de guerre qu'aient connue les temps modernes <sup>3</sup>.

Le royaumo de Naples et de Sicile, placé aux extrémités de l'Italie, était pour les croisés le chemin de la Grèce et de l'Orient : des richesses qui semblaient n'avoir point de gardiens, un terriloire que ses habitants n'avaient jamais su défendre, durent souvent-enter la cupidité ou l'ambition des princes et même des chevaliers qui allident

9 Moratori, Anlig. ital., dissert. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anneles eccles., nm. 4254. Voyer re que nous avons dit à ce sajet à la fin du liv. XVI de novre Histoire (1. 111, p. 236-37).

chercher fortune en Asie. L'histoire de ce pays se mêle pendant plus de deux sécles à celle des expéditions d'outre-mer. L'Allemagne, la France, l'Aragon, la Hongrie, lai donnérent tour à tour des rois, et chacun de ces rois apportait avec lui la guerre. On invoqua dans ces querres l'autorité de l'Églisse, on montra souvent les images de la croix; on précha, en ur mot, plus de croisades pour l'asservissement de ce malhuerureux royame qu'on n'en avait préché pour la délivrance de Jérusalem, et toutes ces croisades ne firent que jeter la désordre et la confusion parmi les peuples d'Italie et dans une grande partie de l'Europe.

### CHAPITRE VI

#### DE L'ESPAGE

an parcourant ainsi les principaux États de l'Europe, ont drappes autout du cette grande diversité qu'on apercoit dans les mœurs, les institutions et les destinées des 
peuples. Comment autre la marche de la civilisation au 
milieu de tant de républiques et de monarchies, les unes 
sortant avec éclat du sein de la barbarie, les autres tombant en ruines? 
et comment montrer l'influence des croisades à travers tant de révohtions qui ont souvent les mêmes causes, et dont les effets sont sidiférents et quelquefois si opposés l'Espagne, sur laquelle nous 
allons jeter les yeux , nous offirça encore d'autres tableaux , et doit 
fournir de nouveaux sujets de méditation.

Pendant tout le cours des croisades, nous voyons l'Espagne occupée dans ses propres foyers à se défendre contre ces nêmes musulmans que les autres peuples de l'Europe allaient combattre en Orient. Au nord de la Péninsule s'étaient maintenues quelques souverainetés chrétiennes qui commencèrent à se rendre redoutables sous Sancho le Grand, roi de Castille et d'Arugon. La valeur des Castillans, soutenue par l'exemple du Cid, par l'influence des mours chevaleresques, secondée par des guerriers accoursus de toutes les provinces de Prantes, vait repris Toldee avant la fin du onzième siècle. Cependait les conqueles des Espagno's ne répondirent point dans la suite à l'écht de leurs premiers trioriphes : à mesure qu'ils reprenaient des prorinces sur les Maurres, ils en formaient des royaumes séparés, et la poissance espagnole, ainsi divisée, se trouvait en quelque sorte affaible par ses propres victoires ?

L'invasion des Maures en Espagne avoit quédque ressemblance avec celle des Frances on Aie. C'était la religion de Mahomet qui animait aux comhats les guerriers surrasins, comme la religion chrotienne enflamninit le rèle et l'ardeur des soldats de la croix. Pluseurs fois l'Afriqué et l'Asie répondirent à l'appel des colonies musulmanes en Espagne, comme l'Europe aux eris d'alarme des colonies chrotiennes en Syrie. L'enthousisane enflant de part et d'autre des prodiges d'hérolsune, et tint la fortune longtemps suspendue entre les deux peurles et les deux relicions entemies.

Un esprit d'indépendance dut naître parmi les Espagnols au milieu de cette guerre où l'État avait besoin do tous les ettoyens, où chaque cidoren acquireit par cela même un très-haut degré d'importance. On a remarqué qu'un peuple qui e fait de grandes choses, qu'un peuple appét dout entient à la déchase de la patric, étoprouve un sentiment exagéré de see droits, se montre phis exigeant, quidquefois injuste envers ceux qu'il le gouvernent, et se trouve souvent tenté d'employer contre ses souverains la force qu'il employa contre ses ennemis. Aussi voit-on dans les annales espagnoles que la noblesse et le peuple se montrètent plus turbulents en Espagno qué dans d'autres pays, et que la monarchie y fut d'abord plus limitée que chez les autres anfoins de l'Durone.

L'institution des cerdes, l'affranchissemais des communes, une foule de priviléges accordés aux villes, signalèrent de bonne heure l'Indépendance des peuples de la Périniente. L'invasion des Mauris de permit point au gouvernement féodal de prendre racine sur le territoire espançal o'camme dans le rest de l'Europé, et parais les désordres qui désolèrent pendant si longtemps les royaumes de Léon, de Navaree et de Castille, on n'eut point à déplorer une lutte funeste entre l'aristocratie et le peuple; mais la noblesse, toujours prête à se rivolter contre ser sor les, les préfentions ambiliteuise de quéques de l'avoire contre ser s'rois, les préfentions ambiliteuises de quéques de l'avoire contre ser s'rois, les préfentions ambiliteuises de quéques de l'avoire contre ser les les préfentions ambiliteuises de quéques de l'avoire contre ser rois, les préfentions ambiliteuises de quéques de l'avoire contre ser rois, les préfentions ambiliteuises de quéques de l'avoire contre ser l'avoire contre ser l'avoire contre ser rois, les préfentions ambiliteuises de quédues de l'avoire de l'avoire contre l'avoire contre ser rois, les préfentions ambiliteuises de quéques de l'avoire contre l'avoire contre l'avoire contre l'avoire contre les rois de l'avoire contre l'avoire l'avoire contre l'avoire l'avoire l

ıv.

families qui se disputatent la précimience ou le pouvoir, n'en toubièrent pas moits les provinces arrechées au joug des musalmans. Si on en jugeait par les actes publics de la l'égislation, on pourrait croire que les Espagnols avaient joui de la liberté avant les autres peuples de l'Europe; mais, dans tous les moments de trouble, il faut bien se garder de juger de la liberté d'une nation par ce qui se di dans les assemblées polítiques, on par des chartes et des institutions tour à tour arrachées par la violence, détruites par la force, toujours placées entre deux écueils, l'ananchie et le despoissme. L'histoire d'Espagne à cette époque est remplie de crimes et de faits monstrueux qui souilièrent la cause des princes comme celle des peuples, ce qui prouve du moins que les mœurs ne s'accordant point avec les lois, et que les institutions créées au milieu des discordes publiques n'avaient point adout le caractéer national.

. Au milieu des révolutions qui agitaient l'Espagne, les passions politiques firent quelquefois oublier jusqu'à la domination des Maures. Lorsqu'à la fin du treizième siècle les musulmans, vaincus par Jacques d'Aragon, abandonnèrent les îles Baléares, le royaume de Valence et de Murcie, les Espagnols suspendirent tout à coup les progrès de leurs armes. Tandis qu'en Orient les mameluks victorieux avaient redoublé d'efforts pour chasser tout à fait les Francs des côtes de Syrie, en Occident les Maures restèrent pendant deux siècles en possession d'une partie de l'Espagne, sans que les Espagnols s'occupassent sérieusement d'achever la conquête de leur propre patrie. L'étendard de Mahomet flotta sur les villes du royaume de Grenade jusqu'au règne de Ferdinand et d'Isabelle. Ce fut seulement à cette éponue que la monarchie espagnole sortit toute-puissante du chaos des révolutions, et qu'elle réveilla dans les peuples cet enthousiasme guerrier et religieux qui acheva l'expulsion des Maures. Alors se termina cette lutte qui avait duré buit siècles, et dans laquelle, selon les auteurs espagnols, il se livra trois mille sept cents batailles. Tant de combats, qui ne furent qu'une longue croisade, durent être comme une école de bravoure et d'héroïsme; aussi les Espagnols, dans le seizième et le dix-septième siècle, étaient-ils regardés comme la pation la plus brave et la plus belliqueuse de l'Europe. Les philo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ferdinand III, dit le saint, diali coosia de saint Louis, et res deux princes régmèrant à la mérité époque. Pendant que le monarque éspagna achevait l'expossion des Bisarcs, le rot de France combotatis au della des mers les nations mandulantes.

sophes ont cherché à expliquer par l'influence du climat cet esprit de fierdé et d'orgaell, ce caractère grave et austère, qui distinguent encore aujourl'hui la nation espagnole : il nous semble qu'on trouverait une explication plus naturelle de ce caractère national dans une genere à la fois patriotique et religieuse à laugelle concourrent vingt générations successives, et dont les périls durent inspirer tant de sérieuses e nacées, tant de nobles sentiments.

Vers la fin des goerres contre les Maures, l'Espagne avait adopté l'impiation avec plus de chaleur que les autres nations chrétiennes. Je ne venx point répondre aux reproches de la philosophie moderné; mais il me semble qu'on ri a point assez teun compte des motifs qui deviaent rendre plus excussibles en Espagne qu'aliteurs es délances et ces sombres jalousies pour tout ce qui n'était pas la religion nationale. Comment pouvaie-on oublier que l'étendard d'un culte téranger avait tongremps flotté sur la Echinaule, et que pendant plusieurs siècles des guerriers chrétiens avaient combatta non-seulement pour la foi de leurs pères, mais même pour le sol de la patrie contre fes infidéles l'D'après cette peinsée, ne peut-on pas croire que chec les Espagnols l'Intolèrenne religiense on plutôt la haine de toute religion étrangère avait quelque chose en sol qui tenait moins d'une dévotion jalouse que d'un pariolisties incipiet et ardent?

L'Espagne ne pirit part aux croisades que locsque l'esprit de ces guerres saintes commença à s'affaibil dans le reate de l'Europe. On doit dire cependant que ce royaume tronva quelquies avantages dans les expéditions on Orient. Dans presque toutes les entrepries de la chrétienté contre les musulmans de l'Asie, un grand nombre de croissis s'arrêthreut sur les côtes d'Espagne pour combattre les Maures; il y ent plusieurs croisades publiées en Océdent courte les findlées maitres de la Périnsule; la célèbrajarictire de Tolosa contre les Maures (il et un de l'esprit per present par l'entre da souverain pontife. Les expéditions d'outre-mer servirent aussi la cause des Espagnos), en retenant dans leur pays les musulmans d'Egypte et de Syrie, qui auraient pu a joindre à ceux des cotes d'Afrique. On a vut dans cette Histoire que le royaume de Portugal fut conquis et fondé par des croisés. Les croisés donnèrent l'étée de ces ordres de clevalerier qui, à l'imitation de ceux de la

Les ordres de Calatrava, de Santiago et d'Alcantara.

Palestine, se formèrent en Espagne, et sans le secours desquels la nation espagnole n'aurait peut-être point triomphé des Maures.

On doit ajouter que l'Espagne est le pays où la mémoire des croisades s'est conservée le plus longtemps. Au siècle dernier, on y pobliait encore, chaque année, dans toutes les provinces, la bulle appelée Crusada<sup>1</sup>. Cette publication solennelle rappelait au peuple espagnol les triomphes qu'il avait remportés autrefois sur les musulmans.

### CHAPITRE VII.

#### DES PAPES.



Les papes, comme pouvoir temporel et comme pouvoir spirituel, présentaient un singulier contraste dans le moyen âge. Comme souverains de Rome, lis n'avaient presque aucune autorité, et souvent ils étaient exilés de leurs propres États: comme obefs de la chrétienté, ils exerçaient un empire absolu jusqu'aux extrémités du monde, et leur nom était véréer partout obs en réchait l'Évangile.

On a dit que Jes papes avaient fait les croisades; ceux qui soutiennent cette opinion sont loin de connaître le mouvement général qui s'empara alors du monde chrétien. Aucune puissance sur la terre n'eût été capable de produire une aussi grande révolution; il n'appartenni qu'à celui dont la volonté enfante et dissipe les tempétes, de jeter tout à coup dans les œurs cet enthousiasme qui faisait aire toutes les autres passions et qui entraînal la multitude comme par une force

<sup>1</sup> Le père Labat, p. 190 et sulv., L. l, de sea l'oppee d'Epoppe et d'Italie, décrit la marcha d'une cavalende qui exempsegnait la boile de la rovisole, porties solembilement dans les rues des villes espaponies. Exemples de la final de remain et sulvent la la final de premier volume des Visagnes d'Epopses, avait éca ecrocée aux chrétiens de la Penissaté par Urbain VIII, et hisait la principale partie des revenues des violements de la Penissaté par d'un de cardonies dies.)

initible. Dans lo premier livre de cette Histoire nous avons montré comment l'enthousissme des gourres saintes se développa peu à peu, et comment il éclata vres la fin du onzème sivide, sans autre influence que celle des idées dominantes; il entralna la sociéé tout emière, et les papes fuerne entraînés comme les peuples. Une preuve que Jes souvérains pontifes n'avaient pas produit cette révolution extraordinaire, c'est qu'ils ne purent jamais ranimer l'esprit des croisoides, Joseque et capiri viat à étécninée parmi les peuples chrétiens.

On a dit aussi que les croisades avaient beaucoup accru l'autorité des papes : nous verrons tout à l'heure ce qu'il y a de vrai dans cette assertion. Parmi les causes qui purent contribuer à l'accroissement de l'autorité pontificale dans le moyen âge, on pourrait citer l'invasion des barbares du Nord, qui renversa l'empire d'Occident, et les progrès des Sarrasins, qui ne permirent point aux empercurs d'Orient de porter leurs regards et de conserver leur domination sur l'Italie; les papes se trouverent ainsi affranchis de deux puissances dont ils dépendajent, et restèrent en possession de la ville de Rome, qui semblait n'avoir plus de maîtres. D'autres circonstances purent ajouter dès lors à l'autorité des successeurs de saint Pierre, Quoi qu'il en soit, tout le monde sait que cette autorité avait déjà fait d'immenses progrès avant les croisades; la tête des plus puissants monarques s'était déià courbée devant les foudres du Vatican; et déjà la chrétienté semblait avoir adopté cette maxime de Grégoire VII, que le pape, en qualité de vicaire de Jésus-Christ, devait être supérieur à toute puissance humaine.

Il n'est pas douteux expendant qu'une guerre religieuse ne fût proper à horsires le développement de Tautorité pontifiale; mais cette guerre même produisit des événements et fit naître des circonstances qui firent moins pour la poissance des spapes un moyen d'agrandissement qu'un écuciel do cette puissance vints e briser. Ce qu'il y a de positif, c'est que la fin des croisades trouva les souverains pontifes moins puissants qu'ils ne l'aviacité d'à l'origine des currers saints.

Parlons d'abord des avantages que les chefs de l'Église retirèrent des expéditions contre les infidèles. On avait recours aux souverains pontifes toutes les fois qu'il était question d'une croisade; on préchait la guerre sainte en leur nom, on la poursuivait sous leurs auspices. Les guerriers euròlés sous l'étendard de la croix recevaient du pape des priviléges qui les affranchissaient de toute autre dépendance que celle de l'Église; les papes étaient les protecteurs des crosés, l'appui de leurs familles, les gardiens de leurs propriétés; c'était aux papes que les croisés soumettaient tous leurs différends et qu'ils conflaient tous leurs intérêts.

Les souvenins pontifes he surent pas d'abord tout le parti qu'ils pouvaient titrer des croissées. Dans la première expédition, Urbain, qui avait dès ennemis à combattre, n'implora point le secours des guerriers auxquels il avait fait prendre la eroix; ce ne fut qu'à la seconde croissée que les papes purent s'apreveroir de l'ascendant que devaient leur donner les guerres saintes.

Les civisades avaient été pour les papes un prétexte pour usurper dans tous les Élats de l'Europe les principaux attributs de la souveraineté. Ils s'emparèrent au nom de la guerre sainte du droit de levepartout des armées et des impôts. Les légats qu'ils employaient dans tous les pays de la chrétienté exceptaient en leur non l'autorité sapréme. La présence de ces légats inspirait le respect et la crainte; leurs voloniés étaient des lois; armés de la croix, ils commandaient en maîtres à tout le clergé; et, comme le clergé avait chez tous les peuples chrétiens le plus grand ascendant, l'empire des papes ne connaissait plus d'opposition in de limites.

On roit que nous n'avons rien oublié des avantages que les chefs de l'Église trouvèrent dans les croisades. Voici, d'un autre côté, les obstacles et les écueils qu'ils rencontrèrent dans l'exercice de leur pouvoir.

Il faut dire d'abord que l'empire des papes ne prit que très-peu d'accrolssement en Asie pendant les guerres saintes : les querelles, les discordes qui troublaient sans cesse les colonies chrétiennes d'Orient, et dans lesquelles ils se trouvaient obligés d'intervenir, multiplièrent leurs embarras sans sjouter à leur poissance.

Leur voix ne fut pas toujours entendue au milieu de la multitude discroisés, spuelpuisto amène les soldats de la croix résistèrent aux volontés et méprisèrent les conseils des pontifes. Les légats du saintsiège furent souvent en opposition avec les chefs des armées christeinnes, et leur caractère ne flu pas stoujours respecté au milieu des intenses, et leur caractère ne flu pas stoujours respecté au milieu des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La cinquième croisade nous offre un exemple très-frappant de cotte résistance opinistre sux airces du pape. (Voyez à ce sujet noure smalyse des Lettres d'Amocent III, Coll. de Dachesse, Bibliothème des Crohesdes.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez le récit du slège de Damiette en 1219, Ilv. XII de notre Histoire.

camps. Comme les papes passaient pour diriger les croisades, ils étaient en quelque sorte responsables des malhours et des désordres qu'lls n'avaient pu prévenir, cette responsabilité morale les exposa quelquefois à être jugés avec rigueur, et muisit à leur réputation de saresse et d'habilé.

Par un abus de l'esprit des croisades, les papes se trouvèrent entrainés à des guerres où leur ambition était souvent plus intéressée que la religion1 : ils songeaient alors à leur pouvoir temporel, et c'est ce qu'ils avaient de plus faible; ils n'étaient forts que lorsqu'ils cherchaient leur appui plus haut. Les croisades deviprent pour eux comme un levier dont ils se servirent pour s'élever; mais on pent dire qu'ils s'y appuyèrent trop, et, lorsque ce levier vint à leur manquer, leur autorité chancela. Cherchant à retrouver ce qu'ils avaient perdu, les papes firent dans le quatorzième et le quinzième siècle d'incrovables efforts pour renouveler l'esprit des croisades. Il ne s'agissait plus alors d'aller combattre les musulmans en Asie, mais de défendre l'Europe contre l'invasion des Turcs. Au milieu des périls de la chrétienté, la conduite des papes mérita les plus grands éloges, et le zèle qu'ils déployèrent n'a pas été assez apprécié par les historiens. Mais le temps de la ferveur des croisades était passé. Les succès qu'obtinrent les souverains pontifes ne furent jamais en proportion avec leurs efforts, et l'inutilité de leurs tentatives dut affaiblir l'idée qu'on avait de leur ascendant et de leur puissance.

La croisade des Albigeois leur procura peu d'avantages 3. L'intolemane, qui enfanta cette genere, provenait des crossades; l'Inquisition, qui y prit naissance, réveilla plus de passions qu'elle n'en comprima. L'Eglise eut alors dans oe monde une justice qui se ressentait tou de la faible humantié, et qui n'autir trên de cette judicition mystérieuse et redoutable que toutes les croyances ont placée dant la vie future.

Rien n'égale l'énormité des tributs qu'on impossit au clergé pour les guerres saintes \*. On ne levait pas seulement des décimes pour la croisade, mais pour toute tentaits de croisade, non-seulement pour les expéditions en Orient, mais pour toute entreprise contre les en-

Les poèrres de Grégoire IX avec Frédéric II. (Voyez Mathies Paris, Biblioth. des Croisodes.)
 Voyez ce que nous avous dut sur la croisade des Albigeois à la fia du liv. XH de notralisation.

llistoire.

\* Nons aurons occasion de parler de cès tributs dans notre chaoitre sur le ciergé au moren âge.

nemis de la cour de Rome; on en leva enfin sous les plus vains prétextes. Tout l'Éturope adressa aux papes de vives réelanations : on so plaignit d'abord de la rigueur avec laquelle les agents des pontifes percevaient les tributs; on se plaignit ensaite de leur infidétité dans l'emploi des trèsors arrachés aux fidèles. Rien ne fot plus funces à l'autorité pontificale que ces plaintes qu'on entendait de toutes parts et dont s'arma enfin la redoutable bérisée de Luthor.

L'histoire des papes au moyen âge achève de prouver ce que nous venons de dire. Leur domination alla toujours s'aceroissaut pendant un siècle, jusqu'à Innocent III; elle alla ensuite en déclinant pendant un autre siècle, jusqu'au pontificat de Boniface VIII, époque où finissaient les croissdes d'outre-mer.

Dans les derniers temps, les publicistes ont beaucoup parlé de la puissance des ehefs de l'Église; mais ils l'ont plutôt jugée d'après des systèmes que d'après des faits, d'après l'esprit de notre siècle que d'après l'esprit du moyen âge. On a beaucoup vanté le génie des souverains pontifes; on l'a vanté surtout dans le dessein de faire ressortir davantage leur ambition. Mais, si les papes avaient eu le génie et l'ambition qu'on leur suppose, il est à eroire qu'ils se seraient d'abord ocempés d'agrandir leurs États et d'accroltre leur autorité comme souverains. Cependant ils n'y ont point réussi, ou pe l'ont point tenté. En effet, que pouvaient des hommes la plapart parvenus à l'âge de cadueité, que pouvaient des princes qui ne faisaient que passer sur le trône, pour affermir leur autorité et maîtriser les passions ardentes des soeietés nouvelles? Parmi la foule des papes qui se succédaient, plusieurs étaient doués d'un génie supérieur, d'autres n'avaient qu'une capacité médiocre ; on voyait tour à tour sur la chaire de saint Pierre des hommes de tous les caractères et de tous les geures d'esprit; cependant ees hommes si différents par leurs goûts, leurs passions et leurs talents, voulaient tous et faisaient tous la même chose; ils suivaient donc une impulsion qui n'était pas en eux et dont il faut chercher le mobile ailleurs que dans la politique vulgaire des princes.

Une histoire curicuse serait celle qui retracerait dans le même tablean l'empire spirituel et l'empire temporet des papes. Qui ne serait surpris d'y voir, d'un côté, une force à laquelle rien ne résiste et qui va remuer le monde, une volonié toujours la même, qui se transmet de pontife en pontife comme un depôt ou comme un héviseg savet; de le l'astre, une politique faible et changeante comme l'homme, un

pouvoir qui peut à peine se défendre contre les derniers de ses ennemis et qu'à chaque moment le souffle des révolutions peut ébranler? Dans ce parallèle, l'imagination serait éblouie, lorsqu'on lui représenterait un empire tel qu'on n'en a jamais vu sur la terre, et qui ferait croire que les papes n'appartenaient point à ce monde fragile et passager, une puissance que l'enfer ne peut abattre, que le monde ne peut corrompre, qui sans le secours d'aucune armée et par le seul ascendant de euclques paroles, dompte plus de rois et se montre plus formidable que l'ancienne Rome avec toutes ses victoires. Quel plus magnifique spectacle peut nous offrir l'histoire des empires? Mais, dans l'autre partie du tableau, qui ne serait ému de pitié, en voyant un gouvernement sans vigueur, une administration sans prévoyance, ce peuple descendant du peuple-roi conduit par un vieillard indolent et timide, la ville éternelle tombant en ruine et comme cachée sous l'herbe? Lorsqu'on voit, si près d'un pouvoir presque surnaturel, la faiblesse, l'incertitude, la frégilité des choses d'ici-bas, et l'humanité avec toutes ses misères, pourquoi ne serait-il pas permis de comparer la double puissance des papes à Jésus-Christ lui même, dont ils étaient les vicaires et les images sur la terre, à Jésus-Christ, dont la double pature nous présente d'un côté un Dieu ravonnant de splendeur, et de l'autre un simple mortel chargé de sa croix et couronné d'épines ?

Si les principaux traits de ce tableau ne manquent pas de vérité, coument croire à la politique des papes telle qu'on nous la repréceute l'nét-il pes blas naturel de penser que les souverains pontifes dans ce qu'ils firent de grand, suivirent l'esprit de la chrètienté l' Buns le nouyen age, qui fut l'époque de leur paissance, ils furent bien plus dirigés par cet esprit qu'ils ne le dirigèrent eux-mêmes; plus tard, et loreque les papes ceurnet des projets comme ceux qu'on attribue à leur génie et à leur ambition, leur pouvoir déclina. On n'a qu'à comparer Grégoire VII, se livrant à l'esprit de son siècle et s'appusat sur l'ascendant de l'Église, sere Jules II, que Voltaire appelle un grand prince et qui n'employa que les combinnisons connues de la politique.

L'autorité pontificale était la seule qui eût des bases et des racines dans les opinions et dans les croyances. Cette puissance donnait au monde, ou plutôt le monde lui demandait des lois, des lumières, un 4ppui. Les papes àvaient raison alors dans la fameuse comparaison des deux grands luminaires<sup>1</sup>. L'autorité des ches de l'Égijes étair bien plus avancée vers la civilisation que l'autorité des princes. Pour que le monde chrétien fit civilisé, il lui importait que les papes cussent un grand pouvoir, et le besoin qu'on avait de leur puissance en favorisa les progrès,

On vois par là que la souteraine puissance des ponities vint de leur position, et non de leur volonté. L'histoire nous les montre d'absol cherchant à affranchir l'Église, à s'affranchir ext-mêmes de la domination temporelle des princes et soutre des empresens d'Allemagne. Il arriva alors ce qui arrive dans presque toutes les révolutions qui out la liberté ou l'indépendance pour objet : on nes ecroits pas libre si on ne derient le maltre, et très-souvent, dans la crainte d'être oprimé par un pouvoir avai, on veut le reuversee pour se mettre à sa place. L'ancienne Rome marcha à l'empire du monde en parlant de la liberté; ce fui le destin de la Rome nouvelle. Au reste, c'est aux violents débats ruttre l'autorité des princes et celle des papers que les peuples de l'Occident durent peut-être de n'avoir pas comu ce desponsime sans filmites qui ne se trouve que chez les anciens ou dans l'Orient. Les contestations firent natire la règle, et la règle limite à la frouter les poissances.

Résmons en pen de mots notre opinion. Tant que le monde fat gouverné par des croyances religieuses, tant que les societés n'eurent d'autres règlements que ceux de l'Égiase, les pontifies excrecient la plus grande influence; quand les intérêts et les droits des princes et des peuples furent mieux réglés, quand le monde passa de l'empise des opinions à celui des lois et que la puissance temporelle eut requ l'organisation qui lui était propre, les papes durent perdre de leur ascendant. Cest ainsi qu'on peut expliquer l'origine, les progrès et la décadence du pouvoir pontifieal daus les siècles qui nous ent précèdés,

<sup>1</sup> Gette comparaison date d'Innocent III.

#### CHADITER VIII

DE LA NOBLESSE

'EST en vain qu'un esprit dédaigneux repousse le souvenir des âges passés et que nous protestons en quelque sorte contre notre propre origine : nons y sommes sans cesse rappeles par nos goûts, par nos sentiments, et quelquefois par nos plaisirs. En effet, si, d'un côté, notre raison formée à l'école des idées nouvelles ne trouve rien que de révoltant dans le moyen âge, pourquoi, de l'autre, notre imagination émue par le spectacle des passions généreuses aime-t-efle à se représenter les vieux temps, et se plait-elle avec les preux et les paludins? Tandis qu'une philosophie sévère blame sans mesure les contumes berbares de la féodalité et les mœurs gothiques de nos aïeux. pourquoi les souvenirs que ces coutumes et ces mœurs nous ont laissés inspirent-ils encore à nos poêtes des tableaux qui nous baraissent pleins de charmes? Peurquoi ces souvenirs sont-ils reproduits tous les jours, avec le même succès, dans nos poêmes, dans nos romans et sur nos théâtres? Serait-il vrai de dire qu'il y a ples de patriotisme dans notre imagination que dans notre raison, puisque cette dernière voudrait nous faire oublier l'histoire de notre patrie, et que l'autre nous la rappelle sans cesse ?

Les croisades contribuérent à détruire les abus du système féodal; elles servient à conservér en que ce système inspirait de sentiment généreux, et concoururent en même temps à développer en qu'il avait de favorable à la civilisation. Nous ferons consultre les meurs de la féodalité et les résultats des croisades, en montrant la révolution qui s'opéra à cette époque dans les différentes classes de la société, C'est la noblesse qui fixera d'abord notre attention.

On retrouve la noblesse chez tous les peuples on la mémoire des aïeux est comptée pour quelque chose. On ne peut douter que la noblesse ne fût connue chez les France et les autres peuples barbares qui avaient envahi l'Europe. Mais sous quel point de vue cette noblesse était-elle considérée avant le onzième et le douzième siècle? comment fut-elle d'abord constituée? comment se transmettait l'illustration des races? Il nous reste peu de monuments à l'aide desquels on puisse décider ces questions.

Lorsqu'on songe avec quelle rapidité s'écoulent les générations, et combien dans les temps mêmes de la civilisation il est difficile à la plupart des familles de faire leur propre histoire pendant un siècle, faut-il s'étonner que dans des temps d'ignorance et de barbarie on ait eu si peu de movens de conserver la mémoire des familles les plus illustres? Outre que les témoignages écrits étaient presque inconnus, l'idée de la véritable grandeur, l'idée de ce qui fait l'illustration historique, ne frappait point encore assez les esprits. La chronique de Tours nous dit avec une simplicité naîve que Charlemagne fut appelé grand à cause de son grand bonheur '; ainsi les historiens confondaient, comme le vulgaire, la gloire avec la fortune. Dans ces temps barbares, on ne distinguait le plus souvent les hommes, même les princes, que par les qualités physiques ou les défauts corporels. Pour se convaincre de cette vérité, il suffit de parcourir la liste des rois du moven âge, sur laquelle on trouve les noms de Pépin le Bref, de Charles le Chauve, de Guillanme le Roux, de Louis le Gros, de Frédéric Barberousse, et de plusieurs autres que leur siècle ne désignait que par ce qui frappait les veux et tombait sous les sens grossiers. Rien de plus curieux pour l'observateur que de voir comment les vieux chroniqueurs font connaître les personnages dont ils racontent les actions. Ils n'oublient dans leurs peintures ni la couleur des cheveux, ni la stature, ni la physionomie des princes et des héros 2, et les portraits qu'ils nous en ont laissés (qu'on me permette cette comparaison) ressemblent bien moins à des pointures retracées par l'histoire qu'à ces signalements qu'on écrit de nos jours sur les passeports des voyageurs.

Quand la civilisation jota ses premières lucurs, les idées mornles de la grandeur se rattachèrent, au nom des auciennes familles; et la noblesse ne fut véritablement instituée que lorsqu'on commença à sentir le prix de la gloire. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans les croissdes la noblesse acquit une fillustration qu'elle n'avait point enc

<sup>1</sup> Chronique de Tours (Bibliothèque des Groisades).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guillaume de Tyr a trace avec les détails les plus minutieux le portroit des héros qu'il a mis en secre (Bibliotheque des Groisades).

jusqu'alors \*. Ses exploits pour la cause de la chrétienté étaient bier autre chose que ces guerres de château à château dont elle s'occupalé en Europe. Elle trouva dès lors ses archives dans l'histoire, et l'opinion que le monde avait de sa bravoure devint son plus beau titre:

Si on consulte les faits les plus authentiques et l'es opinions les plus probables, on doit croire que les distinctions de la utolitées frient d'abord fondées aux les grands offices, et principalerinent sur la propriété. C'est pour la terre que, dans le système féodal, on présist serment de foi et hontmage, et qu'on réclamait la protection du souverain. Pour l'homme non-propriétaire, il n'y avait point de contrat, point de privilége; il u'avait ten à donner, ni rien à recevoir. En France, un grand-propriétaire avait le titre de noble; s'il était ruiné ou dépouillé, see descendants retombaient dans la foute. Les échoniques nous parient d'un Gauthier saus reoir, d'un Guillaume sian estri : il est probable qu'on désignait sinsi des nobles que l'indigence avait fait dégénérer, et dont le surnon conservait le sonvenir d'une existence perdue ou d'une fortune dissipée.

La propriété territoriale avait alois une telle influence sur l'état social, qu'il suffit de connaître les changements qu'étle époura, pour juger les changements survenus dans la société. « Dès qu'on a découvert, dit Robertson, l'état de la propriété à une certaine époque on peut détermine avec précison quel était en même temps le degré de pouvoir dont jouissaient alors le roi ou la noblesse? ». Pendant les croisades, les lois ceclésiastiques et les lois civiles permirent aux nobles d'alièner leurs domaines. Un grand nombre d'entre eux usèreau de ce d'unéset perivilège, et n'hésitérent point à vendre d'entre eux usèreau de ce d'unéset perivilège, et n'hésitérent point à vendre de la propriété et par consément la puissaien.

Cependant les croisades ne furent pas sans fruit pour la noblesse : on vit des gentilshommes acquérir des principautés en Orient; la plupart des villes de la Grèce et de la Syrie deviment autant de seigneuries qui reconnurent pour maîtres des comtes et des barons enruéles sous les d'apueaux des guerres saintes; quodiues-uns, plus heu-

Les familles de Montmorener, Adbinuar, Herarie de Poligune, Castillon, Châtillon, Ceistle, Bontaign, Vandenil, Coarr, Damas de Viely, Nortemart, et leuricop d'autres que mass pourrieus deir, existen cencore ajunqu'abil. Les Mortemart on Mortenipe, que nous avois, orbité de clier dans notre Birtuire, partent avec bonneur dons presque toutes les croisades.
4 Roberton, Pardedeires a PÉticor de Charle-Çuint.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les nubles, privés de leurs domnières et de leur paissance territoriale, pouvaient être comparés à res grands obètees que l'orage déracine, et qui languissent desséchées sur la terre qui los a longtemps noerris.

reux, montèrent sur le trone de David eu sur celui de Constantin, et prirent place parmi les plus grands monarques de la chrétienté.

Les ordres militaires offirient aussi quelques dédommagements à la noblesse pour les pertes qu'elle avait faites dans des gourres ruineusses, Ces ordres avaient d'immenses possessions en Occident et au Orient; ils finent pour la noblesse européenne un asile dans la paris, et une école d'héroisme dans la guerre.

Ce fit alors que s'introduisil l'usage des sursoms et des armoiries. Chaque gentilhomme sjouta à son nom le nom de la terre au le titre de la seigneurie qu'il possédait; il plaça dans ses armoiries un signe qui distingua sa famille et rappela sa noblesse; la généalogie devint une science et consacra par ses recherches l'illustration des races. Quel que soit le prix qu'on attache sujouva'hui à cette science, on dois avouer qu'elle jeta souvent un grand jour sur l'histoire des familles llustres, et quelquefois sur l'histoire générale du pays auquel appartennient oes familles.

Tout nous porte à croire que l'origine des surnous, et surtout des armoiries, est due aux croisades. Le seigneur n'aut pas basoin d'un signe de distinction lorsqu'îl ne sortuit point de son manolr; mais in de sont passon de se distinguer des autres, torqu'îs se trouva lois de son pays, confondu dans la foule des croisés. Un grand nombre de son pays, confondu dans la foule des croisés. Un grand nombre de familles se ruinterent ou s'étigièment dans les guerres estaines. Celles qui étalent ruinées s'attachaient davantage au souvenir de leur no-blesse, le seul bien qui leur restait; a prèse l'extinction des familles, on sentit la nécessité de les remplacer; ce fut alors qu'on introdaisi, sous Philippe le Hardi, l'usage de créer des nobles. Des qu'i y ett des nobles nouveaux, om tip lust de pris à passer pour anciens. La propriété ne parut plus suffisante pour conserver et transnettre un nom qui devenait lui-même sen propriété consacrée par l'histoire et reconaue par la société; ce fut alors que la noblesse devait tenir davantage à des marques distinctives.

A la obute du gouvernement féodal, la noblesse, il est vrai, formait encore en grande partie la force de l'armée; mais els servit l'État avec un nouveau ounceter : elle se conforma phitot à l'esprit de la chevalerie qu'à celui de la féodalité; un gentilhomme ne fit plus au souverain l'hommage de sa terre, mais il jura sur son épée de lui rester fidèle.

Changeant dès lors sa manière de vivre, la noblesse descendit des

hauteurs où s'élevaient ses donjons menneants, et des châteurs hoits dans la plaine ous tre penchant des collines queret neone des tourelles, des ponts-levis, 'mais deviurent des habitations plus coumodes. Lorsque l'aristocratie parut moins redoutable, les rois s'empressèrent de l'accueillir; elle rutrouva dans les cours une partie des avantages qu'elle avait perdus. Comme alle tenait toujours le promier rang dans la société, comme el conservait un grand ascendant sur les autres classes, elle continua par son éxemple à polir l'esprit et les manières de la nation, et e'est par elle surtout que se formèrent les meurs dégantes qui ont longtemps distingué les Français au milleu de tous les peuples de l'Europe.

Il est difficile toutefois de juger d'une manière précise si la noblesse perdit moins qu'elle ne gagna aux changements qui s'opérèrent à la suite des croisades. Les prérogatives honorifiques qui lui restaient, sans lui donner une force positive, armèrent contre elle plus de passions jalouses que n'avait fait la puissance territoriale, car on a pu remarquer que l'amour-propre do l'homme souffre plus volontiers dans les autres la richesse et le pouvoir qu'il ne souffre les distinctions. Plus tard la noblesse put reconnaître le tort qu'elle avait eu de ne point se mettre à la tête de la révolution des communes, ce qu'elle pouvait faire facilement, « La noblesse, disait un gentilhomme du « seizième siècle, la noblesse s'est faict grand tort et dommage de « desdaigner les charges des villes; car, refusant les charges ou les « laissant prendre par les gens des villes, ceulx-ci s'emparent de « l'autorité, et, quand nous arrivons, il faut les bonneter et leur faire « la cour. C'a esté un mauvais advis à ceulx qui en sont premiere-« ment cause ', » Ainsi parlait Blaise Montluc sous le règne de Francois I. Alors la noblesse de France se ruinait pour les guerres de la couronne, comme elle s'était ruinée deux siècles auparavant pour les guerres saintes. Elle se ruinait dans une carrière qui l'écartait du gouvernement et la maintenait dans l'ignorance des affaires, tandis que d'autres s'enrichissaient dans des emplois paisibles, exerçaient utilement leurs facultés et s'occupaient exclusivement du pouvoir. Une

<sup>1.</sup> Piesta Dièm, Quota Montac, quis, comune un Dispare, unan exession tensiquer logé dans les villes, quor en revitore plus tibers, es copodent il lant que nome punchange partie manues, et que pour la maintac depen mois atlaines avec bearcops de poice, trace par les villes, a. (dismensation depen mois atlaines avec bearcops de poice, trace par les villes, a. (dismensations de bliste Montac, t. l., p. 7, Sons in terrace de Louis, XII, Rappess de Brezer point passition de ce que la mobbesse de son tempe quitaint fas villes pour aller résider à la campagne. Pasqueer, te Recherchée de de Parmez, (U. I., d., x. Mary.)

des grandes erreurs de la noblesse à cette époque, Lut de prendre l'illustration pour la force, la faveur des rois pour la puissance, l'opinion des hommes pour un appid. Entourée de glorieux debris et depouillée de ce qu'elle avait de plus soilde, elle se réngta en quelque sorte dans l'histoire; mais l'histoire ne rêtre point ceux qui tombent, elle ne conserve que le vain souvenir dels grandeurs passées.

De nos jours, la noblesse à été longtemps présentée comme puissance aristocratique; il fallait d'abord se demander si nous avions une véritable aristocratie. Pour éc'aireir les doutes sur ce point, if suffirait peut-être d'étudier l'aristocratie anglaise et de savoir comment elle s'est formée au moyen agé. A la conquête de Guillanme, soixante mille fiefs furent partagés entre les vainqueurs ; les nobles anglais furent dès lors associés par le lien Indissoluble de la terre, et leur puissance se fonda sur le sol inaliénable. Voilà comment s'établit l'aristocratie de la Grande-Bretagne. La noblesse par l'association obtint des chartes à l'aide desquelles elle se trouva instituée et prit son rang dans l'État. D'un autre côté, que voyons-nous en France à la même époque? des barons et des seigneurs qui se font la guerre entre cux, ce qui était contraire à tout esprit d'association, et plusieurs grands vassaux, véritables souverains qui faisaient la guerre à la conronne, mais nullement dans la pensée de fonder une aristocratie. La noblesse française se précipita autour du trône, où elle devint la noblesse la plus illustre de l'univers, mais où elle acheva de perdre les conditions nécessaires de l'aristocratie, jé venx dire l'appui du sol et l'esprit d'association. Elle avait conservé, il est vrai, d'assez grands priviléges; elle tint surtout à ceux qui flattaient sa vanité, et négligea ceux qui pouvaient lui donner de la force. Mais il n'y a quelquefois rien de pire que des droits et un pouvoir qu'on n'exerce pas. Il arriva à la fin que la noblesse française n'eut plus d'action réelle dans le système politique dont elle devait régler le mouvement, et qu'elle se trouva seulement représentée dans des assemblées nationales qu'on ne convoquait plus. Telle était l'aristocratie que nous avons vue, il v a quarante-cing ans, tomber dans une seule nuit, qui n'a jamais pu se relever, et qu'on nous montre encore par dérision comme un fantôme menacant. Ce n'est pas ici le lieu de suivre cette question dans les temps modernes; revenons aux résultats des croisades.

# CHAPITRE IX.

### DE LA CHEVALERIE.



L ne faut pas confondre la chevalerie d'armes avec cette chevalerie à laquelle la possession d'une terre ou d'un fief imposait l'obligation de suivre un seigneur suzerain à la guerre : les chevaliers dont nous allons parler formaient un ordre distinct, ils avaient leur éducation par-

ticulière et des statuts qui leur étairent propres. On devait être noble, il est vrai, pour être admis dans l'ordre de la chevalerie; maison n'y était recuq qu'à certaines conditions et pour des qualifés personnelles. Les rois et les princes s'honoraient eux-mêmes d'être admis dans une association qui n'avait d'autres liens que des serments, et d'autre distinction que la valeur '.

Il nous importe peu de connaître l'origine de cette institution 2 : il nous suffit de savoir qu'elle était adoptée dans tout l'Occident avant les croisades. La religion, qui dans le moyen fage se mélait à lout, prêta d'abord à la chevulerie ses cérémonies saintes; elle lui inspira quelque chose de ses maximes, et, quoiqu'on ne coundt point encore de guerres religieuses, elle bénissait l'épée des chevaliers 3. Les nobles gourriers parcouraient le monde, cherchant les périls et les aventures glorieuses. Bis ne connaîssaient pas d'autre souversin que celui auquel la avaient engage leur foi volontaire; partout olt a guerre éclatait, on les voyait accourir. C'est à cette chevalerie que s'adressait le pape Urbain en disant : « Vous qui portez en tous lieux la terreur de vos « armes, et qui serrez l'ambition ou la haine d'autrui dans la guerre, et vez-vous, et, nouveaux Machabées, cource défendre la maison

<sup>1</sup> Consultez les Mémoires sur la Cherolerie, de Sainte-Paisye, part. II, et le Glassaire de Buesage, vo Arma.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'usage de recevoir les armes avec solennité était établi chez les anciens Germains. (Voyez Tacite, de Moribus German., cb. XIII.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les rapports infines qui muissaient la chevalerie à la religion, faisaient regarder cet ordre commo une espece de sacerdoce. On peut se faire une juste idée de l'esprit de la chevalerie en pur courant l'Ordrine de la Chevalerie, roman en vers publié dans les Fablicax de Barbuzon, t. I, p. 58, chiton de 1806.

« d'Isaci, qui est la vigne du Seigneur des armées. » On sait comment la chevaleric réviénenc répondit à cet appel. Des lors, les rapports de la chevaleric réviénenc répondit à cet appel. Des lors, les rapports de la chevaleric reinfein d'urent plus immédiats et plus multipliés. Chaque chevalier semblait avoir pris l'engagement de combattre les ennemis de Jéaus-Christ; il portait sur ses vétrements de mblèmes de la loi chrétienne; pendant le service divin, il tenait son épée nue devant lui, comme pour faire hommage à Dieu de sa bravoure. Enfin la chevalerie était devenue une institution aussi religieuse que militaire.

Un des caractères les plus remarqualhes de cette institution, celui qui excite le plus aujourd'hui notre curiosité et notre surprise, c'est l'alliance des sentiments religieux et de la galanterie : la dévotion et l'amour, sel était le mobile des chevaliers; Dieu et les dannes, telle était leur devise. On a dit que cet esprit de la chevalerie venait des Germains ou des peuples du Nord : si cela était vrai, l'histoire en aourait retrouvé des traces à des dépoques antérieures. On peut emprunter à un autre peuple des lois ou des usages, mais non des illusions et des sentiments. Pour connaître icla vérité, il flaudrait savoir ce qu'il y avait de caché et de mystérieux dans les mœurs et dans le cœurh humán au moyen &c. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que la fdélité à Dieu et la fdélité aux dames étsient recommandées comme une même everu et comme un même devoir.

Lorsqu'un chevalier mourait pour la dame de ses pensées, on ne devait pas doute de son sailut, d'après la théologie des chitéaeux; il faut croire néammoins que le clergé était plus sévère. Un chevalier ne prononçait pas un serment où il ne fîtt question de la religion et de l'amour: Louis IX ne veut pas conclure un traité aveo les mussimans, sans le consentement de la reine Marguerite, qui estoit sa dame; 'à d'après une loi de Jacques II d'Aragon, la présence d'une femme était comme le droit d'asile dans un lieu saint; l'institution de l'ordre du Bouclier d'or prescrivait de respecter les dannes, parce qu'après Dieu elles étaient la source de tout honneur que les hommes pouvaient a equérir's.

Dans les guerres du moyen âge, l'histoire nous montre souvent les chevaliers portant les couleurs de la beauté au milieu des batailles, il faut convenir cependant que dans les guerres saintes on rencontre

<sup>!</sup> Voyez le liv. XV de notre Histoire.

<sup>\*</sup> L'ardre du Bonclier d'or fut institué par Louis II, due de Potrbon, Legrand, L. I, p. 120.

peu d'exemples de ces amours héroiques et chevaleresques. Nous verrons bientôt que cette chevalerie, si dévouée en Europe à l'amour des dames, prit nn autre caractère dans le royaume de Jérusalem et près du tombeau de Jésus-Christ.

Au reste, les vertus qu'enseignait la chevalerie d'Occident étaient précisément celles qui devaient le plus contribuer à détruire le règne de la barbarie. On ne pouvait faire une plus cruelle injure à un chevalier que de le soupconner de mensonge et de félonie. La délovauté. le parjure, passaient pour les plus honteux de tous les crimes. Quand l'innocence opprimée implorait le secours d'un noble guerrier, malhcur à celui qui ne répondait point à cet appel! L'opprobre suivait toute offense envers le faible, toute agression envers l'homme désarmé. Nous ne parlerons point de cette politesse chevaleresque par laquelle devaient s'adoucir les mœurs, ni de cette modestie des héros qui, sans être tout à fait l'humilité chrétienne, était, au milieu des prophées de la guerre, comme la pudeur de la gloire. Pour rappeler par un seul mot toutes les vertus de la chevalerie, il nous suffira de nommer ce vieil honneur, qu'on n'a jamais bien défini, et qui fut pour un siècle barbare comme une autre religion avec ses mystères et surtout avec ses miracles.

Pour se faire une idée juste de la chevalerie, on doit l'étudier dans les tournois, qui lui durent leur origine, et qui étaient comme les écoles de la courtoisie et les fêtes de la bravoure. A cette époque, la noblesse se trouvait dispersée, et restait isolée dans les châteaux. Les tournois lui donaient l'ocession de se rassemble; et c'est dans ces réunions brillantes qu'on rappelait la mémoire des anciens préux, que la jeunesse les prenait pour modèles, et se formit aux vertus chevaleresques en recevant le prix des maiss de la beauté.

Comme les dames étaient les juges des actions et de la bravoure des chevaliers, elle exercèrent un empire abobs uns l'Îme des gueriers; et je n'ai pas besoin de dire ce que cet ascendant du sèxe le plus doux put donner de charmes à l'héroisme des preux et des paindins. L'Europe commença à sortir de la barbarie, du moment où le plus faible commanda au plus fort, où l'amour de la gloire, où les plus nobles seniments du cœur, les plus tandres affections de l'âme, tout ce qui constitue la force morale de la société, put triompher de toute autre force.

<sup>1</sup> De Sainte-Palaye, t. I, p. 87, 418; Durange, cinquième dissertation sur Joinville,

Nous ne croyons pas que la chevalerie errante avec ses bizarres trayers ait jamais existé ailleurs que dans les romans; on doit croire néanmoins que, si l'amour de Dieu avait armé les chevaliers chrétiens contre les infidèles, l'amour des dames put aussi les porter quelquefois à la défense de la beauté malheureuse. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que la chevalerie d'armes, comme nous l'avons dit, ne tenait point à la terre, et que la patrie d'un chevalier se trouvait partout où il pouvait montrer sa force, son adresse et sa valeur. Ainsi un reste de l'esprit nomade des barbares se mélait au caractère de la chevalerie, et cet esprit cosmopolite pourrait donner quelque vraisemblance aux récits des romanciers. L'histoire a raconté les aventures et les exploits de ces guerriers normands qui, en revenant de Jérusalem, délivrèrent la Calabre de l'invasion et du joug des Sarrasins. Joinville nous parle de plusieurs chevaliers qu'il avait vus arriver dans la Palestine, et qui, sur le portrait qu'il nous en a retracé, pourraient passer pour de vrais chevaliers errants. Partis du nord de l'Europe, ils avaient longtemps vécu parmi les Comans et les peuplades sauvages de l'Asie Mineure. Les croisés et le peuple de Ptolémais écoutaient avec avidité le récit de leurs courses lointaines ; on se plaisait à imiter dans l'armée chrétienne les coutumes qu'ils avaient empruntées aux Barbares; on admirait leurs manières chevalcresques. et surtout l'adresse intrépide avec laquelle ils poursuivaient les tigres et les lions dans les déserts de la Syrie. Après avoir parcouru l'Orient et l'Occident, ils venaient engager leur foi au service de Jésus-Christ et s'enrôler sous les drapeaux de Louis IX.

On avait vu dans l'antiquité des héros qui parcoursiènt le monde pour le délivre des fissus et des monstes. Mais ces héros n'avaient pour mobile ui la religion qui élève l'âme, ni cette courfoisie qui adoucil les mours. Les mours. Les autre différence entre l'espri de l'antiquité et les sentiments des modernes, c'est que cher les anciens l'amour passait pour amolfir le courage des héros, et qu'au temps de la chevalerie les femmes, qui étaient les juges de la valeur, rappetaient sans cosse dans l'âme des guerriers l'entlousissene de la vertu et l'amour de la gibire. On trouve dans la finantire une conversaiton entre plusieurs danses exprimant leurs sentiments sur la conduite de leurs clevaliers qui éfétient trouvés à la batalliel d'Aincourt. Un de ces clevaliers avait cherché son saite dans la fuite, et la dame de ses penseses s'écreir s'écnir la loy d'amour, je l'avarois miculz aime mort que uje.

Cette institution, si ingénieusement appelée Fontaine de courtoisie et qui de Dieu vient, est bien plus admirable encore prequ'elle se montre sous l'influence toute-puissante des idées religieuses. La charité chrétienne réclama toutes les affections du chevalier, et lui demanda un dévouement perpétuel pour la défense des pèlerins et le soin des malades. Ce fut ainsi que s'établirent les ordres de Saint-Jean et du Temple, celui des chevaliers teutoniques et plusieurs autres, tous institués pour combattre les musulmans et soulager les misères humaines. Les infidèles admiraient leurs vertus autant qu'ils redoutaient leur bravoure. Rien n'est plus touchant que le spectacle de ces nobles guerriers qu'on voyait tour à tour sur le champ de bataille et dans l'asile des douleurs, tantôt la terreur de l'ennemi, tantôt la consolation de tous ceux qui souffraient. Ce que les paladins de l'Occident faisaient pour la beauté, les chevaliers de la Palestine le faisaient pour la pauvreté et pour le malheur. Les uns dévouaient leur vie à la dame de leurs pensées; les autres la dévouaient aux pauvres et aux infirmes. Le grand maître de l'ordre militaire de Saint-Jean prenait le titre de gardien des pauvres de Jésus-Christ, et les chevaliers appelaient les malades et les pauvres, nos seigneurs. Une chose plus ineroyable, le grand maltre de l'ordre de Saint-Lazare, institué pour la guérison et le soulagement de la lèpre, devait être pris parmi les lépreux . Ainsi la charité des chevaliers, pour entrer plus avant dans les misères de leurs semblables, avait ennobli en quelque sorte ce qu'il y a de plus dégoûtant dans les maladies de l'homme. Ce grand maître de Saint-Lazare qui doit avoir lui-même les infirmités qu'il est appelé à soulager dans les autres, n'imite-t-il pas, autant que peut le faire notre faiblesse, l'exemple du fils de Dieu, qui revêtit une forme humaine pour délivrer l'humanité?

On pourrait eroire qu'il y avait de l'ostentation dans une aussi grande charité. Mais le christianisme, comme nous l'avons déjà dit, avait dompté l'orgueil des guerriers, et ce fut la sans doute un des plus beaux miraeles de la religion au moyen âge. Tous ceux qui visitient alors la terre sainte, ne pouvaient se lasser d'admirer dans les

Of using fear jumpes som by position if Tamostom IV, vers Tax 4553. A cells proper, he subvised a Saist-Laurent feuraliser and as soverein possible hyperation of elites proof present matter question for enter exe qui so fil is point autopate de la birge, purce que les indicides armient tele tense develuriers largered care le highest de la birgenie. Le propel en resultant partier partier partier, and in the confusion superson al revierge of Personal, side (in the confusion superson al revierge of Personal). See the confusion superson also the first of the first V, dated of Tax 1050. (Veyen Ellinteirs date order superson at D. 18070, t. 1), p. 2023.

chevaliers du Temple, de Saint-Jean, de Saint-Lazare, leur résignation à souffrir toutes les peines de la vie, leur soumission à toutes les rigueurs de la discipline, et leur docilité à la moindre volonté de leur chef. Pendant le séjour de saint Louis en Palestine, les bospitaliers avant eu une querelle avec quelques eroisés qui chassaient sur le mont Carmel, ceux-ci portèrent leur plainte au grand maître. Le clu f de l'Hôpital mande devant lui les frères qui avaient fait outrage aux croisés, et, pour les punir, les condamne à manger à terre sur leurs manteaux. Advint, dit le sire de Joinville, que je me trouvay present avec les chevaliers qui s'estoient plaints et requismes du maistre qu'il fist lever les freres de dessus leurs manteaux, ce qu'il cuida refuser. Ainsi la rigueur des cloltres et l'humilité austère des eénobites n'avaient rien de repoussant pour des guerriers : tels étaient les béros qu'avaient formés la religion et l'esprit des oroisades. Les ehcvaliers de Saint-Jean et du Temple avaient appris à mépriser les vanités de cette vie : c'est dans ces ordres militaires et religieux, selon un poête contemporain, que se retiraient les guerriers qui étaient fatigués du monde, et qui avaient tout vu et goûté de tout'. Il ne faut pas oublier que dans les âges barbares la modération de ceux qui portent les armes et l'humilité de la force sont un commencement de civilisation.

Nous avons qu'il ne faut pas toujours juger les hommes d'après la morale qu'ils poclament et d'après la règles qu'ils doivent suivre. Les ordres militaires de la terre sainte, pour le soundale de leurs mœurs, moritèrent quelquefois la ensance des chefs de l'Eglies; leur esprit d'ambition et de rivalité troubla souvent la pais des eclonies christiennes en Orient. Lorsqu'on voit les désordres du moyen age, on doit croire aussi que la chevalerie de l'Occident resta au moins impuissante pour arrêter le mal, et qu'elle s'associa quelquefois clie-même aux excès qu'elle devait réprimer miss l'espeit de son institution subsissait, et ses maximes présidaient à l'éducation d'une noblesse encore barbare. Quoi qu'on puisse penser de la corruption humaine, il aren toujours veni de dire que la chevalerie, alifice à l'esprit de courtoisis et à l'esprit du christianisme, a éveille dece les peuples modernes des sentiments et des vertus ignorés des anciens. C'est à cette école que les jeunes guerriers veniant prendre des leçons de politesse, de havoure

<sup>1</sup> Guyot, poète satifique du treixième siècle.

et de générosité: admirable école, où la victoire déposait son orgueil, la grandeur ses superbes dédains, où rien n'était plus honteux que la perfidie et le mensonge, où rien n'était plus glorieux que de protéger la faiblesse et de secourir le malheur!

Comme l'éducation des peuples se formait sur l'exemple des premières classes de la société, les généreux sentiments de la chevalerie se répandirent peu à peu dans tous les rangs, et se mélèrent au caractère des nations européennes. Il s'élevait coutre ceux qui manquaient à leurg dévoirs de chevaliers une opinion générale, plus sévire que les lois elles-mêmes, qui était comme le code de l'honneur, comme le cri de la conscience publique.

Lorsquo l'institution de la chevalerie tomba par l'abus qu'on en fit, et surtout par une suite des changements survenus dans le système militaire de l'Europe', il resta encore aux sociétés européennes quélques sentiments qu'elle avait inspirés, do méme qu'il reste à cora qui ont oublé la religion dans laquelle lis sont nés, quelque chose de ses préceptes et surtout des impressions qu'ils en requient dans leur enfance. Au temps de la chevalerie, le pirx des bonnes etions datit la gloire et l'Bonneur. Cette monnaie, qui est si utile aux peuples et qui ne leur coûte rien, n'a pas laissé d'avoir quelque cours daus les siècles suivants. Tel est l'effet d'un glorieur souvenir, que les marques et les distinctions de la chevalerie chrétienne servent encore de nos jours à récompenser le mérite et la havour-

Puisqu'il est vrai de dire que les croisades donnèrent à la chevalerie cet ascendant qui adoucit la barbarie et la rudesse des mœurs, on doit convenir qu'elles ont rendu un véritable service à l'bumanité.

De Sainte-Palaye attribue la chute de la chertalerie en France à l'établéssement des compognies d'ordonnance per Charles VIII, à l'edit de François I qui étendit les bonneurs de la chevalerne aux peus de robe et à d'autres napitaries civils [Mensiers sur les Chevalers, part. V].

### CHAPITRE X.

#### DE CLEBER.

'ASCENDANT et la richesse du clergé l'avaient placé à côté de la noblesse dans le système féodal; mais il faut convenir que le rang qu'on lui avait donné dans cet ordre de choses répugnait à la fois à son caractère et à l'état de la société. Nous ne craimons pas de dire que le sys-

There feodal tendait à corrompre l'institution de l'ordre ecclésiastique, comme le clergé tendait à corrompre le système de la féodaliél. Le dergé, évelvo pur la paix, n'était pas propre à rempir les conditions du régime militaire; d'un autre côté, le régime militaire devait changer ou altére les mœurs pacifiques du clergé. Il n'était pas rure de voir des prélats revêtus du casque et de la cuirnase; quelquelois même des prêtres de campagne conduissient à la guerre le troupeau q'un recigion de paix leur avait confil. Cet espri militaire dans les ecclésiastiques s'accrut encore par les croisales, où leurs armes se trouvaient sanctifies par l'objet de la guerre. Cependant le clergé ne devint jamais assez guerrier pour rempiir tous les engagements féodux, et l'on peut ajouter qu'il ne fut pas toujours assez pacifique pour rempiir tous les devoirs religies.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à mesure que la féodalité fit des progrès, le clerép pentit quelque chose de sa régularité et de ses vieilles traditions. Les Francs, lorsqu'ils entrèrent dans l'Eglise, y portèrent leurs habitudes; et ces habitudes ne s'accordaient goère avec l'esprit du sacertioce. Les banons et les printores invoquèrent quelquefois les armes spirituelles du clergé pour s'assurer l'Obéis sance de leurs sujets et de leurs vassurs; d'un autre colé, le clergé invoquait aussi les armes des seigneurs pour la défense de ses droits, et nous voyons dans l'histoire que chaque parti qui venait au secours de l'autre finissait par vendre chèrement ses services. Ajoutez à cela

que le clergé, dans les jours d'oppression et de misère, foit regardé comme un asile où tout le monde accourait, les uns pour leur salut dans une autre vie, le plus grand nombre pour échapper à l'Indigence ou à la servitude dans ce monde terrestre. Tous ceux qui se prescataint et déannt recus, même quéquefois les enfants des serfs, et c'est de là surtout que vinent l'oubli de la discipline, la décadence des fudes, que tous les listòriens de l'Edicise out déplorés.

Il n'était pas facile de faire observer la discipline parmi cette foule de cleres répandits dans les châteaux, où ils remplissaient l'office de chapelains, de trésoriers, de serchiters y dans les cités, où ils exercitent la profiession d'avocats, de notaires, de collecteurs, de marchands ', etc. Comme tout était procès alors, même les péniences, de l'Église, et que chacun pouvait se faire juger au tribunal de Rome, il arriva que les évêques dont la puissance vari été excessive dans les siècles précédents, puisqu'ils déposaient les rois, ne pouvaient pilsa méme juge les cleres de leurs' diocèse. On abandonna l'étude des doctrines pour étudier la chicane et les moyens de se soustraire à la hiérarchie ecclésiastique. Dis qu'il n'y eu plus d'ordre et de justice parmi les pasteurs, il n'y en eut plus nulle part; dès que la muit ben'ette dans l'Écliss, et les eréonafiti aratou.

On n's pas reproché su clergé du moyen âge d'avoir neigligé ses intérêts; cependant on vit en France des prélats abandounce à la couronne les priviléges d'un évêque, et, ce qui doit exciter noive surprise, des cures avec leurs revenus furent dounées aux seigneurs qui partaient pour la première croissée. Aucun pouvoir n'avait alors de règles fixées ni de limites reconnues; on ne doit donc pas évônner que le siècle se mélat des intérêtes de Efgine, et que l'Égine s'introduistit dans les affaires du siècle. La confusion du spiritule et du tempore fut prorées and ernier excès, saint Bernard ci-sait aux évêques qu'ils n'avaient pas été appélés pour gouverner le monde, mais pour extirper les mauvaises heches? : c'était un sar-cloir qu'il leur falfait, et non un sceptre. Les abus dont se plaignait l'abbé de Clairvaux venaient surtout de la confusion dont nous venaits par les mais de l'appendit de l'appendit de la confusion dont nous venaits present de la confusion dont nous venaits entre de la confusion de la conf

Le concile de Vienne défendit aux cieres d'êtra bouchers et de teoir cabaret; quoique temps superarunt on teur avait défendu d'être jongleurs ou bouffons de profession. Fécury, septième Discours sur l'Histoire occidenstique.
3 Orderle Vital.

 <sup>3 -</sup> Le devoir des pasteurs, ajontait saint Bernard, est de vaincre les longs, et non point de dominer sur les brebis. • (De Consideratione.)

nons de parler, et signalaient le désordre des sociétés bien plus qu'ils n'étaient eux-mêmes le désordre,

Le pape Grégoire VII, qui entreprit de changer le monde chrétien et dont la maxime était frapper pour guérir, avait conçu deux grands desseins : celui de soumettre les princes à l'autorité de Rome. et celui de réformer les mœurs du clergé. On peut dire que ce pontife réussit trop dans ce qu'il v avait de plus difficile et de plus dangereux, l'asservissement des trônes de la terre, et qu'il ne réussit pas assez dans ce qu'il y avait de plus utile et de plus nécessaire, le rétablissement de la discipline et le triomphe de la morale évangélique. Les passions humaines résistèrent plus longtemps que les princes, et, tandis que les empereurs et les rois s'abaissaient devant les papes, les désordres que l'Église voulait réprimer ne cessaient point de scandaliser l'Europe chrétienne. La plupart des conciles qui se tinrent au commencement du douzième siècle, attestent que la loi du célibat n'était pas encore scrupuleusement observée dans le clergé séculier, et que le serpent de la simonie continuait à se glisser dans le sanctuaire'.

L'abbé de Nogeat parle de quatre évêques qui se succédèrent sur le siège de Laon et dont l'élévation fut le fruit de la corruption et de la brigue. Le premier de ces prelais était accusé d'avoit retait, le jour même du vendredi saint, le seul prince qui restait de la maison de Chartemagne; le demier, Baudri, avait livré Robert, duc de Normandie, un des héces de la première croisade, à son frère Henri, vainqueur à Tinchebray 2, Nous ne répérentes point ce que dis d'aibert des mœurs de ces quatre évêques; nous ne répéterons point no plus ce que dissiant du cleggé de leur temps saint Benard, Jacques de Vitir<sup>3</sup>, Pierre de Blois <sup>4</sup> et tant d'autres pieux réformateurs, accoutumés dans la chaire évangélique à censurer leur siècle avec amertume, et naturellement portés à exagérer les peintures de la corruption et du vice. Il faut se garder aussi de prendre à la étre les saiters des trubadours et des rounanciers,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bans son traité initialé De Courresione od ciercos, l'abbé de Ciairvaux trace un tableau were des moures du clèrgé de son temps : s'il fant en croire ce pieux docteur, les vices les plus hideux soulitieus alors les serendocs. <sup>2</sup> 1-l'abbé Calibert : Be réd and.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez dans l'Histoire d'Orient de Jacques de Vitri le chapitre intitulé De la négligence et des péchés des prélats.

<sup>4</sup> Voyez les lettres de Pierre de Biois (Bibliothèque des Groisades).

acoueillies par la malignitó populaire, toujours prête à se soulever contre le grave ministère du sacerdoca. Nous avonos toutofois que la puissance et la richesse du clergé devaient exciter la jalousie. Voilà pourquoi, vers le milieu du dousième siècle, la noblesse forma une ligue contre les prétentions des codésisatiques, et que, dans la rivolte des pastoureaux, le pemple voyait avec joie qu'on outragect les préters. Coependant le clergé ne prefit joint son empire sur les esprites : Obsendant le clergé ne prefit joint son empire sur les esprites : Obsendant le clergé ne prefit joint son empire sur les continues de résone avec elles.

Les abus contre lesquels s'était élevé Grégoire VII, la simonie et surtout le mariage des clercs, ne désolaient plus l'Égües chrétienno avant la fin des guerres saintes. On vit peu à peu so rétablir la discipline; les ténèbres de l'ignorance commencèrent à se dissiper; lamocent III et ses successeurs encouragèrent les études. Le clergé reprir son ancien édat, et, dans un sècle encore barbare, il répaidit les premières clartés de la civilisation, semblable aux colonnes lumineuses du désert.

Nous devons faire remarquer que lo elergó ne partu jamais dans les guerres saintes qu'à la suite des barons et des chrealiers de la croix. L'histoire ne le présente qu'une esule fois dirigeant les travaux militaires d'une croisade; ce foi au siége de Damiette \*A.Ausi les assauts et les combats y diaient-lis sans cesse môlés aux cérémonies religieuses. La bravoure n'y connaissait pas d'autre encouragement que les bénéticions du ciel; la licence d'autre frein que les anathèmes del Église. Nous avons déjà dit qu'on reconnaissait surtout l'influence du lergé dans une croisade à la téméride des entrepréses : le clengé, dans les circonstances difficiles de la guerre, croyait pent-fer trop aux miracles, et ne croyait pas assez aux périls. On sait quelles furent après la pries de Damiette les suites de son excessive confince dans la victoire.

Dans chaque expédition, il partit un grand nombre d'évêques et d'abbés suivis de leurs vassaux et de ceux qui étaient venus s'enroler sous leurs bannières. Il n'était point de baron ou de comte qu'in rèmmentat vec lui un ou deux chapelains, ce qui devait accroître la multitude des ecclésiastiques sous les drapeaux de la croix. Dans une guerre religieuse, j'influence morale du clergé devait être toute-

<sup>1</sup> Guillaume de Nangis ( Bibliothèque des Croisades).

<sup>3</sup> Nemorial des podestats de Reggio, Coll. de Muratori (Bibliothèque des Croisades).

puissante. On sait quelle conflameo l'évêque du Puy inspirait aux pheirins de la première croisde; mais, si nous en cryons Grillaume de Tyr, les ecclésiastiques qui survécurent à ce vénéralte prélat n'eureur point dans l'armée chrétienne le même rétélit ni la même considération : on put à peine trouver dans ce dergé voyageur des ponités capables d'occuper les principaux siéges de la Palestine et de la Syric Dans les croisdes suivantes, surtout dans la troisième, un grand nombre d'évêques servirent la eause de la croix par leurs lumières, et dombrent aux pelérais l'exempte des vertus évanséliuses.

Nous ne suivrons point le clergé latin dans les colonies chrétiennes d'Orient, où il voulut quelquefois exercer une domination temporelle. On se rappelle que le patriarche Daimbert aspirait à la possession de Jérusalem, et que la ville sainte vit de nombreuses divisions éclater entre l'autorité des princes et celle du clergé. Tantôt les rois de Sion demandaient des subsides à l'Église, tantôt le patriarche demandait au successeur de David et de Salomon les décimes dues aux serviteurs de Dieu. Les deux partis cédaient ou résistaient tour à tour et selon les circonstances, ne mettant jamais de mesure ni dans la haine. ni dans la soumission. Baudouin demanda humblement pardon au concile de Naplouse pour les injustices que lui et ses prédécesseurs avaient commises envers le clergé de la Palestine. Dans une autre occasion, le roi Baudouin ayant en une vive querelle avec le patriarche Étienne au sujet de la possession de Joppé, celui-ci tomba malade, et mourut d'une mort prématurée. Quoique l'insinuation peu charitable que fait à ce sujet l'archevêque de Tyr nous paraisse sans fondement, elle n'en montre pas moins la malheureuse animosité avec laquelle on se disputait les conquêtes des guerriers chrétiens et l'héritage de Jésus-Christ . Les papes furent souvent sollicités de prononcer dans ces contestations; mais ils ne donnèrent presque jamais une entière satisfaction au clergé, car le clergé latin d'Orient ne pouvait servir leurs desseins ni en deçà ni au delà des mers, et la prudence leur commandait de ne pas décourager les princes qui défendaient les armes à la main le royaume de Jérusalem.

On a prétendu que le clergé s'était enrichi pendant les croisades. Cette assertion, qui a été si souvent répétée par les écrivains du dernier siècle, a besoin d'être examinée enfin avec une attention impartiale. Le clergé se trouvait très-riche à l'époque de la première

Guillaume de Tyr, Coil, de Bongars (Bibliothèque des Croisades).

croisade; ses ennemis l'accusaient depuis longtemps d'avoir usurpides propriétés immenses. Sons les deux premières races, ses richesses avaient porté de l'ordistège aux bornos et aux rois, qu'i l'avaient putsieurs fois dépouillé, sous prétexte qu'il ne défendait point l'État et que les propriétés dont l'ijouisait appartenaient à ceux dont la bravous veillait au saint du rovaume.

Si les croisades eussent emrichi lo clergé, il aurait dù être plus riche dans les pays qui avaient pris le plus de part aux croisades; or, le clorgé de l'Allemagne et de plusieurs autres États de l'Europe surpassait en richesses celui du royaume de France, où les expéditions d'Orient avaient excité tant d'enthousiasme et fait accourir tant de guerriers sous let armies.

Le clergé, îl est vrai, acquit de nouvelles possessions dans les pays conquips par les croisés; mais il ne lui en resta rien payès les guerres saintes. Nons avons dit qu'à la fin des croisades le nombré des fludles avait beaucoup diminué dans l'Asie Mineure, dans la Syrie, en Egypte : co fut là sans doute une des suites les plus déplorables de ces guerres qui avaient irrité les mesulmans sans les avoir vaincus. Tous ces évolèses ans fouctions dont le olergé conserve acoro aujourl'allu les útres vains et pompeux, n'attestent que trop les pertes de l'Égilse catholique dans les contrées de l'Orient.

La première guerre sainte dut être . comme nous l'avons vu , trèsprofitable au clergé : il ne fut point obligé d'en payer les frais ; le zèle des fidèles fournit à toutes les depenses. Cependant il prit part lui-même à cette croisade, et les prêtres qui partirent avec les autres croisés ne durent pas s'enrichir dans leur pèlerinage. A la seconde croisade, on commenca à mettre des contributions sur les églises, sans avoir égard aux vives réclamations des ecclésiastiques. Il s'établit dès lors dans le monde chrètien une opinion qui devint funeste au clergé : c'est que les guerres entreprises pour la gloire de Jésus-Christ et la délivrance des saints lieux devaient être payées par l'Église. On leva d'abord des tributs sur le clergé, sans consulter d'autre autorité et suivre d'autres règles que celles de la nécessité et des circonstances. A compter de la troisième croisade, après la publication de la dime saladine, on établit des impôts plus réguliers, qui étaient fixés par les papes ou les conciles, et qu'on percevait avec tant de rigueur, que les églises furent déponillées de leurs ornements et qu'on mit quelquefois à l'encan les vases sacrés.

Il est vrai que le clergé recevait quelquefois les offrandes et les legs de ceux qui partieint pour la terre sainte, o qui avaient fait veus de partie; mais qu'était-ce que ce tribut de la piété, à côté des tributs qu'il se trovavait obligé de payer lui-môme? Nous ne craignons pas d'affirmer que, dans l'espace de deux cents ans, le clergé donna pour les guerres saintes plus d'argent qu'il nes navrait fallu pour acheter la plus grande partie de ses proprietés. Assis vil-en peu à peu serfoidir le zelte des ceclésiastiques pour la délirrance des lieux saints, et l'indifference qui succeda parmi les peuples chrétiens à l'arcleur des croisades, commença par le clergé. En Allemagne et dans plusieurs autres pays, son mécontennent était poussés i loin, qu'à la fin les papes n'ossient plus se fier aux évêques pour la prédication des croisades, et qu'ils ne donnaient plus cette mission qu'aux ordres mendiants, qu'in possédaient rien et n'avaient rien à payer pour les expédicions contre les infidéles.

On a dit que le clergé avait profité des croisades pour acheter à vil prix les propriétés de la noblesse, comme de nos jours nous avons vu beaucoup de gens profiter de la révolution pour acheter à un prix modique les biens du clergé lui-même. Nous trouvons en effet des exemples de ces sortes d'acquisitions dans la première croisade; mais ces exemples devaient être plus rares dans les autres guerres saintes, dont le clergé fut obligé de payer les frais. Le grand avantage qu'eut alors le clergé sur la noblesse; c'est que les nobles pouvaient engager et aliéner leurs possessions, et qu'il ne fut jamais permis aux ecclésiastiques d'aliéner ni d'engager leurs biens. Un autre avantage du clergé, c'est qu'il formait un corps toujours animé du même esprit et toujours dirigé par les mêmes lois; tandis que tout changeait autour de lui, lui seul ne changeait point. C'est ainsi qu'il résista à la révolution qui s'opérait dans les propriétés. Nous ajouterons que la juridiction du clergé, qui chaque jour faisait de nouveaux progrès, était pour lui une source de richesses. Il était dans la nature des choses, comme nous l'avons déjà fait remarquer, que la classe la plus éclairée devint la classe la plus riche. Le clergé n'eut donc pas besoin de profiter de la ruine des croisés pour s'enrichir : ses lumières, son esprit d'ordre et d'économie, l'ascendant qu'il avait sur les peuples, lui offraient assez de moyens pour accroltre ou pour conserver ses possessions.

## CHAPITRE XI.

### DES MONASTÈRES.

N

g ous avons vu que l'exaltation des esprits qui produisit les de croisades avait augmenté le nombre des cénobites. Guillaume de Tyr dit, en commençant son histoire des guerres saintes, que le monde, livré à tous les désordres, était près de toppère en ruine. On se persuadait

que le monde, ainsi menacé de sa fin, ne pouvait être renouvelé que par des évérements et des sacrifices extraordimiers. La religion, qui dirigeait tout aiors, montra aux uns l'Orient à conquérir, aux autres le désert où les attendait la phoitence. Dans l'opinion des sages et des docteurs, il n'y avait rien de plus dangereux sur la terre que le siziete, et toutes les cités semblaient (tre pour les chrichiens remples d'une dévotion ardente coumne des villes maudites du ciel qu'il failait s'empresser de quitter. C'est ainsi qu'on prenait à la fois la route de Jérusalem et celle des lieux rétirés, qui diant régardées comme le chemin de la Jérusalem célese, Nous avons parlé des guerriers de la crisc « des plécinies de la terre sainte; qu'il nous soit permis d'arrêter un moment notre attention sur la milice des cloîtres et sur les roisés du désert.

Les fondations de monasères ne sont pas les faits les moins comus de l'histoire : les tenoriquents, qui diatent presque tous des moines, n'y attachent pas moins d'importance qu'aux plus grands événements politiques. Orderé Villa parle tour à tour, et sur le même ton, de l'invasion de Guillaume en Angleterre, de la conquête de la Pouille par les Normands, et de la fondation ou de la gloire du monastère de Suint-Évroul.

Les couvents s'établissaient de plusieurs manières. Quelquefois c'était un seul homme qui se retirait dans un lieu solitaire et dont les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le troisième valume du Spicilège de d'Achery renferme beautump d'actes de fondation de monasteres.

fidèles venaient admirer la sainteté. Ces anachorètes, au rapport des légendes contemporaines, étaient comme les rois de la solitude; car les oiseaux du ciel obéissaient à leur voix, et la nature leur était soumise. L'historien de la Normandie, après avoir raconté la sainte vie d'un anachorète, nous raconte ainsi sa mort, plus miraeuleuse encore que sa vie : « Une douce mélodie s'élevait dans les airs, un parfum « divin remplit les lieux sauvages; un nuage brillant s'éleva sur l'ho-« rizon et fit pâlir l'astre du jour ', » Le récit de ces prodiges et de mille autres semblables se répandait dans tous les pays voisins ; bientôt la foule accourait, et le désert voyait s'accomplir ces paroles d'Isaïe : a Ce lieu est trop étroit pour moi ; faites-moi de la place, « afin que je puisse y habiter. » Une autre origine des cloîtres était le repentir des pécheurs, la dévotion des grands et des princes. En donnant une partie de leurs biens à des eénobites qui passaient les jours et les nuits dans l'oraison, les riches et les puissants du siècle espéraient hâter dans une autre vie la délivrance de leurs proches, et eroyaient acquérir pour eux-mêmes les trésors du eicl2. Plusieurs établissements monastiques durent leur origine à des colonies de moines envoyés dans d'autres solitudes pour y faire fleurir les austères vertus de la vie religieuse<sup>4</sup>. Plus d'un ordre de eénobites avait des monastères répandus sur toute la surface du monde; et ces monastères, suivant la même règle, pratiquant les mêmes austérités, obéissant à un seul chef, formaient comme une confédération pieuse qui surpassait quelquefois la richesse, la puissance des grands de la terre et des florissantes cités

Le zèle pour la vie monastique fut si grand dans le douzième siècle, que la France et l'Europe enignirent de manquer de solitudes. Les mères eachient leurs enfants, les femnes leurs maris, les amis leurs amis, pour les dérober au prosélytisme des cloîtres. Un frère de saint Bernard hésitait à prendre l'habit religieux, alléguant que sa femme n'y consentirait pas : « Elle y consentira, du Bernard, o un elle

¹ Orderic Vital ajoute qu'un monastère fui foncé à côté de la cellule de cet ermite, qui s'appeiail Gustal (Histoire de Normandir, liv. 1).
² Il nous reste une foncie de chartes où sont consignées des donations relicionses faites par des

rols on des seigneurs (Spirid. III). Ces charies autent con tonatoment pour sanction une crois ta les juroles suivantes : « Que celui qui vundra enfeindre nos valontes sacbe que, por l'antorite de Dieu et par la chretienté de tous les saints, il sera, à moins qu'il ne a'amende, excommanies et madif éternélement.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saint Bernard fonda en Europe cent soixante maisons de son ordre. L'abbaye de Cluny avait quinze mille soixante-quatorze noccurrates.

« mourea ', » paroles cruelles qui montreut que les lois de la société et celles de la famille étaient immolées sans scrupulo à la passion rélouse par laquelle se peuplaient les déserts.

Les historiens ecclésiastiques ont longuement décrit la vie intérièure des monastères, les journées des moines, partagées entre le travail, la méditation ot la prière, les longues extases d'une dévotlon ascétique, et les prodiges de la pénitence; d'autres ont répété ce qu'on disait déjà au moyen age de la corruption des cénobites et des désordres qui régnaient dans les cloîtres. Nous présenterons à nos lecteurs d'antres tableaux. Tandis que la société était livrée à tous les exeès de l'ànarchie féodale, on aime à voir se former, à l'ombre des autels, des associations régulières qui étaient comme de petits États, ayant leurs nœurs, leurs lois, leurs gouvernements; et c'est sous ce rapport que nous parlerons des monastères au temps des croisades. Chaque cloitre avait sa règle et ses priviléges; une prérogative géné» rale et commune à tous était la liberté, Cette liberté s'exerçait surtout dans la police intérieure du couvent, dans l'élection des supérieurs de la communauté, sur laquelle aucune autorité religieuse ou civile ne pouvait exercer d'influence. Plusieurs abbayes se vantaient de ne dépendre que du saint-siège »; beaucoup de monastères supportaient impatiemment la juridiction spirituelle des évêques. Les moines de Rebais refusèrent de reconnaître leur abbé qui s'était soumis à l'évèque de Meaux, et les anathêmes du concile de Beauvais purent à peine les ramener à la soumission 3.

Un monastère se plaçait d'aborta sous la protection d'un saint. Le bienheureux patron que les cénobltes invoquaient dans leurs prières, stait le seigneur de cette pieuse miliee, et c'était, pour ainsi dire, sous sa bannière qu'ils livraigent leurs combats spirituels ou qu'ils défendantel les intécts temporels de leur association. Le respect qu'ils avaient pour la mémoire de leur fondateur ou de ceux qui les avaient preédédé dans le clottre, et qui étaient pour eux comme des aleux ou des ancetres, offrait une véritable image des sentiments et des souvenirs de la patrie. Souvent des latiques riches et puissants denandaient une part aux prières des omines, et metatent leur ploire

<sup>1</sup> Guillaume de Saint-Thierry, Vie de saint Bernard.

<sup>\*</sup> Le monastère de Vézelay et autres. Saint Bernard s'élévait contre cette prétention de plusieur

<sup>1</sup> Concile de Beauvais, 1167.

faire inscrire leurs noms sur les registres du couvent; ces frères du denors recevaient en quelque sorte le droit de cité ou de bourgeoisie dans la communauté monastique; après avoir servi pendant tonte leur vie les intérêts du monastère, leur dernier vœu était de mourir sous l'habit des cénobites et d'obtenir une portion de la terre qui devait couvrir leurs frères de la solitude. On ne peut se faire une idée de l'esprit d'émulation qui animait les moines pour agrandir les domaines et la renommée de leur ordre. « C'est cultiver la vigne du Seigneur, disait l'abbé Suger, que de prodiguer aux demeures des solitaires l'or, l'argent et les pierres précleuses. » L'histoire nous représente plusieurs cénobites exerçant une sainte violence envers leurs familles et ruinant leurs parents pour enrichir leurs monastères'. Lorsque la libéralité des fidèles abandonnait à un couvent une terre ou un bien quelconque, les moines y transportaient leurs reliques avec la plus grande solennité, afin que leurs saints patrons prissent possession comme eux de leurs nouvelles conquêtes 2. Chaque monastère avait dans ses archives des chartes et des contrats qui constataient ses titres et ses droits de propriété; et tel était le zèle des religieux pour reculer les limites de leurs domaines, que, si nous en crovons certains documents du moven age, ils ne se firent point scrupule d'appuyer quelquefois leurs prétentions sur des donations irrégulières et sur des pièces apocryphes 3.

Les moines, selon l'opinion du temps, étaient les dépositaires des biens du pauvre et des biens de Dicu; toute tentative pour révoquer une donation ou contester un privilége, était à leurs yeux un véritable sacrilége. Chaque monastère se disait l'Église elle-même, et se regardait comme le sainte famille du Christ; y cette conviction donnait aux cénobites une incroyable ardeur pour la défense des drois qu'ils avaient aoquis et que le temps avait consacrés. On connaît a vive contestation élevée entre les bourgois et les moines de Vézels pri vers le milleu du douzième siècle. Les bourgeois, noussés har

Orderic Vital racouse un trait semblable, et loue benecoap le moise qui avait donné à sou couvent orte prenue de gièle.
3 Clossaire de Bacange, va Reliquie.

B. Le chapitre géneral de l'an 1457 petonon; des pelnes oveire les faisificateurs des chartes et des scenax. Si les compubles etaient des molnes, on les interdissait; si cétalent des frèrés lalques, on les rejetait au dernier rang; les mus et les autres étaient condamnés à jetner touis les venireils au prin et à l'étai (Leburs, l. H, p. 16%).

Expression du moine l'dalrié, dans la préface qui précède les contumes du monastère de Clany (Specifique de d'Achery, 1. 1, p. 642).

comte de Nevers, voulaient se soustraire à la juridiction de l'abbave. Rien n'est plus curieux que l'histoire de cette révolution écrite par un moine, témoin oculaire. L'historien cénobite nous représente l'abbé Pons prenant la défense de la maison d'Israël, d'abord contre l'évêque d'Autun, ensuite contre le duc de Nevers, et parvenant, à force de travaux et de périls, à rendre plus brillante et plus visible à tous les yeux la pureté des libertés de son Église. Il faut remarquer ici que l'abbaye de Vézelay, dédiée à Madeleine, amie et servante de : Dieu, avait la prétention d'être indépendante pour le spirituel comme pour le temporel, et qu'elle se vantait d'être un aleu du bienheureux Pierre. En soutenant cette prétention, les disciples de Pons ne voyaient que des brigands et des impies dans leurs adversaires; si le comte de Nevers s'attendrissait sur le sort des bourgeois de Vézelav, c'étaient les larmes de l'impiété qui coulaient d'une fontaine de corruption. L'abbé Pons invoqua tour à tour les puissances de la terre et les ana-. thèmes de la religion; la misérable bourgade de Vézelay succomba enfin dans cette lutte, qui dura plusieurs années. Nous ne pouvons jager ni les gricfs ni les torts des bourgeois, qui n'ont point eu d'historien : mais, en lisant l'histoire de l'abbave, on est obligé de convenir que les cénobites firent la guerre sans modération et n'usèrent point de la victoire avec charité '.

La puisance e la richesse des monastères ne provensient pas uniquement de leure domaines on de leurs priviléges sejaceuriux; la plupart avaicant dans leurs églisse les ossements de quédques apôtres ou de quelques marrys qui leur attigacit de nombeuses offensales et qui les protégosient dans les mauvais jours. Des le neuvième séccle, les habitants des clottres, lorequ'ils avaient à se plainadre de l'injustice ou de l'usurpation des hommes puissants, dépossient à terre ou permit les rocces les reliques des saints, et les lesisaient aind abandonnées jusqu'à ce que le sanctuaire centali ou monacé foit délivré de toute crainte. \*1. Lorsqu'ils avaient à redouter les caterprises de brigants ou des emensis, on les voyait porter les dépoullés des élus de Dies na la ville prochânce; tout le monastère marchait en procession, implorant dans des cantiques lugulers la mistricorde du Ségneur. Dès les prentant dans des cantiques lugulers la mistricorde du Ségneur. Dès les prentant dans des cantiques lugulers la mistricorde du Seigneur. Dès les prentant est pas de les tors il n'y avait pas une défige.

Hist, de Venelay, par Hugues de Poiton (Spicilège de d'Achery, t. II, p. 408 et sair.)

<sup>\*</sup> Voyez le mot Reliquier, Glossaire de Ducange.

pas un monastère qui n'eût son reliquaire, que les moines appelaient leur trésor. Les ossements des saints guérissaient les malades, convertissaient les pécheurs, obtenaient les graces du ciel pour tous ceux qui les visitaient, et jamais un pèlerin n'adora les restes mortels des martyrs sans déposer sur l'autel le tribut de sa piété. Lorsque les croisades eurent commencé, on apporta des contrées orientales un grand nombre de reliques qui furent déposées dans les monastères comme dans un sur asile. Tandis que les guerriers de la croix pillaient les villes des infidèles ou des hérétiques, des moines et des cleres s'occupaient d'un butin qu'ils regardaient comme plus précieux et plus digne des victoures remportées au nom de Jesus-Christ, Nous avons vu dans l'historien Gunther les violences qu'employa l'abbé Martin pour dépouiller une église de Constantinople et pour s'emparer des reliques dont il enrichit son monastère près de Bâle 2. Il nous reste une relation dans laquelle un chevalier nommé Dalmas raconte lui-même comment il déroba dans une église des Grecs le chef de saint Clément, qui fut transporté en triomphe à l'abbave de Cluny 3. La multitude des fidèles accourait pour contempler ces trophées de la guerre sainte. Il arrivait souvent que les cénobites portaient leurs reliquaires de village en village, de cité en cité. afin de recueillir une plus grande quantité d'offrandes. Au milieu de ces translations auxquelles l'avarice présidait peut-être bien plus que la piété. l'iniquité et la fraude durent quelquefois abuser de la crédulité du vulgaire. Dès le commencement du douzlème siècle, l'abbé Ghibert's'élevait contre la coutume de faire ainsi voyager les saints, « Le tort qu'on a, disait-il, est de ne pas laisser les bienheureux « jouir dans une tombe immuable du repos qui leur est dû 4.» Ces abus que signalait l'abbé de Nogent subsistèrent longtémps encore; la dévotion pour les reliques ne fit que s'accroître pendant les croisades, et cette dévotion ne cessa pas d'être une source de prospérité pour la plupart des monastères.

<sup>1</sup> Joinville, avant de partir pour l'Orient, alla en pelerinage à Bleiconrt, à Saint-Urbain et en d'autres fleux.

<sup>?</sup> Guulter (Bibliothèque des Croisades).
? Iraile sur la Translation du chef de seint Citment de Constantinople au manastère de Cimp Bibliothèque des Occisades).

L'able Guibert, Coll. de Bongars (Bibliothères des Croisedes).

## CHAPITRE XII.

CONTINUATION DU MÊME SEPRET.

E qui ajoutait à la force des communautés religieuses. c'est qu'un monastère devenait riche et que chaque habitant du cloître restait pauvre. Souvent les arts les plus somptueux étaient appelés à construire un monastère. et dans ce monastère, qui était comme un palais, chaque moine n'occupait qu'une étroite cellule. L'historien de saint Bernard nous apprend que, le pape étant venu à l'abbaye de Clairvaux, on n'épargna rien pour recevoir Sa Sainteté, et qu'on servit sur sa table un poisson extraordinaire 1; dans le même temps les cénobites avaient pour nourriture un pain semblable à celui du prophête, et des feuilles de hêtre bouillies avec du sel. Ainsi se trouvaient réunies sous le même toit la spendeur des grands de la terre et la pauvreté des ermites. Le vœu de pauvreté était celui qu'on observait le plus rigoureusement dans les cloîtres. L'abbé Guibert nous parle d'un moine de l'abbaye de Flavigny sur lequel on avait trouvé, après sa mort, deux sous cachés sous son aisselle 2 : ce fut un si grandscandale dans le monastère, que le chapitre s'assembla comme pour une affaire où le salut de l'Église se trouvait intéressé, et qu'on refasa la sépulture sainte au cénobite coupable du vice de propriéte.

Jamais ces paroles, Ceci est à moi, ne furent prononcées dans un clottre, et les moines ne pouvaient employer l'adjectif possessif que pour dire mon père et ma mère 3. L'amour même de la gloire était interdit aux cénobites, qui devaient quitter leur nom pour prendre celui d'un martyr ou d'un élu de Dieu. C'est au milieu de toutes ces abpegations que s'élevait la puissance d'un monastère. Tandis que chaque moine ne so croyait que néant et poussière dans ce monde,

<sup>1</sup> Bistoire de soint Bernard, par Arnold de Bonneval, liv. II, ch. L. 1 L'abbe Combert : Be pird and,

Loutomes de Clany (Soiciléee de CAchery, & Il.

il n'était point de couvent qui n'eût l'orgueil de la ville éternelle et ne crût subsister jusqu'à la fin des siècles. Aussi dans la foule des solitaires ne remarquait-on qu'un seul homme, et cet homme était l'abbé que les moines avaient choisi. Tous se glorifiaient de lui obéir, à condition néanmoins qu'il n'obéirait lui-même à personne. Plus la puissance de leur abbé était grande, plus ils se crovaient libres. Tel était le respect qu'on avait pour lui, que les cénobites s'inclinaient toutes les fois qu'ils entendaient prononcer son nom. Les peines et les récompenses qu'il décernait venaient de Dieu ; lorsqu'il déployait la sévérité de sa justice, tout le monastère répondait de l'exécution de ses jugements '. Les plus coupables, ceux qu'il jugeait indignes de sa miséricorde, étaient quelquefois battus de verges en présence du chapitre : ils devaient se tenir debout à la porte de l'église pendant les offices, ils devaient vivre séparés de leurs frères. Aux jours de la discorde, les paroles du chef suprême exerçaient le plus souvent un empire absolu; s'il s'élevait contre son pouvoir une résistance opiniâtre, alors, secouant la poussière de ses pieds, il maudissait ses enfants indociles, et cherchait un asile dans un autre monastère. Ses malédictions paternelles, et surtout son absence, qui était regardée comme un abandon du ciel, suffisaient presque toujours pour rameper l'obéissance et la paix.

Cependant cette autorité souveraine n'avait rien d'arbitraire, car tout se trouvait réglé d'avance. Les traditions et des coutumes dirgealent les mointéres actions des écholòties; elles leur prescrivaient la manière des rendre au chapitre et au réfectoire, la manière des sonties, comment ils devaient assister aux prières du jour et de la muit, comment ils devaient assister aux prières du jour et de la muit, comment ils devaient et écopter la habre et les chéveux. Il y avait les lois pour la parole, il y en avait pour le siènnee, pour la forme et a certain des vétements, pour la démarche et le maintien habituel et en legieux. Le code monastique avait tout réglé, jusqui aux mortifications de la pénitence et jusqu'aux inocentes joice du clotte; l'Instoire nous apprend à quelle époque de l'année, dans le monatère de Clury, on assisionnait les fèves et les herbes à l'huile ou à la graisse, en quel temps on servait aux mônes des fruits, des code épicés et du poisson; nous voyons aussi dans l'histoire que le prieur de Vézelay était tuns, sous peine d'ecommunication, de faire servir

<sup>4</sup> S'il arrivail que le cémoblie compable vini à se révolier contre la correction, ses frères du slottre s'élacçaient sur lui sans attendre aucun ordre des supérieurs.

aux moines un splendide festin le jour de la fête de sainte Madeleine, patronne de l'abbaye .

Ainsi rien n'était plus uniforme que la vie des cénobites. Tout ce qui habitait un monastère avait la même pensée ; et on peut dire me dans les déserts habités par la foule des moines il y avait une solitude pour chacun d'eux 2. Un monastère néaumoins offrait des fonctions différentes à remplir, et la division du travail y était aussi bien ordonnée que dans la cité la plus industrieuse. Les uns étaient chargés de surveiller les intérêts du cloltre; ils allaient présider aux moissons et aux vendanges, ils allaient recueillir les tributs ou les redevances des vassaux de l'abbave. Celui-ci gardait le vin, celui-là veillait à la nourriture des moines, un autre allait voir dans le réfectoire si les portions des cénobites étaient égales. On avait des infirmiers chargés de soigner les malades , des visiteurs qui, nuit et jour, parcouraient le cloître. Chaque monastère comptait parmi les religieux des jardiniers, des bûcherons, des pêcheurs, des cuisiniers, des boulangers. Dans la communauté étaient des officiers qui recevaient les voyageurs et les pèlerins; d'autres qui accueillaient les pauvres et leur distribuaient chaque jour les dons de la charité. Les moines . marchaient au travail deux à deux et en procession, ayant à leur tête leur abbé et chantant des psaumes, des versets et des hymnes a. C'est un lieu commun aujourd'hui que de parler des services que les monastères ont rendus à l'agriculture et aux lettres. Les chroniques nous apprennent que dans les cloîtres on honorait ceux qui savaient lire et psalmodier; Orderic Vital, en célébrant la vie de trois anachorètes qui avaient paru comme trois étoiles dans le firmament, s'exprime en ces termes : « Ils possédèrent la science de l'art musical « dans ses modulations les plus suaves, et mirent au jour des airs « pleins de douceur pour les antiennes et les répons. » Les moines qui transcrivaient les manuscrits passaient pour faire une chose agréable à Dieu; dans l'opinion des cénobites, chaque lettre tracée sur un parchemin devait effacer une faute devant le juge suprêmes

<sup>1</sup> Hist. de Vézelay, par Hogues de Poitou.

<sup>2</sup> Expressions de Golliaume de Saint-Thierry, historien de saint Bernard, liv. 1, ch. VII.

<sup>4.</sup> La plaquet di ces detallo sont estratio des Continues de monastère de Clava Instéren en 1. I de Sprilége de d'éclere, Nous ne perime si que des documents que la presse mons a concerte. N. Bechon, dans son deraiter vogage, a treuré un trie-grând nombre de manustrits resfermant des littres et des chartes de l'abbaye de Congr. cos pièces, qui tranglissent quatre cisisses, provereur que les archives d'un monastère cisient quelquafois ausait considérables que les archives d'un Préssence.

Les monastères les plus célèbres avaient tout à la fois une bibliothèque et une école qui défendaient les doctrines de la vérité, conservaient la langue du peuple-roi, et gardaient en dépôt la mémoire du temps passé. Les cénobites exerquient à la fois l'empire de la religion, de la richesse et du savoir; ainsi les déserts éclairaient les cités, et domimient les opinions du siècle.

Rien ne prouve mieux l'ascendant de l'Eglise et l'esprit du temps, que de voir, d'un côte, la noblesse enfermée dans des châteaux forts, de l'autre, des solitaires habitant des cloîtres à peine fermés et défendus seulement par des croyances. Cette paix qui régnait autour des clottres attirait dans le voisinage des monastères une population nombreuse; plusieurs bourgs et même des villes durent leur origine au voisinage d'un monastère dont ils conservent encore le nom. On lit dans l'Histoire de la Normandie! qu'un grand nombre de moines s'établirent en Angleterre après la conquête de Guillaume, et que les retraites pieuses qu'ils avaient fondées devinrent comme autant de forteresses où leur sainte milice combattait pour l'autorité des rois normands. Souvent les grands et les princes demandèrent, à leur dernière heure, que leur cendre reposât dans l'église des cénobites, afin que la prière veillat nuit et jour sur leur tombeau. D'après un usage antique, les dépouilles mortelles des puissants monarques étaient confiées à la garde des moines, et la France avait vu les deux premières races de ses rois s'éteindre et finir dans l'ombre des clottres : n'y avait-il pas dans ces souvenirs quelque chose de saint et de royal qui devait entourer de respect les demeures des solitaires?

Quoique l'esprit d'exaltation qui avait produit les croisades est contribué à peuple un grand nombre de solitudes, nous ne savoss pas néamoins jusqu'à quel point les monastères purent à leur tour contribuer aux progrès des guerres saintes. Les désetts devenus fectiles pair le travail des moines ne furent point exempts du tribut imposé pour la solde et l'entretien des armées chrétiennes. Un grand nombre de moines, malgré la défense du page Urbin, quittèrent leur couvent pour saivre les drapeaux de la première croisade. Dans les autres expéditions, des cénôties, à l'exemple de l'ermité l'érrer de de saint Bernard, exhortèrent quelquefois les fidèles à prendre la roxiv; mais on ne vit patrit pour l'Orient que ceux qui pouvaient se

<sup>1</sup> Orderic Vital.

procurer l'argent nécessaire pour un voyage lointain. L'histoire contemporaine traite avec sévérité les moines qui firent le pèlerinage de Jerusalem et qui s'établirent dans la terre sainte, L'abbé de Clairvaux, dont les prédications avaient envoyé tant de chrétiens mourir en Asie, ne voulut pas qu'aucun de sea disciples traversat les mers : il alléguait les invasions des Barbares et l'insalubrité du climat ! : mais tout nous porte à croire que la corruption des mœurs de l'Orient fut son véritable motif. On se persuadait alors parmi les moines que les retraites du cloître étaient aussi agréables à Dieu que les lieux saints que les pèlerins allaient visiter en Orient. l'histoire rapporte qu'un pèlerin parti pour la terre sainte 2 s'arrêta dans le monastère de saint Bernard, et qu'il résolut de prendre l'habit de religieux; saint Bernard, qui avait entraîné le pèlerin dans cette résolution. demanda que le nouveau cénobite fût dégagé de son vœu, alléguant que son pèlerinage était accompli et que l'abbaye de Clairvaux était une autre Jérusalem 3.

Vers la fin des croisades, la plupart des monastères commençaient à perdre leur ceidit et leur renommée. Comme les aociétés politiques, ils s'élevèront par la vertu, la tombèrent par la corruption. Plusieurs de ces asiles de la piété déviarent semblables aux villes mandites dont parle l'Éventires, et à decândence des doutes savist yelle de la discipline. Enfin l'Égitso trouve dans les cénobites des servieurs moins advents « et floreur en milies moins dévonée.

Il se forma des ordres nouveaux-, qui fureat à la fois encouragés par le respect des fidèles et par le favero des pondies. A la tête des congrégations religieuses qui se formèrent à cette époque, nous devoss placer celle des frères de la Merci ou de la Trinité, qui prit naissance après la troisième croisade et dont l'institution avait pour objet de délivrer et de racheter les capôfis, Ces viénrables cénoblies allaient cherches au loi tous secur, qui géniassient dans les prisons des aiffaits.

Bistoire de saint Birnard, per Guillautee de Saint-Thistey.

Botoire littéraire de la France, t. XIII, p. 451.

Soite Beturd, dans une tettre écrite en pour Cheffie un rone de tous les inscises de Chairvaux, conjunc le souverait poutifie de ne point hister partir pour Jéreaux n'ablec de Nouvertendreit vouisit entrater avec lair en Orient une multitude de céndites. « Dans les armérs de la roite, dit Bernard, il fiest des cheraliers qui combattent, et non point des momes qui climiten et qui pierune. ¿ Epist. 8. Bern. );

Lorsqu'on a étable l'histoire de cette époqué, on est porté à creire que les papes, qui n'étaient pas avondés dans leurs entreprises pour les eccisedes, étaient mécontrats du ciergé et sortiget des moises, qui régagalent à faire des sortifest des moises qui régagalent à faire des sortifest des moises qui régarde de la comme del la comme de la comme del la c

dèles, et, véritables chevaliers de la foi et de la liberté, ils ne goùtaient point de repos s'ils n'avaient brisé les fers de quelques prisonniers chrétiens. Ce fut pendant la sixlème croisade que s'élevèrent les deux offires des frères mineurs et des frères précheurs, qui, selon l'expression de l'abbé d'Usherg, renouvelèrent la jeunesse de l'Église : ces deux institutions nouvelles durent apporter de grands changements dans le régime monastique. Il ne s'agissait plus pour les moines d'acquérir des domaines, de bâtir des édifices, mais de vivre comme les oiseaux du ciel ; ce n'était plus la vie paisible et contemplative, máis une vie passée au milieu des travaux apostoliques qu'il fallait prendre pour modèle; on n'admirait plus le silence de la solitude. mais les miracles de la parole; et la voix des nouveaux apôtres du Christ, véritable trompette évangélique, devait proclamer la loi chrétienne au milieu des bourgs et des cités. Les disciples de saint François et de saint Dominique se livrèrent aux soins de l'éducation publique, fondèrent un grand nombre de collèges, et plusieurs d'entre eux, comme saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, remplirent avec distinction les chaires de la philosophie scolastique. Nous ne les suivrons point dans les luttes qu'ils soutinrent avec le clergé, qui se montra quelquefois jaloux de leur crédit et de leur influence, ni dans ces guerres religieuses où la charité n'inspira pas toujours leurs prédications 1; nous aimons mieux suivré leurs courses pieuses sous le ciel brûlant de l'Afrique, au nord de l'Asie et dans les contrées les plus reculées de l'Orient. Tandis que les Manres désolaient encore l'Espagne, que les Tartares ébranlaient les trônes des puissants monarques, ravageaient les confins de l'Europe et menaçaient toute la chrétienté, de pauvres prêtres visitaient les habitants des rives du Niger, parcouraient les vastes déserts de la Tartarie, pénétraient jusqu'à la rivière Jaune, et, conquérants pacifiques, armés de l'Évangile, ils reculaient l'empire du christiatisme, et plantaient l'étendard de la croix aux extrémités du monde connu. Les colonies chrétiennes qu'ils fondèrent parmi des nations palennes ou chez des peuples sauvages, out duré plus longtemps que les colonies fondées par les aroisades.

Nous n'entrerons ici dans aurums détails sur la croivade contre les Albigrois ni sur la bidonse raquisation qui vint à sa saine. (Voyes l'Histoire des Albigrois, de Pierre de Vaula-Cernay.)

### CHAPITRE XIII

DES BERFS

a vu le côté brillant de la féodalité; il nous reste à parler de l'état où gémissait le peuple des villes et des campagnes. L'homme réduit à la servitude n'avait aucune loi qui le protégeat contre l'oppression; le produit de son travail, le prix de sa sueur, ne lui appartenaient point; il était lui-même une propriété qu'on réclamait partout, lorsqu'il venait à fuir son domicile. Enchaîné à la glèbe, il devait souvent porter envie à l'animal qui l'aidait à tracer des sillons, ou au palefroi, noble compagnon de son maître. Le serf n'avait d'autre espérance que celle que lui donnait la religion, et ne laissait à ses enfants que L'exemple de sa patience à souffrir. Il ne pouvait faire ni un contrat pendant sa vie, ni un testament à l'heure de sa mort . Sa dernière volonté n'était point reconnue par la loi, elle mourait avec lui. Pour excuser la barbarie de cet âge grossier, on a besoin de se rappeler le sort plus affreux encore des esclaves chez les Grecs et chez les Romains. Nous n'avons pas besoin de dire combien cet état de choses devait mettre d'obstacles au développement de l'industrie et des facultés sóciales de l'homnie. Aussi la plupart des campagnes étaient-elles couvertes de forêts, et le plus grand nombre de nos cités ne présentaient que l'aspect de la pauvreté et de la misère 2.

Lorsqu'on voit toutes les misères qui accablaient les serfa attachés a la glèbe, on u's pas de peixe à revire qu'un très-grand nombre de ces malheureux aient cherchée un sais lessous les drapeaux de la croix. Ceux qui furent faits prisonniers restèrent dans la servitude des musulmans, et leur sort ne fut pas trop chaugé. Il en périt sans doute une matitude innombrable, car ils n'étaient presque point armés,

Fleury, Histaire du Droit françaie, no 47.
Anton, dans son Histoire de l'éconosie rurale en Allemagne, a fait les réchéreless les plus navales sur l'était des sets na moyen age (4, 12, p. 448 et soiv.).

ils n'avaient ni vivres ni vêtements, et les seigneurs dont ils suivaient les drapeaux ne pouvaient pas toujours leur en donner.

Les serfs qui fixèrent leur séjour en Palestine durent être employés à cultiver la terre ; les assises de Jérusalem daignèrent à peine s'ocenper de leur sort, et ne firent que consacrer leur esclavage en déclarant qu'on pouvait réelamer un serf ou un paysan fugitif comme un faucon. Nous avons peu de renseignements sur ceux qui revinrent en , Europe ; l'histoire, qui n'omet aucune des circonstances du départ des pèlerins, garde presque toujours le silence sur leur retour. La dépopulation de plusieurs provinces dut améliorer le sort des serfs qui n'avaient point quitté leurs foyers : plus les hommes élaient nécessaires, plus ils furent respectés; c'est ainsi que les croisades purent adoucir le sort des paysans dans les lieux qu'elles avaient dépeubles; ee n'est pas là un résultat dont l'humanité puisse s'applaudir. Boulainvilliers dit que, si les croisades n'avaient pas fait partir une foulde serfs, il eut fallu plus tard les exterminer comme des bêtes feroces 1. Cette réflexion barbare n'est fondée ni sur la vérité, ni sur la raison : il est certain que, si tous les serfs partis nour la croisade étaient revenus, leur multitude eût été fort embarrassante, et que la société aurait pu en être troublée : mais ce qui prouve qu'on ne trouvait pas un aussi grand bien au départ des paysans, c'est qu'à la troisième croisade on leur defendit de partir sans la permission de leurs seigneurs \*. Le plus grand avantage que les croisades procurèrent aux serfs de la glèbe, ce fut la cessation momentanée des brigandages et la paix qui régnait dans les campagnes pendant tout le temps que durait une guerre contre les musulmans. La trève de Dieu, qui était l'ouvrage du clergé et que les guerres saintes rendaient encore plus sacrée, plaçait sous la sauvegarde de l'Église le laboureur, sa charrue, sa herse et les bœufs compagnous de ses travaux.

La population des campagnes n'eiati pas toute composée de serfs; on y trouvait un assez grand nombre d'hommes qu'on appelai tridarias, et qui n'étaient ni tout à fait libres, in itout à fait esclaves. Personne dans cette multitude misérable n'aspirait à l'indépendance, et le seul bien auquel pussent prétendre des hommes sans appui était de étoisir leur servitude. Comme l'Église inspirait plus de conflance que les sciencus, une foute d'infortunés s'étaient réfu-

<sup>1</sup> Histoire de l'ancien gouvernement de la France, less. V.
2 Boger de Hovoden (Bibliothème des Graissdes).

piés, en quebque sorte, am pied des autels, et vonaient leur liberté et celle de leurs enfants, soit à une église, soit à un monastère 'dont its espéraient la protection. Bien n'est pins curieux que les formules par lesquelles le clergé recevait ce sacrifice de la liberté individuelle. On félicitait les nouveaus sersé Avoir perférie à domination de l'ense-Chrit à la liberté du siècle; on ajoutait que servir Dieu c'était réper, et qu'une saine servitude itait la véritable indépendence. Il faliait bleu que ces paroles fussent en harmonie avec les mourses et les idées du temps, puisqu'on voyait chaque jour une multitude d'hommes et de femmes accourir autour des monastères, et conjurer l'Église de les recevire paruri les serjé de l'étas-Chritz, Qu'ils se crussent, par la, beaucoup plus libres que les autres hommes, on peut s'en étonner nationalité ain y avait-il pas aussi une sorte de liberté à porter des chaînes qu'on avait choisies et qu'on s'était données soi-amére.

D'après le fait que nous venons de citer, on doit eroire que les serfs des églises ne firent pas de grauds efforts pour être libres. Cependant le olergé précha quelquéfois l'affranchissement des serfs; l'histoire eite plusieurs exemples d'affranchissements à l'époque dont nous parlons, mais e or l'étaint li que des exceptions, que des sactes isolés. Rien n'était plus d'ifficile que de briser les fers d'un homme out 'une famille tatchée à la glébe : if faliait à la fois le consentement du seigneur, du suzerain et du roi. Le clergé ini-même ne pouvait donner l'exemple, car il rue viul était pas permis d'elièrer ses biens, et les serfs qui dépendaient de lui étalent sa propriété. Ainsi les affranchissements particuliers ne servaient pas plus la cause de la liberde que l'affranchissement des sesidaves cler 2 les l'iomains. Encore y avail-il dans l'ancienne Rome une législation pour les affranchis, tandis qu'il n'y en avait point sous les gouverneurs législation plus l'est affranchis, tandis qu'il n'y en avait point sous les gouverneurs lédoux.

Il ne fallait rien moins qu'une eironostance extraordinaire pour que les serfs des campagnes pussent obtenir la liberté. Les paysans d'une partie de la Zélande, chassés de leur territoire par le débordement de la mer, se réfugirent dans la basse Alfemagne, et obtinent, avec l'indépendance, des marais à desséchér et à cultiver. D'autres paysans vinent habiter les bords du Rhin, razygés par les ...

Celui qui se rendalt kerf d'un monassère flait autour de son con, lors de la passation du conteas, nue corde des cloches du monastère (Pasquier, les Recherches de la France, liv. 111, ch. XLI; Dacrange, Glossorium Intimitatis, au mot ontavi). On lit dans le Spicifique de d'Acherg landeure chartes de temblidhes oblations.

Vendes et les Slaves, et la liberté fut le prix de leurs travaux. Quelques villes libres de l'Altenages contribuèure à l'affranchiesement des paysans de leur territoire. La même chose seriva en Italie et en Erpagne, ob territoire des villes évait considérable. En Angleterre, les paysans attendieves plus longtemps une amelioration à leur sort. Au reste, rien n'est plus difficile que de connaître avec exactitude les destinées que soits), pendaut, plusieurs siècles, oette multitude d'hommes qui couvraient les campagnes de l'Europe : au milieu des téchéres du moyen des d'innombrables générations de serfs ont passé sur la terre, sans laisser de traces dans l'histoire. A peine trouvons-nons dans les violles chroniques et dans les actes de l'administration quelques lucurs éparses qui puissent éclairer ici nos recherches.

L'histoire ne nous montre guère les serfs que dans les moments d'agitation et de trouble, ou dans les grands désordres de la société, comme le soulèmement des pastoureaux, la révoite des paysans de Souabe, la jacquerie, et cette guerre civile qui, vers le commencement du seizième sièclé, delatt en Hongrie à l'occasion d'une croisade contre les Turcs.

Un historien allemand rapporte que, sons le pontificat de Léon X et sous le règne de Ladislas II, on exhorta la nation hongroise à prendre la croix et les armes. Le légat du pape voulut que tout le monde fût admis à la croisade, et le roi y consentit malgré l'avis de plusieurs de ses conseillers. Bientôt accoururent sous l'étendard de la croix une foule de paysans qui avaient abandonné la culture des terres. La noblesse, qui vovait avec effroi toutes les campagnes abandonnées, employa la violence pour ramener les déserteurs, et la violence alluma la guerre. L'armée des croisés, presque toute composée de paysans, devenait chaque jour plus nombreuse; son chef, nommé par le roi, avait recu du légat un étendard béni par le pape. Ce fut avec les signes révérés d'une guerre sainte et sous l'étendard même donné par l'Église que les paysans, qui avaient pris la croix, se mirent à ravager les terres des nobles, brûlèrent les châteaux et commirent d'horribles cruautés. Cette guerre, ou plutôt cette révolution, qui fit couler des flots de sang, se termina dans les plaines d'Ulissia, où les paysans hongrois furent vaincus et leurs chefs faits prisonniers. Les nobles de Hongrie avaient été très-eftrayés de cette révolte; ils voulurent à leur tour effrayer les paysans, et pour cela on inventa des supplices dont la scule idée fait frémir '.

A l'aspect de ce tableau, on se demande naturellement ce qui serait arrivé si de parcils mouvements avaient éclaté dans les grandes croisades de l'Occident. Que serait devenue l'Europe, si la multitude qui s'était levée à la voix de Pierre l'Ermite, au lieu de piller les juifs et quelques villes qui se trouvaient sur son passage, avait écrit sur les drapeaux de la croix le mot de liberté, et fait la guerre à la noblesse au nom de Jésus-Christ? Tout le monde sait que la pensée n'en vint alors à personne; mais, si la jacquerie, qui éclata deux siècles plus tard, s'était trouvée en concurrence avec une croisade, si la révolte des pâtres et des villageois avait pu s'allier aux idées si puissantes des guerres saintes, qui pourra nous dire jusqu'où scrait allée une révolution animée par un pareil mobile et secondée par de tels auxiliaires? Nous n'ayons point de documents historiques qui nous prouvent que les grands et les seigneurs féodaux aient craint sérieusement une révolte des serfs pendant les croisades d'outremer; mais nous voyons du moins qu'on prenait alors des précautions, et qu'on se gardait bien surtout d'irriter ce peuple qui eouvrait le territoire. Nons avons sous les yeux une charte par laquelle le comte de Forez, se disposant à partir pour l'Orient, défendait sévèrement dans tout son comté qu'on injuriât, les serfs et qu'on donnât à qui que cc fût la dénomination d'eselave 2. L'histoire lone la fermeté avec laquelle la reinc Blanche défendit les paysans de Verrières, que le chapitre de Notre-Dame avait fait enfermer dans d'obscurs caehots . On connaissait alors les revers de Louis IX, et la prudence recommandait de redoubler de soin pour que la multitude des villes et des campagnes ne troublât point la paix publique. Nous avons vu combien on mit d'abord de ménagements à réprimer le mouvement des pastoureaux; ee ne fut qu'après les plus grands excès qu'on se décida à les poursuivre. Tout nous porte à croirc que, s'ils avaient eu des chefs habiles et qu'ils leur eussent obéi, ecs attroupements de bergers et de paysans auraient facilement troublé un royaume ruiné par la croisade et privé de ses plus braves défenseurs. Ce qui sauva la France des plus grands désordres, c'est que les serfs, en s'armant pour le triomphe de la croix, ne songèren'

<sup>2</sup> Voyez le rècit de cette guerre dans notre extrait d'Istanulus (Bibliothèque des Creisades 2 Spiritège de d'Achery, L. 111, p. 630. 2 L'abbé Velly, Histoire de France, L. V, p. 402.

point à la liberté, et qu'en se soulevant contre l'oppression, ils n'invoquèrent point l'influence des idées religieuses.

· Les paysans, épars sur le territoire, ne pouvaient former d'associations comme dans les villes. Ajoutons qu'ils étaient pauvres et abrutis par l'ignorance. L'amour de l'indépendance vient avec les lumières et surfout avec la richesse; voilà pourquoi il naquit d'abord dans les eites, et plus tôt dans les villes florissantes que dans les autres. Vers le milien du donzième siècle, beaucoup de serfs de la Belgique s'étaient enrichis et se confondaient avec les bourgeois ou les hommes libres. Un édit de Charles le Bon, comte de Flandre. qui poursuivait, comme à lui appartenant, les hommes entachés de servitude, ieta le trouble dans tout le pays. La honte d'être serf ou de passer pour tel inspirait des passions si violentes, que le prévôt de Bruges, réclamé comme la propriété du prince, forma un complot contre lui et le tua dans la cathédrale en présence de tout le peuple. On ne voit rien de semblable parmi les serfs des campagnes, qui supportaient l'esclavage plus patiemment, et qui ne connaissaient pas du moins l'orgueil, père des grands erimes : toujours aux prises avec la misère, ils n'auraient su que faire de leur indépendance. Quand Louis X voulut que dans le royaume des Francs la chose en vérité fust accordante au nom, et qu'on donnat la franchise à ceulæ qui la requerroyent , à la condition de payer les droits de servitude qui revenaient à la couronne, on fut tout surpris de l'opposition qu'on reneontra, ou tout au moins de l'indifférence avec laquelle le bienfait royal était reçu. « Il y avait des serfs , dit « une lettre du monarque, qui ne voulaient pas être libres, soit par « mauvais conseils, soit faute de bons avis 2. » La chose nous paraît simple : on voulait soumettre-les paysans à la taille, et c'était la taille qu'ils redoutaient le plus. La liberté pour eux consistait à ne pas donner leur argent : quelle devait être leur surprise lorsqu'on leur demandait leur argent pour prix de la liberté 3!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Logis X n'ent pas le temps de faire exécuter cette ordénnence, qu'il avait donnée en 1313. Philippe V, son févre et son successeur la publia de pouveau et dans les mêmes termes en 1316, (Ordennen ce des rous de France, 1-1, p. 565).

<sup>\*</sup> Specific de d'Achery, t. III, p. 707.

<sup>3</sup> Au milieu du quinciene siècle quelques serfs de Catalogne qui s'étalent réfugés en Frace apparent par leur seigneur. Le parlement de Toplones déclars que tout humme qui curisit dans loropoune en crisatif brancé leverail libro. Neurosi, qui rapporte o fait, jointe : 7 de est reparant de France, que sou sir communique le librité à ceux qui le respirent, et nou rois apast si ensuite, a étis ne retreat que se ret hommes fibro.

### CHAPITRE XIV.

### AFFRANCHISSEMENT DES COMMUNES.

s qui amena l'affranchissement des communes, éest que le régime feodal, qui était au fond une vértiable anarchie, narchait à sa décadence, et que les bueurs d'une civiliation naissantes se répandaient parami les peuples. Quelques idées d'ordre public et de législation commenciant à prévaloir, et cès idées, quoique très-confuses encore, as tournaient contre la féedalité, que l'instinct des peuples ne considérait plus comme un gostravemenent, mais comme un gostrale au bien public. Chaque cité, à mesure qu'elle se perplait divantage, qu'elle devenatt plus industrieuse et plus riche, d'evait avoir la pensée on photo le besoin de secoure le joug des seigneurs, qui ne la profice plant de la comme de son de secoure le joug des seigneurs, qui ne la profice lementi des on respectiels.

Les villes de la Lombardie et d'une grande partie de l'Italie furent des premières qui échappèrent à la domination féodale\*. Les emperurs d'Allemagne, comme nous l'avons vu, édiaient presque todjours en querelle avec les papes. Beaucoup de ces cités profiterent de cette division pour s'arroger des droits que personne ne leur contesta; d'autres les obtinent ou plutôt les achetèrent des empereurs, qui revojaint faire un bon marché en vendant ce qu'ils ne pouvaient réuser. Vers le milieu du onzième siècle, le clergé et la noblesse n'avaient déjà plus aucune influence dans les villes d'Italie. D'après le témojognage d'Othon de Présintegne, auteur comtemporain, I'Italie

<sup>1</sup> M. Raymonard, dont les travaux intéraires nont si comen, a traité avec cette sagacité qui lui est prope tontes les espects outres les tratachests an doft un unicipit el France nont la domination remaise et sons les trois dynamistes. Ce que nous avans sarrous rémarqué dans l'important ouvrage de M. Raymonard, fest la manière dont ce avant a éclaire ce avant a fection et out qui concerne le concoura den manierars et de peuple aux élections popules et épiscopales.
Namenter, Diamert, XLV.

Maratori, Diesert. X 1 V.

était remplic de villes libres qui chacune avaicut obligé leur évêque à résider dans leurs murs ; à peine y avait-il un noble qui ne fût soumis aux lois et au gouvernement d'une cité. Nous avons dit dans un autre chapitre que les croisades enrichirent les républiques italiennes, mais que les richesses d'Orient contribuèrent à les corrompre 1. La plupart des villes libres d'Allemagne durent leur émancipation à la décadence de l'Empire; elles jetèrent moins d'éclat que celles d'Italie, mais ce qu'elles avaient acquis, elles le conservèrent plus longtemps ; loin de se faire la guerre entre clles, clles cherchèrent leur force et leur appui dans des associations qui les défendirent à la fois des discordes intérieures et des entreprises de leurs plus puissants ennemis. Quelquesunes prirent part aux expéditions en Syrie, sans en tirer aucun avantage pour leur commerce. L'Angleterre, accablée par la conquête de Guillaume, ne vit aucune de ses villes réclamer l'indépendance à l'époque des premières croisades. Les cités de la Grande-Bretagne, à l'exception de celle de Londres qui avait obtenu plusieurs priviléges, ne songeaient point à s'affranchir du pouvoir féodal. Les Bretons, comme au temps de Virgile, paraissaient encore séparés du reste du monde. On peut dire que dans ce royaume la liberté ne fut pas l'affaire d'une ville ou d'un bourg, mais de la nation entière, et plus tard toute l'Angicterre se trouva libre. En Espagne, la guerre contre les Maures dut favoriser; comme nous l'avons dit, l'indépendance des communes. Il nons reste des monuments historiques du commencement du onzième siècle qui prouvent que plusieurs cités espagnoles jouissaient à cette époque de certaines immunités 2. Mais les premières de ces villes qui plus tard furent appelées aux cortès, poussées par un esprit de jalousie, ne voulurent point y admettre les autres, ce qui nuisit beaucoup au développement et aux progrès de la liberté en Espagne.

C'est en France surtout que nous examinerons l'affranchissement des communes. Cet affranchissement commença dans les proviuces méridionales; les traditions romaines qui subsistatent encore en donnérent la première pensée, ou plutôt les villes de la Provence et du Languedon d'avaient jamais cessé d'être indépendantes et de jouir des bienfaifs du régime municipal. On pourrait croire que leur exemple severa une influence sur les villes de l'est et du nort de la France;

<sup>1</sup> Voyez notre chapitre sur l'halle.

Hallam, l'Europe an moyen age, t. 1, p. 391 et smv.

mais tel était alors le manque presque absolu de communications entre les peuples, qu'on ne savait point dans le nord du royaume s'il v avait des villes libres dans le midi. Dans les contrées situées entre la Somme, la Meuse et l'Océan, toutes les villes commencèrent, vers la fin du onzième siècle, à réclamer leur indépendance, et tout nous porte à croîre que la pensée leur en vint de l'état de prospérité où elles étaient parvenues . La fabrication des laines anglaises et celle des toiles avaient enrichi les villes de la Belgique, et ce genre d'industrie s'était étendu aux villes de l'Artois, de la Picardie et de la Champagne. Les manufactures de serge de Reims avaient de la célébrité au temps des croisades, et cette étoffe grossière servait à vêtir les pauvres pèlerins. Freissard parle de plusieurs autres manufactures, entre autres de celles d'Arras, où s'étaient ouvrées ou fabriquées ces riches tapisseries représentant les batailles d'Alexandre qui furent envoyées à Bajazet pour la rançon des chevaliers français faits prisonniers à Nicopolis 2. Les principales cités des provinces du Nord s'enrichirent ainsi par l'industrie, chose presque aussi nouvelle au douzième siècle que la liberté; elles voulurent avoir la faculté de jouir des biens qu'elles avaient acquis, et ce fut alors que commença pour la France la grande révolution des communes.

L'établissement des communés n'était autre chose que la réunion approuvée des bourgeois pour la défense de leurs doits et de leurs aprouvée des bourgeois pour la défense de leurs doitiet, La communé était un pacte d'amitié<sup>3</sup>, de juis , de concorde, par lequel les habitants des villes juraient de se secourir et de s'aider entre eux comme des frères. Chaque localité réclamait des priviléges ou des garanties, solon la nature de ses besoins ou selon les craintes qu'elle pouvait avoir. Trois objets principaux occupaient surout l'actiention et la sollicitute des communes : comme les seigneurs ne songeaient guère à maintenir l'ordre dans les villes, les habitants voulternt se charger eux-némes de la policée de leurs cités et vieller.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En 998, Albert le Pieux, comte de Vermandois, accorda à Saint-Queulin des priviléges de Berté. Cette concresion est la plus aurienne de cette nature qui sit été faite à un corps d'habitions, depuis que les Gaules a obcissaient plus aux Romains (Statistique du département de l'Aisse, pet N. Brayer, première partie, p 413).

<sup>1</sup> Vorez notre liv. X1X.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Le mot amicitia se trouve en tête da la pinpert des chartes du moyen âge. Dans une charte de ename de Philippe, conte de Flimére, en 1148, le mot amicitia se trouve ripete dans les dissept articles qui composent est arte. Le conte dance à le commune le nom de amicitia.

L'acte de la commone de Laot, rephorté dans le 1. XI des Ordonnances des rois de France, a
pour titre Institutio pacies.

à la paix de leurs fovers : d'un autre côté, comme la justice féodale était devenue un sujet d'effroi et qu'on redoutait sans cesse l'iniquité ou l'ignorance des juges, les bourgeois réclamèrent le droit d'être jugés par leurs pairs, ou tout au moins d'être associés aux fonctions de la instice seigneuriale pour ce qui regardait la commune; mais la plus grande affaire était pour chacun d'assurer le fruit de son travail, de pouvoir disposer de sa fortune, de régler soi-même ses intérêts, d'alléger la charge des tributs, ou d'être imposé d'après un mode régulièrement établi. Pour savoir ce que demandaient principalement les communes, il suffit d'écouter leurs adversaires. « Voici, dit l'abbé « Guibert qui écrivait au commencement du douzième siècle, voicl « ce qu'on entend anjourd'hui par ce mot nouveau et détestable de « commune : les gens taillables ne paient qu'une fois l'au la rente a qu'ils doivent à leurs seigneurs ; s'ils commettent quelque délit , ils « en sont quittes pour une amende légalement fixée, et quant aux « levées d'argent qu'on a coutume d'infliger aux serfs, ils en sont « exempts . » Telle était la plus grande prétention des communes, et c'est celle-là sans donte que beaucoup de seigneurs leur pardonpaient le moins.

Les communes, qui tiraient leur origine des progrès du commerce, ne n'gligeaient point de protéger l'industrie; et, dans les contrais d'essociation, des dispositions formelles mettaient toujours les marchands étrangers à l'abri de la persécution et des brigandages. On invoquait aussi la rigueur des lois contre la fraude ou la mauvaien de dans les marchés. En un mot, les chartes des communes étaient d'utiles règlements, et pouvaient suppléer, sous beaucoup de rapports, à ce qui manquait à la législation des temps barbares.

L'affranchissement des communes ne s'opéra point sans désordres. La commune de Cambrai, qui fut la première à réclamer son indépendance, cut de longnes contestations avec le clergé; et parmi les prélats qu'elle eut à combattre, nous retrouvons avec surprise ce

<sup>\*</sup> Mémoires de l'abbé Guibert, liv. 111, ch. VII. D'après Ducange et Brequignon, on peut citer les actes originaux de quatre-viogt-dix-buit communes dans le douzieuse et le tretaieuse sircle.

<sup>9</sup> On traver l'arrigé satirant dans la cleatre conscière par l'iniliper, comé de l'Aindre et de Verlain, san habitant d'Ain est Artis is s' sil quéples borgérois le la commans d'un entre la vireix l'aprègre quelque chore per lurries ou par regine, et qu'il ait éécouver dés traces: certaines touchant l'obje series, (il ne poete plaine emplés du préels de la commitée cedirié i sessaitoire a tous les cauls de la viole, et données et situate devels de therrière presina tous le une pourvoir a tous les cauls de la viole, et données et diseast de cherche present pour les de la commisse. etc. Il les commisses de la charge de cherche present pour des me trainées con es sur pay pour su pay pour de la commisse.

pieux évêque Liethert qui se mit en marche pour Jérusalem vers le milieu du onzième siècle, suivi de trois mille pèlerins qu'on appelait l'armée du Seigneur 1. Dans d'autres communes, de grands attentats se mélèrent aux révolutions qui avaient pour objet la liberté. La ville de Laon vit un de ses pasteurs spirituels se rendre complice d'un homicide commis dans le lieu saint, elle vit ensuite ses citovens se souiller du meurtre de leur évêque 2. Des mouvements séditieux, des émeutes populaires, troublèrent longtemps les villes de Beauvais, de Reims, d'Amiens. Parmi les cités qui furent alors le théâtre des discordes civiles, nous n'oublierons point le bourg de Vézelay. Rien n'est plus curieux que de voir dans l'histoire cette longue querelle élevée entre des moines qui parlaient au nom des libertés de leur église et quelques bourgeois qui réclamaient les priviléges de leur commune, révolution qui dura plusieurs années, dans laquelle intervinrent des évêques, des seigneurs, la cour de Rome, le roi de France, et qui finit par la ruine et l'asservissement d'une malheureuse bourgade 3.

Les croissdes eurent sans doute quelque part à l'affranchissement des courmunes; mais în en fant rien exagéres. Si on en croyait quelques écrivains modernes, rien în aurait été plus favorable à l'indépendance des villes que la mort des grands vassaux moissonnés par la guerres ainte; plus îl mourait de contes et de barons en Orieta, plus la liberté devait faire de progrès en Europe : opinion qui n'est guère plus naisonnable que celle des pieux contemporains que ne voyalent dans les funérailles d'une croissade qu'un moyen dont Dieu se servait pour peupler le royaume des élus. Il périt, plus de nobles dans les batailles de Politiers et d'Azinocuri que dans plus seur guerres d'outremer, et personne n'a jamais dit que la liberté en ait tré quelque avantage. Si des seigneurs périrent en Asie, on doit rorire qu'ils eurend des suocesseurs et que leur trépas ne changea pas beaucoup le retieme fotals.

L'histoire nous offre des moyens plus simples et plus naturels d'expliquer l'affranchissement des communes : comme les seigneurs em-

Dès l'an 937 les habitants de Cambrai avaient tenté de s'afranchir de l'astorité de lour éthègh; ce n'est que vers le commencement de donnirme sécde que cette ville parviné, à jouble entirement des franchises communales. (Voyez la chronique de Cambrai, Script. rev. Prende, L. XIII.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémaires de l'abbé Guibert, IIv. Hi, ch. XXIII.

Blistelre du monastère de Vézelay, Spicitèpe de d'Ackery, L. II, p. 400 et saix.

menaient avec eux tous ceux qui portaient les armes et qu'il ne restait presque plus personne dans les villes, il fallait bien se confier au petit nombre de ceux qui ne partaient point. On devait ainsi leur laisser le droit de veiller à l'ordre public et de se désendre contre les brigandages qu'eux seuls pouvaient réprimer . Ceux qui exerçaient l'autorité pour les comtes absents, n'ayant qu'un pouvoir passager et incertain, se conduisaient avec modération, et cherchaient à obtenir par la confiance et l'amour ce qu'ils n'auraient point obtenu par la force. Quand la croisade était finie, les seigneurs qui avaient perdu leurs hommes d'armes en Orient laissaient les choses telles qu'elles étaient, ou, s'ils voulaient reprendre tous leurs droits; ils ne manquaient pas d'éprouver une résistance à laquelle ils étaient contraints de céder. Nous ajouterons qu'à leur départ les comtes et les barons avaient besoin d'argent 2, et pour en avoir ils étaient obligés de faire des concessions. Ils avaient encore plus besoin d'argent à leur retour, et montraient les mêmes dispositions à céder quelque chose de leurs droits.

Lorsque les princes et les rois quittaient l'Europe, ils avaient coutume de faire leurs testaments, et leurs volontés dermières ne consacraient point l'oppression et l'iniquiét. Ce n'était pas lorsqu'ils allaient combattre pour le triomphe de l'Evangile, qu'ils négligesient de secourir les passivers et de protéger les faibles : on a ru la sollicitude que mostrais saint Losis avant de s'embarquer pour l'Orient; on a vu quels moyens employs son zelés infatigable pour que la justice fit rendue à lous pendant son absence, et la justice était alors tout ce qu'on demandais.

Il nous reste quelques priviléges de communes accordés par des séigneurs et des princes partant pour la croissade, et la circonstance du saint pélérinage se tronve presque toujours mentionnée dans les chartes cetrogées par les chevaliers de la croix \*. Le royaume de Jémaslem présentait aux pélérins pulsieurs modèles de la législation

· sance du déman, etc. 6

Il nous reste une ordunance de la reine Manche qui, en l'abance de Louis IX, appella 1646 les cloresa de Paris à reiller à la trasquillité publique. Cette pièce est rapportée textuellement dans nos estraits du Spiciliège de d'échère ( Bédichépeu dese Croinades).
3 Le dampin de Viennois vendit à la subleme et aux villes loss éte puivilèges qu'elles voolu-

rend acheter. En rentrant dans ses États, il ne tronva plus rien, el se fit muise. La même chosé états arrivée à Guillamme de Montpellier et à Arpia de Bourger à l'époque de la premiere roissaét. à La charte du comte de Flandre, que muns avous déjà cliée, commence par ces moia : « Près « d'aller en pélerinage à la terre anjate, old Bien nous à déjiret, au priz de son sting, de la pulsa-

communale. Les assies de Godefroy avaient accordé une juridiction particulière aux bourçois de la terre sainte; et é cisi la, comme on sait, le privilége que recherchaient les communes dans la plupart des royaumes de l'Occident. Le voi Baudoui II donna une charte de commune à la ville de David et de Salomon, et Guillaume de 'Tyr nous apprend que ce prince acquit par la l'estime et la confiance des peuples', Les nations d'Europe qui habitatent les villes maritimes de la Syrie, et qui se gouvernaient elles-mêmes, offraient le spectacle de phistures communes réunies dans la même dic<sup>26</sup>. Ce spectacle ne devait point être perdu pour les pélerins; et de même qu'en Occident on bâtissait des égieses sur le modèle de la basilique du Saint-Sépui-ce, ainsi l'Europe chrétienne put prendre quélquefois pour modèle les communes établies dans l'héritage de Jésus-Christique de Jésus-Christ

### CHAPITRE XV.

#### CONTINUATION DU MÊME SUJET.

v milieu de tous ces changements opérés dans les États de l'Occident et surtout en France, on se demande quelles furent l'attitude et la politique de la royauté. Quelques décrivains ont mis beaucoup d'importance à nous persuades comments et milis vises des contribué à l'affranchissement des comments et milis vises déseauceup et l'autre des comments et milis vises de la contribué à l'affranchissement des comments et milis vises de l'active de les vises de la contribué à l'affranchissement des comments et milis vises de l'active de la contribué de la comment de comment et milis vises de l'active de l'active de l'active de l'active de la contribué de l'active d

ment des communes, et qu'ils n'y avaient été portés que par l'avarice de le besoin d'argut. Nous ne perdrons pas de femps à examiner de semblables assertions; car il suffit de connaître l'état de la société au douzième, siècle pour apprécier les motifs qui faissient agir les moarques; et la véritable question est de savoir ce qu'ont entrepris les rois pour affaibilir ou pour détruire cette anarchie féodale qui opprimait le trône et les peuples. Il nous semble que Louis le Gros et ses successeurs servirent mieux la liberté en combattant la féodalité ranchée dans ses donions mencants, qu'en accordant cè et le destranchée dans ses donions mencants, ou'en accordant cè et le destranche dans ses donions mencants, ou'en accordant cè et le des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guillaume de Tyr, Coil de Bongors (Bibliothèqué des Groinades).
<sup>2</sup> Bizyro, écrivain da seizième siecle, parle de plusieurs chartes ou diplômes accordés par Bandonja nux Génois qui bablistent la Palestine (Bibliothym des Croinades).

priviléges aux bourgs et aux cités. Ce qu'il y a de certain, c'est que la royauté se trouvait plus intéressée à la chute du régime féédal que les commanes elles-mêmes; elle ne pourait donc rester neutre dans les querelles qui s'élevaient de toutes parts au nom de la liberté. Les villes, quand il 3 aégisait d'obtenir leur indépendance, avaient les yeux sur la couronne; quand elles l'avaient obtenue, elles cherchaient à la metire sons la sauvegarde des monarques 4. Italia l'autorité des rois devenait l'espérance de toutes les communes du royaume, et la liberté naissante s'appuyait aur la royauté. Voila pourquoi les villes de France, pour défendre leurs franchies, ne formèrer point de confédérations, comme dans d'autres pays; car elles trouvaient une défense naturelle dans la puissance royale.

Si la royauté favorisa l'indépendance des communes, celles-ci offrirent leur secours à la couronne toutes les fois qu'elle eut besoin d'argent ou de soldats pour le service de l'État ou la défense du royaume. Les chroniques de Saint-Denis ont célébré le dévouement des villes de Corbie, d'Amiens, d'Arras, de Beauvais et de Compiègne, qui envoyèrent leurs légions à la bataille de Bouvines. Les communes, disent les chroniques, trappaserent toutes les batailles à chevaliers, et a mirent devant le roy encontre lethon et sa batailles à

On a représenté la société de cette époque comme étant dans une guerre perpétule le avec les seigneurs. Cette assertion est fort exagérée; il ne faut pas oublier, comme nous l'avons dit en commençant le chapitre précédent, que l'aristocratie fóodale touchait à son déclin, et que sa puissance s'affablissait en raison même des progrès de la civilisation. Beaucoup de possesseurs de fiés entreprirent sans doute de résister au mouvement général; mais un grand nombre s'y laissèrent entraîner. On doit croire que les lumières et la marche des seprits, qui étatent comme le signal de la liberté des communes, n'avaient pas commencé par les serfs, mais par les premières classes de la société : il y avait alors un besoin général d'amélioration auquel les seigneurs d'étaient pas étrangers, et ce besoin d'amélioration auquel les seigneurs d'étaient pas étrangers, et ce besoin d'amélioration and chait partout à adoucir les rigueurs de la servitude. Il se trouvait même dans plusieurs pays si peu de différence entre l'état des serfs et l'jans de la servitude.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Entre natres communes qui avaient placé leurs pervilèges sous la sanvegarde du prince, nous etterons celles de Poix, d'Audens, de Laon, de Reims, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les Gestes de Philippe-Auguste, extraits des chroniques de Saint-Benis (Recueil des Host. de France, t. XVII, p. 409).

dépendance dont on pouvait jouir, que plusieurs cités, blusieurs beurgs, déclaiguaint les privilégre qui leur détaite offerts. It nous reise des chartes dans lesquelles les seigneurs féorlaux invisients extramémes leurs vissaux à jouir de la liberté, tantôt ca leur rappelant la richlesse du pays', santôt en parlant des avantages de l'industrie et du commerce. L'histoire nous offre l'exemplé de planieurs communes resistant au bienfait qu'on voolait leer impoère et plaidant coutre les seigneurs pour rester telles qu'elles étaient. La plus grande résistant au bienfait qu'on voolait de cripg, qui avait pour règle de n'alière en is ses terres ni ses étreis si ses droits seigneursux; encore voyons-nous plusieurs évêques donner des chartes aux commens sur lesquelles là suvient un droit de juridiction, et diriger à la fois les fidèles dans la voie de la religion et de la liberté.

Un siecle après. Louis VI, une opinion genérale s'étais établie que tote equi échappait au jong feoda lombait ou plutic rentrait dans le domaine de la royauté\*; d'après une antre maxime qui s'accriétita en même temps, tout ce qui ne dépendait que du voi était libre. Il réalist de la première de ces opinions que ise monaques prétendirent avoir et qu'ils exercivent récllement un droit de souveraincé inmédiate un troute les communes; il césalte de la seconde que les communes, en se rapprochant du pouvoir royal, s'éloigairent de tout seprit républicain qui aurait morceé le territoire, divisé la société, et bais l'unité politique si nécessaire à la gloire et à la grandour de la France. Cette direction des esprits suffisait seule pour détruire la féculié. Il est probable toutésies que personne dans le royaume, ails seule.

<sup>3</sup> Vers le milleu do quatoraieme nièclo, les habitaux de Pont-de-Vaux en Bresse simèrent mierz mierz cutiere cui ave que d'acheter à pels d'argent les privileges de la liberie. Le seigneur leur insents un protes à ce soget, et les-serfs de Punt-de-Vaux obtinent gain de cause.
<sup>3</sup> Lors de l'établissement de la commone de Vogon, Busset, crésqué de cette ville, adressa à ses

sullas un cittur patronic dels heyerle le prisa décin de parter attinis à la consume à la serprimente. Busti remaine son unadoresse par es parvior. "de crei di qui resspeciere si cultivista la presente loi, soldene l'arcionnate la lois que cetal qui, as contraire, la parter d'éfencese, d'encer sans fi sur cenz qui labolèter d'uni solmo de Seguera . Annaier de Rynn, C. X. J., D. 805. Voyer sons le chapitre de la commune de Reinn, dava le devilème volume de l'illustra de actue marijolog, par R. Reponant.

4 On It dates une chemique que, le come Collisson que terigir en commente le ville d'Autern, conveniente de col Lord VIII, l'évêpué e cetter luir les se plaiden suppris de nomarques de monarques de no closel VIII, l'évêpué e cetter luir les se plaiden suppris de nomarque d'une interitation qui les relevait une partie de ses deuts. « Vous vauies donn errir à moit et à nez similers la cité d'autern? » la le repositable fauns, intrit de remonstraces de petit, l'évaterne qui raporte ce fais ajous que le prince regardait comme aissues toures les villes où d'établissuleul des tomments (dirié groupe, suite, Judice, Ver. 1886, maneger, 1, 1, p. 466).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dins la charte de commine accordée à la ville de Quinger, le selgment rappelle à seu vaneaux la beant-du paysage et la fecondité du sol. Cette charte est du quanteziene alècie; e'est M. Buelon qui sous a commanquée de la line.

rois, ai les seigneurs, ai les communes, ne comprenait la grande révolution qui s'opérait; et c'est peut-être parce qu'on ne la comprenait pas qu'elle allait si vite. À la fin elle précipita tellement sa marche, que l'histoire a peine à suivre ses progrès, et qu'elle ne pout assigner la part qu' eurent les croisades.

On s'afflige toutefois de la rapidité imprévoyante avec laquelle s'établissaient et se multipliaient les communes. Les grandes révolutions ne se préoccupent presque jamais que d'une chose à la fois, et sé soucient peu surtout de consolider leurs propres œuvres. La principale affaire était alors qu'il y eût beaucoup de communes libres; on s'inquiétait peu du reste. N'est-il pas fâcheux qu'à côté de ces libertés et de ces franchises qui semblaient nattre d'elles-mêmes et de toutes parts, il ne se soit pas formé de sages Institutions pour en diriger le développement et en assurer les bienfaits? Que de maux on aurait pu prévenir, si dans ce temps d'heureuses réformes il se fût élevé une forte aristocratie qui aurait pu tempérer l'action de la royauté et défendre la démocratie contre ses propres excès ! La fortune de la France n'y songea point, et personne n'y songea pour elle. Quel tableau que celui qui montrerait les suites de cette révolution inson'aux temps modernes, qui représenterait la monarchie sortant des ruines de la féodalité et succombant elle-même dans une révolution nouvelle! Quel sujet de graves pensées pour l'historien, lorsque embrassant d'un coup d'œil rapide les temps anciens et les temps nouveaux, il voit les deux forces les plus agissantes de la société à la renaissance de la civilisation, la royanté et la liberté, marchant sans cesse l'une vers l'autre, se demandant réciproquement un appui, renversant toutes les barrières qui les séparaient, détruisant tout ce qui se trouvait sur leur passage; enfin, après plusieurs siècles d'efforts, arrivant à se rencontrer face à face sur les débris accumulés autour d'elles, se prenant au premier aspect pour des ennemies, se déclarant la guerre, et tombant ensemble sur le même champ de bataille!

rant.la guerre, et tombant ensemble sur le même champ de bataille!

A bien ne plaise que je veuille présenter ici des images décourageantes, mais il n'est jamais inutile de rappeler les grandes leçons de
l'histoire.

# CHAPITRE XVI.



our savoir quel est dans un siècle et chez un neunle l'esprit de la civilisation, il suffit de connaître dans ce, même siècle et chez ce même peuple l'administration de la justice. De tous les monuments que peut élever l'esprit humain, un code civil et criminel est celui qui exige le plus de lumières et le plus de connaissance de l'histoire et des pas-

sions de l'homme. Avant les croisades, la société, plongée dans les ténèbres, avait perdo les leçons et les exemples de l'antiquité, et se trouvait en quelque sorte réduite à l'expérience des Barbares. Lorsque les barons eurent usurpé sur la couronne le droit de rendre la justice, il v eut autant de juridictions qu'il y avait en France de seigneuries, on plutôt il n'v eut plus d'ordre judiciaire. Une des choses les plus remarquables du moven age, c'est que la France, après le règne de Charlemagne, resta plus de deux siècles sans reconnaître aucun pouvoir auquel elle pût porter ses griefs et ses plaintes, sans avoir ni dens la personne du monarque, ni-dans l'assemblée des grands, une autorité qui fit des règlements, réparât les injustices, corrigeat les abus, consacrát les lecons du temps et de l'expérience. Ainsi l'avait voulu l'aristocratic feodale, qui, par cet état d'anarchie qu'elle maintenait dans le royaume, protestait, pour ainsi dire, d'avance contre toute amélioration qui serait faite dans l'avenir, et renoncait d'elle-même

et quelquefois opposées entre elles. Dans l'absence de toute législation régulière, on est recours, pour confondre l'iniquité et triompher de la fraude et du parjure, aux épreuves du feu et de l'eau, et le témoignage aveugle des éléments, qu'on appelait la justice de Dieu,

aux moyens de régulariser et de conserver sa propre puissance. Il fallait que la conscience des juges cherchât ses décisions dans des traditions incertaines, dans des contumes souvent mal interprétées vint an secours de la justice humaine. Cette institution barbare était répandue dans tou l'Occident, et nous vyons dans l'histoire qu'elle suivit les guerriers de la première croissale jusque dans les contrées de l'Orient. Quel lecteur pourrait orbière ce clere de Marseille qui croyait avoir déconvert la lance du Sauveur, et qui, accusé d'imposture, traversa un bûcher allumé en présence de quarante mille pèternis? l'Octubels nous devons sjouter qu'on ne vi trien de semblable dans les autres guerres saintes, et ce fut un progrès de civilisation, au moins parmi les croisés.

Non-seulement on rendait la justice par les épreuves de l'eau et du fen, mais on avait encore adopté le combat judiciaire, qui devint à la fin le privilège des nobles et des hommes libres. On ne se contentait pas d'ordonner le combat dans les causes criminelles, on l'ordonnait quelquefois dans les causes civiles. Un plaideur ou un accusé pouvait défier son adversaire, il pouvait aussi appeler en champ clos les témoins eux-mêmes et forcer les juges à descendre avec lai dans l'arène. Ainsi la justice, ne pouvant se retrouver elle-même au milieu de la barbarie, s'environna d'un appereil redoutable, et voulut qu'on n'approchât de son sanctuaire qu'avec effroi. On évita par là beaucoup de contestations, et c'était un avantage : il ne s'agissait pas seulement alors de rendre des jugements, mais aussi d'apaiser des querelles qui pouvaient devenir des guerres civiles; il importait sans doute à la société qu'on terminat les débuts d'une manière équitable. mais il lui importait surtout que ces débats fussent promptement terminés.

L'histoire de la terre saînte parle d'un combat ordonné par les banos entre Gauthie, contre de Garrée, et le coute de Joppé, accusé de félonie envers le roi ? On ne trouve pas su autre exemple du combat judiciaire dans se colonies chefélemes d'Orient. Les assires de Jérusalem avaient mis à cette justice rendue par les armes tant de restrictions, qu'elle ne pouvait être fréquenament invoquée; lorsqu'en Europe on enterprit de moifféer la loi du combat judiciaire, la première pensée de cette amélioration fut due à la législation de Godefroy.

Au milieu de cet ordre de choses où l'eau, le feu et le fer dictaient des arrêts, on se demande comment les avocats et les légistes pou-

<sup>1</sup> Raymond d'Agiles, Coll. de Bongars (Bibliothèque des Groissdes).

<sup>&</sup>quot; Voyer le fiv. V de noure Bistaire.

vaient trouver place; mais pous devons faire observer que toutes les causes ne se terminaient point par un combat ni par une épreuve, et que ces sortes de jugements avaient aussi leurs formalités qu'il fallait remplir. Nous ajonterons que beaucoup de procès se plaidaient devant la juridiction ecclésiastique, qui ne souffrait point que l'épée se mêlât de sa justice. Pour savoir ce qu'étaient les procès et les plaidoiries vers le milieu du douzième siècle, il faut entendre saint Bernard dans son livre De Consideratione. Après avoir censuré avec amertume la manière de rendre la justice adoptée de son temps, l'abbé de Clairvaux s'adresse an pape Eugène, occupé lui-même jour et nuit de inger des contestations qu'on apportait à son tribunal de toutes les parties du monde chrétien, « l'admire, lui dit-il, comment vos ereilles « religieuses peuvent supporter les disputes des avocats, ces éternels o combats de paroles où l'innocence est souvent immolée, où le crime «trouve un sûr refuge, où la vérité perd toute sa caudeur. Faites « taire, ajoute le cénobite, ces langues de vipères, qui distillent le fiel « de la satire et le poison de la calomnie : fermez ees lèvres impures... « d'où découlent les flots de l'iniquité , » Saint Bernard ne parle pas seulement ici des procès qui se plaidaient à la cour de Rome : il voit partout les mêmes abus, et dans sa colère sainte il supplie le chef de l'Église d'étouffer enfin le monstre de la chicane, de délivrer les fidèles de cette peste générale qui décorait le monde.

Dans tous les cenclies de cette époque, on répétait les inémes plaintes. Jaques de Vitri, qui viviait au continencement du treizième plaintes. La que de de Vitri, qui viviait au continencement du treizième aitche, juge les légistes aux ce plus de sévérité que saint Rernard? Il rost probable que les avocats, les lug el Elisation nous les représente, ne parurent point dans les croisades, quels avantages auraiont-ils trouvés à la suite de ces atradés of tout le monde était misérable, où la justice d'aitleurs d'evit se rendre d'une manière trop expéditive pour laisser place à de longues procédures? On se rappélet que dans la contestation relative sux dépouilles de la mosquée d'Omar, Armould de Robies exposa ses griefs devant les chefs assemblés, et que Tancréde platida lis-même as causes. Les assizes de Atrauslam récommendaient aux juges d'être sages, loyaux, bons justiciers; aux avocats et aux pédaitous d'avoit l'expérit ains, de s'étre doubtifs, et

De Consideratione, liv. I, ch. X., Hist, d'Orient, liv. II, ch. III.

<sup>4</sup> Raoul de Caen ( Bibliothèque des Croisades).

esbahis, ni hastifs, de ne se trop corroueer, ne se trop esmouvoir en plaidant 1.

Ceux qui profitaient de cet état de choses et qui formaient la classe la plus éclairée de la société, ne songeaient guère à réformer les abus; ceirs out maniaient l'épée n'y songenient pas davantage, attendu ont'on ne pouvait impunément être injuste envers eux et qu'ils avaient toujours les moyens de se faire justice. La noblesse belliqueuse de l'Europe n'aurait point vouln surtout d'une justice qui n'eût pas présente une image de la guerre. Les barons ne pouvaient se faire à l'idée que la législation fût une sauvegarde pour la société comme pour eux-mêmes ; ils ne reconnaissaient une injustice que lorsqu'ils avaient à en souffrir, et le ressentiment personnel était le seul motif qui pât les animer à la poursuite des coupables. Avec ces mœurs et ce caractère, les barons ne pouvaient renoncer à l'usage des guerres privées, que les Francs et les autres Barbares avaient apportées avec eux en Europe. Chaque seigneur qui se croyait attaqué dans son honneur ou dans ses biens, prenait les armes pour défendre ses droits ou venger sa querelle. Tous les parents et les vassaux des deux parties belligérantes étaient obligés de prendre part à la guerre. Pendant plusieurs siècles, l'Europe fut désolée par ces guerres intestines. Les sanglantes discordes qu'en se transmettait de génération en génération, devinrent comme un état habituel pour leguel on invoquait des coutumes, des règlements; et, tandis que la société était sans lois, la guerre civile avait sa jurisprudence.

Il n'euit pas facile de remédier à de si grands désordress. Comment désammer la force et la déponiller d'une pérogative qu'élée était inse-jours prête à défendre? La société, telle qu'elle était alors, n'avait qu'une seule puissance capable de contre-balancer celle des passions guerrières qui désolaient l'Ernore : était la force des idées religieuses et l'assendant du christinisme. On invoqua contre-les guerres privées l'autorité des conciles; on fil paurle les saints; on employa la supersition elle-même, on ent recours à des visions, à des révélations, à des prodiges. L'Église déploya tontes ses mouras contres de mai, mais le principe de la discorde substant toujours. On obtaut des seigneurs, au on qu'ils renonceraient aux guerres privées, mais

Voyez l'Éclaircissement sur les assises de Jerusalem, t. I de notre Histoire, p. 464.

qu'ils les interrompraient pendant quelques jourg de la semaine; et tout le bien que put opérer la religions è puissante înt de fine adopter la trèvre de Dieu 1. C'est ici que les croisades secondèrent mer-veilleusement le zele du clergé : toutes les fois qu'on déclarait la genre aux musulmans, les discordes à puissient tout à coup, comme par miracle, et l'Europe restait dans un profond silence devant l'étendant de la croix.

On voit par la que le clergé était plus puissant sur les esprits que les comtes et les barons; aussi la juridiction ecclésiastique fit-elle des progrès rapides. En voyant d'abord le clergé prendre sous sa protection spéciale les veuves et les orphelins, l'étranger et le pauvre, les malades, les infirmes, les lépreux, on dut croire que sa justice avait quelque chose de la miséricorde de Dieu. Le privilége accordé aux croisés d'être jugés d'après les lois ecclésiastiques, et le soin qu'on avait confié au clergé de veiller aux plus chers intérêts des pèlerins pendant leur absence, semblaient avoir placé tous les fidèles sous sa juridiction puissante. Comme la morale évangélique pouvait être mélée à tons les procès, on en tira la conséquence que la juridiction du clergé ou de l'Église était appelée à prononcer dans tontes les causes. Il faut ajouter que la juridiction ecclésiastique avait plus de régularité dans ses formes que celle des seigneurs; et ce qui attirasurtont la confiance des peuples, c'est que le glaive ne présidait point à ses décisions. Cette juridiction, avec tous les avantages dont nous venons de parler, acquit enfin une si grande influence et s'étendit tellement, qu'elle éveilla la jalousie de la noblesse française,

Vera le milien du treizième siècle, les seigneurs foruberent une ligue contre le clergé; et dans un manifeste qui nous est resté, its demanderent qu'on rendit estja. à Cetur ce qui appartenait à Cetur. Il défendirent à leurs vassaux de se présenter devant les tribunaux ecclesiastiques, sione pour cause d'hérésie, de mariage, d'usure, et mennebrent ceux qui leur désobéraient de la confiscation de leurs biense de de la multation d'un membre. et les cfores, jautatient-lig, e enrichis à nos dépens, seront raunenés à l'état de la primitive Eglise et à la vie-contemplative, nous hissault l'action qui nous convient et à la vie-contemplative, nous hobbes ce la lavie d'avoir converti et se réservant d'édifier les fidèles par des miracles qu'on ne voit plus depuis longetmps 3, e la noubbese ce vantait d'avoir converti

<sup>\*</sup> Voyez sur la Trève de Dieu le tiv. I de petre Histoire.

Bathien Paris (Bibliothèque des Croisades), La chronique de Mathien Paris vient d'eire tra

les Gaules par ses armes, et reprochait aux enfants des serfs (c'est ainsi qu'elle appelait les ecclésiastiques) d'usupper le fruit de ses travaux et de se glisser.comme le renard dans le pouvoir temporel. Les croisades, dans lesquelles les guerriers se trouvaient alors chargés de convertir ou de combattre avec l'épée les hérétiques et les musulmans, pouvaient excuser cette prétention naive des barons. Nous avons dit dans un chapitre précédent que le clergé et la noblesse, placés ensemble dans la hiérarchie féodale, devaient fioir par se nuire l'un à l'autre : ce qui se passait alors est une preuve de cette vérité. Non-seulement le clergé avait sa juridiction, mais encore il était maître en quelque sorte de celle des seigneurs, qui ne pouvaient rien faire sans les cieres. D'un autre côté, les enfants des nobles possédaient un grand nombre de bénéfices ecclés astiques, et l'aristocratie féodale s'enrichissait des biens de l'Église. Pour apaiser cette contestation, la cour de Rome menaca la poblesse de la priver des avantages qu'elle partageuit avec le clergé, et les abus ou les usurpations réciproques restèrent comme ils étaient auparavant. Les chefs de la confedération formée contre la justice ecclésiastique ne tardèrent point d'ailleurs à partir avec saint Louis pour la croisade : plusieurs y recucillirent les palmes du martyre; l'histoire ne dit point que ceux qui revinrent dans leurs foyers, ou qui étaient restés en Occident, aient fait de nonvelles tentatives pour limiter la juridiction du clergé.

Il nous semble qu'au lien de faire entendre ainsi d'inutilas menances, les camtes et les barons avaiont un moyen plus simple et benucoup plus sir de conscriver leur-juridiction, c'élatt d'ameliorer les leis et de conformer leur juridice à la marche genérale des idées; mais ils mirent trop de confiance dans leur pépe, et, tambis qu'île réclamaient les privilèges d'un ordre de choses qui ailait cessen d'être, un ordre de choses nouveu s'établissait sans leur intervention et leur concours. Cependant les sociétés, qui marchaient de toutes parts vers des changements, étaient violenment agétées : les opinions nouvelles et les opinions anchenses se déclaraient une guerre opiniètre; les penales, qui ne croyaient plus sux pouvoirs qui tombient en ruine, et qui ne croyaient plus sux pouvoirs qui tombient en ruine, et qui ne croyaient plus sux pouvoirs qui tombient en ruine, et qui ne croyaient plus encore aux insitutions nuissantes, semblaient tour à

éside pour la première fois tout entière en français par M. Huitland-Revbulles; cette traduction, qui forme finit volumes in-40, est accompagnée de notes et précèdes d'une outre par M. le duc de Luynes, membre de l'institut. Le jeune et avant réducteur de cette grande elegonque des Augians à resida un important service à cent qui reulent étadies l'histoire du muyen lege.

tour courir au-devant des nouveautés et s'effrayer à leur aspect. Vers la fin des croisades, une crise universelle se fit sentir en Europe, et l'Occident, troublé par les révolutions et les guerres civiles, fut au moment de reculer vers les ténèbres et le chaos du dixième siècle. Ge fut alors que l'Allemagne invoqua l'institution d'une chambre impériale contre les désordres toujours croissants qui troublaient l'Empire', et que l'Aragon créa l'autorité du Justiza 2 qui s'arma de la dictature suprême contre la licence. Dans tous les pays, il se forma des confréries, des associations contre les excès de l'anarchie universelle. Ce fut en France surtout qu'on sentit davantage la nécessité d'appeler la justice au secours de la paix et de l'ordre public. Un nouvel ordre judiciaire naquit des besoins ou plutôt des périls de la société; du sein des ruines sortit le régime du parlement, devant lequel disparurent ou s'affaiblirent toutes les juridictions rivales, et qui devint comme la constitution du royaume; les monarques retrouvèrent l'autorité législative, qu'ils avaient perdue, et qui leur était si nécessaire pour protéger et diriger la civilisation naissante. Dès lors la couronne fut le centre de tout, et les peuples portèrent leurs regards vers cette royauté d'où leur venaiont la liberté et la justice.

Il serait difficile de dire avec précision quelle part on doit assigner aux croisades dans ces grands changements. Toutefois le départ des croisés avait donné lieu à une foule de contrats; on multiplia les précautions contre la fraudc; le nombre des notaires s'accrut, leurs actes eurent plus d'authenticité, et leur témoignage inspira plus de confiance; on adopta, ou plutôt on renouvela l'usage des chartes appelées chirographes on chartes parties 2. Les précautions que les simples pèlerins prenaient, à leur départ, pour leurs intérêts ou ceux de leurs familles, les rois et les princes les prenaient aussi pour maintenir l'ordre et la paix des provinces pendant leur abscnce. Le préambule des établissements de saint Louis nous dit que le bon roi les fit rédiger, avant ce qu'il allast à Tunes, pour servir de règle à toutes les cours du royaume et prevastez de France . L'affranchissement des communes et l'établissement des justices municipales, auxquels contribuèrent beaucoup les guerres d'Orient, durent seconder les

<sup>1</sup> L'Europe que moyen age, par Ballam, t. IV, p. 9 et suiv.

<sup>1</sup> Id., 1 1, p. 462 et suiv. 1V.

<sup>7</sup> Ce ful de l'Angloterre que viul en France l'usage des chirographes. Voyes le Neuronn Traité de diplomatie par les Benedictins, part. 1, sect. 11, ch. 18, art. 2.

<sup>·</sup> Établiosements de saint Louis, liv. L.

progrès de la législation et de l'administration judiciaire 3. Les pèlerins, en parcourant les contrées lointaines, purent remarquer de sages coutumes qu'ils rapportèrent dans leur patrie. Villehardouin nous apprend quel fut l'étonnement des seigneurs français lorsque, arrivés à Venise, ils virent le sénat, le doge et le peuple, délibérant en leur présence. Si les Francs, maîtres de Constantinople, imposèrent à l'empire grec les justitutions féodales du Nord, ne peut-on pas penser que ce qui restait des lumières de la Grèce antique et de la législation des Césars dut éclairer un peuple nouvean, et lui donner dans l'exercice même de sa domination barbare quelque chose de l'expérience des anciens. Les colonies chrétiennes de Syrie avaient un gouvernement que les plus éclairés d'entre les pèlcrins ne devaient point voir avec indifférence, ni sans avantage pour leur propre pays. Les lois de Jérusalem avaient établi ou réglé le pouvoir et les prérogatives de la royauté, les dignités du royaume, les charges et les privilèges des fiefs, les services et les redevances militaires des comtés et des villes; mais ce qu'on devait surtout remarquer, c'était l'institution d'un ordre judiciaire et l'établissement de trois juridictions, l'une pour les barons, l'autre pour les bourgeois, la troisième pour les Syriens. Depuis les capitulaires de Charlemagne, aucun empire des Francs n'avait vu promulguer un recueil d'édits et de règlements qui fût en rien comparable à la législation écrite du royaume de Godefroy; aucun peuple de l'Europe, depnis plusieurs siècles, n'avait recu des lois qu'on put comparer à ces lettres du Saint-Sépulere d'après lesquelles, selon les expressions d'un noble jurisconsulte de la terre sainte, les hommes du roy et son peuple, et toutes manieres de gens, allans et venans, et demorans el dict royaume, furent gardez et gouvernez, tenuz et maintenuz, et menez à justice, à droict et à raison . Il faut ajouter que chaque nation d'Europe établie à Jérusalem ou dans les villes maritimes avait apporté avec elle ses institutions particulières, et que dans une seule cité, comme Tyr, Ptolémais ou Tripoli, on voyait réunis non-sculement les lois de la Palestine, mais aussi les usages et les coutumes qui régissaient alors les peuples les plus civilisés de l'Occident.

\* Préface des Assisca de Jerusalem, rédigée par le comte de Jospé.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La plupart des chartes de communes renferment des dispositions resatives à l'ordre judiciaire; ces dispositions donnent aux cites illeres des juges et des officiers charges d'écoater les plaintes et de reparer les injustices. Philippe-Auguste, dons la charte qu'il accorda à la ville de Tournei, defend le doct but bourgeois (Sprid, de d'échère), t. 111).

# CHAPITRE XVII.,

#### DE LA NAVIGATION ET DU COMMERCE.

caso les croisades curent commencé, l'esprit de devotion, in de civil de commerce, doma une direction nouvelle et plus étendue aux courses et aux travaux des navigateux. Les habitants du Danemarch, partrent dans les mers de Syrie, et des Norwégiens artivés par la mer assistierent à la prise de Sidon. On vit au siège de plusieurs villes maritimes de la Palestine des cituçens de Labeck et de Brême. De toutes les oftes de l'Occident il partait alors des visiseaux et des flottes qui trasportaient des pleirens, des vivres, des armes dans le voyame de Jérnsalem et dens les autres principautés chrétiennes établies en Asie par les victories des croisés.

Ainsi les navigateurs de fous les pays se rencontrèrent dans les mes d'Ovient. Ce fait en quelque sorte sous les ampieces de la croix que commencièrent à s'établir d'utiles relations entre les peuples maritimes de l'Erarope. Dans le commencement du doutsième siècle, une flotte de Pissans réunis à quelques autres Italiens, vint aider les Aragonais à conquérir les lles Baléares. Les navigateurs d'Italie con-naissaient si peu les parages de l'Epagane, qu'ils prirent les coltes d'Aragon pour le pays des Maures. Cette première alliance entre des peuples éclogien fut l'ouvrage d'une croixade préché par le pape Pascal II, secondis d'un grand nombre de seigneurs et de chevaliers de la Provence et du Languesdoc.

Les navigateurs de Libeck, de Brêmie et du Damenerick, après avoir essayé leur force dans les vorges tointains, profitièrent de l'expérience qu'ils avaient acquiue pour visiter les parages inconnts de la Baltique. Ces nouvelles entreprises présentèrent à leur zèle pieux et à leur ambition une mer plus voisine, et des nations ausurages qu'ils pouvaient soumettre à la religion et à leur empire commercial. Descepchitions maritimes se métierent aux croissides préchées courier les peuples livrés encore au paganisme. A l'aspect de la croix et du pavillon des navigateurs, de riches cités s'élevèrent, et des régions barbares commencèrent à connaître les bienfaits de la civilisation.

Ce fut à cette époque que la navigation s'ouvrit une carrière nouvelle et vit s'agrandir le théâtre de ses utiles travaux. Rien ne pouvait favoriser ses progrès comme la communication qui s'établit alors entre la Baltique, la Méditerranée, l'Océan espagnol et les mers du Nord. En réunissant les peuples dans la poursuite des mêmes avantages, elle multiplia leurs rapports, leurs biens, leurs intérêts, et redoubla leur émulation. Dans cette carrière ouverte à toutes les nations de l'Europe, les connaissances pratiques se rectifiaient, s'accumulaient, et se répandaient partout. On détermina la configuration des côtes, la position des caps, des ports, des baies, des iles, etc.; on explora le fond de la mer; on observa la direction des vents, des courants, des marées; on s'éclaira sur tons les points de l'hydrographie, et bientôt se dissipa l'ignorance du onzième et du douzième siècle, cette ignorance qui avait occasionné tant de naufrages que les chroniqueurs du temps des premières croisades racontent en frémissant, et dont ils ne trouvent la cause que dans la colère céleste .

Nous parlerions ici da l'invention de la boussole, sì l'époque de cette invention pouvait être indiquée d'une manière présie. Un passage de Jacques de Vitri que nous avons fait connaître dans les cretaits des anciennes chroniques<sup>2</sup>, ne permet pas de douter qu'on comôt, au temps des créisades, les propriétés de l'aimant, et que dés ce temps-là même les navigateurs en tirassent un grand avantager dans leurs courses loitatines; mais, d'un antre obé, rien en prouve qu'alors l'usage de la boussole fitt général. On peut croire qu'une si précisues découveré était enocre un secret pour le vulgaire, et que cux qui se trouvaient en possession de ce secret ne chierchiaent qu'à cu profiler pour leur infrérés, sans songer sux avantages qu'on pouvait en tirre pour les progrès de la navigation. Nous ajouterons que ce qui est arrivé pour la bousse de cet arrivé aussi pour la plupart des requies de la complex progrès de la navigation. Sons ajouterons que ce qui est arrivé pour la bousse de cat arrivé aussi pour la plupart de inventions de l'industrie, dont l'histoire pour tracement assigner l'é-poque, parce que lours auteurs, par espirit de cupidié ou de jalousie.

. Jacques de Vitri, Coll. de Bongars (Bibliotheque des Crotendes).

Poulnher de Chartres, dans un siècle où la science de la navigation était encore un mysiène pour les pauples de l'Océdent, semble n'avoir pas été tout à fait étranger à la manière de diriger les navires, à la connaissance des cents et des mors. Il dit ini-môme qu'il avait in les ouvrages de Solin. (Voyez la Glamifue de Foulcher, ch. LXXVIII et ch. LXXIX.)

ne les ont point divulguées, les ont même quelquefois dérobées à la connaissance de leurs contemporains.

Uarchitecture navaler se perfectionna pendant les croisades. On agrandit la forme des vaisseaux pour transportre la multitude des pèlerins. Les dangers attachés à des courses lointaines firent donner une construction plus soidie aux navires destinés pour l'Orient. L'art de d'resser plusieurs mâts dans un même vaisseau, l'art de multipfice les voiles et de les disposer de munière à marcher contre le vent, frent l'heuvers fruit de l'émulation unit ainmai alors les navienteurs.

A l'époque de la troigème crossade, la science nautique avait déjà fait beaucoup de progrès. Gustiller Winsanf, historie du péleringe de Philippe-Auguste et de Richard, donne sur l'architecture navale chez les anciens et chez les modernes dès explications savaites qui pourraisent ajouter aux limières du temps présent. Quinze aux après la troisième gavire saitent, des flottes nombreuses sorties des ports de Gines et de Venise étonnéerat la Méditeranie; parmi les navires qui portaient en Orient les compagnons du comte de Flandre et du marquis de Monferra, l'histoire a remarqué un visseau si grand, qu'on l'appelait le Monde. Le Vénitien Sanotto, dans l'ouvrage inti-tuté Secrete de Rédites de la Croix, a consacré plusieurs chapitres à la construction des navires, aux moyens d'approvisionner et d'armer les flottes je sobservations et les projets qu'il soumet au pontife de Rome, annoncent que l'art de la navigation était délà très-avancé su commencement du untarozème siècle.

Ainsi l'activité et le génie de l'hommé triomphaient de tous les obstacles, commandaient aux éléments, et prenaient possession de l'empire de la mer. Mais au moyen âge cet empire, comme celui de la terre, était en proie au brigandage et à la violence. Les tempêtes, les vients contraires, les antifrages, n'étaient pas les seuls maur di fussent à redouter dans de longs voyages: on ne connaissait surtoutes les mers que le droit du plus fort, et l'absence d'un code maritime ajoutait à tous les péris d'une longue navigation.

On sentit la nécessité d'une législation qui assurât les intérêts et la liberté des navigateurs ; ce fut l'Espagne qui en fournit le premier modèle. Dans le commencement du douzièmé siècle, un code de droit maritime fut rédigé par les anciens prud'hommes de la mer de Bar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Pardessus à publié en 1818, le premier volume d'un cavrage initialé Collection des lois buritimes autérieures su dix-kuitième siècle.

celone. Ce code fut adopté ensuite par les Véuitiens, par les Pisans et les Génois, et sous le nom de consulat de la mer devint le droit commun de la Méditerranée et de l'Océan. Parmi les lois maritimes du moyen âge, l'histoire cite encore les ordonnances de Wisby, les jugements de Damme, et surtout les rôles d'Oléron, qu'on a regardés comme le type des autres législations. On ne sait point d'une manière certaine et précise quels furent les auteurs de ces codes, ni à quelle époque on les promulgua. Il est probable qu'ils ne furent autre chose que les traditions qui avaient été conservées parmi les navigateurs, et qui devinrent des lois écrites à mesure qu'on en reconnut davantage la nécessité . Il est permis de croire que les guerres saintes, sur tout lorsqu'on eut préféré la route de la mer à celle de la terre, contribuèrent aux progrès de cette législation maritime. Il nous reste plusieurs règlements rédigés par Richard Cœur-de-Lion et quelques autres princes croisés, pour maintenir l'ordre sur leurs flottes2. Les Assises de Jérusalem renferment quelques dispositions qui avaient pour but d'assurer les intérêts du commerce maritime. Comme ces dispositions étaient faites principalement pour la terre sainte, elles portaient des peines très-sévères contre les navigateurs chrétiens qui fournissaient aux musulmans des armes et des munitions de guerre 2.

Les siceles des croisades vient naître plusieurs autres lois qui avaient pour objet de réprime la pisterie et les crities—qui se comnetatient au milieu des solitudes de la mez. L'exécution de ces lois 
dut sans doute rencontrer de grands obstacles. Chaque ville, chaque 
association, chaque particulier, en parcourant le Méditerranée ou 
l'Océan, pouvait se mettre en guerre avec tous ceux qu'il riouvais 
sur sa route; dans des contestations qu'i n'avaient point d'arbitre, où 
la force clait opposée à la force, ja violence à la violence, quelle autortié pouvait fante respecteir et droit des gens 170 un autre côté, comment attendre ces pirates audacieux qui souvent n'avaient plus de 
partie, et s'édiant vousé à passer une vie crenate sur les flots, où 
nulle puissance ne pouvait les atteindre l'Afin de réprimer de criminels excès, les pourités de Rome finent souvent tendrer leur voix, et 
les sexés, les pourités de Rome finent souvent némérale leur voix, et 
les sexés, les pourités de Rome finent souvent dendreir leur voix, et 
les des les des

Ces diverses ordonnances muritimes sont rapportées avec des commentaires et des explications dans lé savant ouvrage de M. Pardessan.

<sup>2</sup> Benoît de Peterborough (Bibliothèque des Croisades).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Pardessus a donné des extraits relatifs au droit maritime, du livre des Assisso de Jéraseiros, p. 275 et suiv.

les excommunications de l'Église se réunitent aux menaces de la justice humaine. Cet appareil formidable et la réunion des justices de la terre et du ciel, sans arrêter tout le mal, répandirent du moins quelque sécurité parmi les marchands, les pélerins et les navigateurs. Tant que l'enthousianse des pélerinages subsiste dans les espites, tant que le commerce trouva de grands avantages l'multiplier ses relations lointaines, la navigation ne cessa point de faire des progrès; à la fin, la mer se couvrit de vaisseaux qui se protégèrent les uns les autres, et les routes de l'Océan comme celles de la terre devinrent moins dangereuses, à mesure qu'elles furcut plus fréquentées.

La puissance de plusieurs Eints maritimes fut la véritable sauvegarde de la navigation : comme ces Eints avaieut un grand intérêt à ce que la marche des navigateurs ne fût point troublée, lls firent, ai on peut parler ainsi, la police des mers; on peut ajouter que, si l'Italie et plusieurs autres contrées de l'Occident ne funera piont subjuguées par les Sarrasins, clles durent leur salut plus encore à la sucéroité de leurs flutes m'éte lu de leurs amerile.

Nous avons parlé dans notre vingitème livre de la découverte de l'Amérique et du passage, aux Males par le quo de Bonne-Espérance, Il est probable que, eaus les croissides, le génie des navigateurs n'autrait pu franchir que beaucoup just and l'espace immense et les écueils sans nombre qui séparent la Baltique et la Méditerranée de l'Océani indien, et l'ancien monde du nouveau. On peut dire au moins que les expéditions loistaines et les entreprises périlleuses tentées sous les bannières de la croix préparèrent les derniers prodigres de la navigation, en ouveant partout des routes 'mouvelles à l'industrie, et surtout en favorisant les progrès du commerce, lien naturel et nécessaire entre les diverses nations et les différents payed ug lobe.

Chaque climat a ses productions, et cette diversité de richesses fait aux hommes une obligation des échanges. Cete obligation des échanges entraîne la communication entre tons les peuples, de telle sorte qu'à la longue les règions les plus éloignées ne sustraint reater inconnues. On pourait dire que la providence a jeté ainsi dans plusieurs climats des productions différentes, qu'elle a refusé à certaines contrêes ce qu'elle a donné à d'autres, afin de mettre les hommes, dispersés sur la terre, dans la nécessité de se chèrcher réciproquement, de commercer entre eux pour leurs besoins, de se commandquer leurs lumières et de machte nessemble à la civilisation.

Dans le moyen âge, les Grees, indolents et amollis, négligacient d'apporter en Occident les marchandises, de l'Asie; les Sarrasins n'abordaient sur les côtes d'Europe que pour y répandre les fiéaux de la guerre : le commerce de l'Occident alla chercher ce qu'on ne hin apportati pas, et les fréquents voyages en Orient furent tout au profit des Occidentaux.

Longempe avant les croisades, les marchandises de l'Inde et de l'Asie arriviate ne Europe ; quelquefois par la route de terre, en naversant l'empire grec, la Hongrie et le pays des Bulgares; le plus souvent par la Méditerrante, qui aboutissait à tous les jons de l'Halie. Ces deux routes furent readues faciles par les gerres saintes, et dès lors rien ne put arrêter le rapide essor du commerce, protégé dans sa marche par l'étendard de la croix.

La plupar des villes maritimes de l'Occident ne s'enrichirent pas seudement en fournissant à l'Enrope les productions de l'Oriest, mais elles trouvèrent encore un avantage considérable dans le transport des pleirins et des armées chriétennes. Des flottes suivaient les côtes des pays, do combatitent les croisés, et leur vendeinnt des munitions de guerre et des vivres dont ils avaient toujours besoin. Ainsi le commerce rapportait en Europe une partie des trésors qu'avaient emportés en Asie les princes et les berons qui se ruinient pour aller combatter les infidèles.

Toutes les richesses des villes maritimes de la Syrie et même de la Grêce apparteneint à des marchands d'Occident. Ils étaient les maîtres d'une grande partie des cités chrétiennes en Asie. On sait quel fut le partage des Vénitiens après la prise de Constantinople; ils possédient toutes les liés de l'Archipe 1, amoutité de Byzance. l'empire gree fut comme une autre Venite avec ses lois, ses flottes et ses armées.

Les Latins ne tardèrent pas à perdre Constantinople, Jérusalem et la plupart des pays somis à leurs armes. Le commerce, plus heureux, conserva ses conquétes apples les cosiades. La ville de Tana, bâtie à l'embouchure du Tanais, devint pour Venise une colonie qui lui ouvrit d'utiles relations avec la Perse, la Tartarie, et qui dominadans les machés de Tauris, de Trébisonde, de Bagded et de Bas-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les habitums d'Amaid, ville d'Italie, farent les prémiers qui entretinrent des relations commerciales avec les peuples d'Orient, Gaillanne de Tyr, liv. XVIII, ch., IV et ch.-V.; Escques se VIII, ilv., I, chap. IV, qui perfè de commerce des Ambiliation.

sota. Des Génois réunis dans une petite ville de Crimée (Caffa), au temps même où les Turcs mehaçaient l'Europe, s'occupèrent d'expoliter les mines du Caucase, et reçurent les trésors de l'Inde par Astracan. Le commerce européen avait établi des comptoirs jusque chez les peuples qui faisaient une guerre cruelle aux chrétiens, La ' terreur qu'inspiraient les mamelnès n'avait point empéché des peuplades de manchands de s'établir en Egypte; l'Afrique, sur toutes les côtes de la Méditeranée, fut sounisé à leu ambition mercantile, et les lieux que saint Louis n'avait pu conquérir devinrent les tributiers de leur industrie.

Tandis que le commerce de toutes les parties du monde se trouvait ainsi entre les mains de quelques villes maritimes, plusieurs grands royanmes de l'Enrope y restaient encore étrangers. L'Angleterre, qui n'avait d'autre richesse que ses laines, recevait avec reconnaissance dans sa capitale les marchandises de l'Asie qui lui étaient apportées par des marchands italiens et espagnols. Les villes de France prirent peu de part au commerce d'Orient : les croisades étaient l'ouvrage des Français, d'autres en recueillaient alors les fruits. Marseifle fut au moyen âge la scule ville française qui entrefint quelques rapports avec des peuples lointains. Cette ville, fondée par les Phonéens pour le commerce des Gaules, n'avait iamais cessé de porter ses regards vers les lieux de son origine et d'avoir des relations commerciales avec la Syrie et la Grèce. L'Espagne, dont l'industrie s'était développée de bonne heure, profita mieux des croisades, et, vers la fin des guerres saintes, les Espagnols avaient des comptoire sur toutes les côtes de l'Asie. Aucun pays cependant ne tira plus d'avantages que l'Italie du commerce d'Orient. Cette contrée, qui domindit sur la Méditerranée et qui aboutissait à toutes les parties de l'univers connu , se trouvait placée de la manière la plus favorable. Cette position, qui avait autrefois facilité les conquêtes des Romains, seconda les peuples de l'Italie dans leurs nouvelles entreprises, et soumit le monde à leurs spéculations, comme elle l'avait soumis à leurs armes.

## CHAPITRE XVIII.

THE TAXABLE PROPERTY PROPERTY IN THE PARTY CONTRACTOR OF THE PROPERTY CONTRACTOR OF THE PARTY CONTRACT



oun committre ce que put gagner l'industrie aux relations avec l'Orient, il suffirait peut-être de savoir en quel état cetto source de prospérité se trouvait alors chez les Orientaux. Parmi tant de voyageurs, il y en avait sans doute qui avaient intérêt à observer les usages

et les periques des contrées lointaines qu'ils visitaient. Nous savons que dans les expéditions des croisés on enrôtait de préférence ceux qui avaient un métier ou qui exerpient une profession mécanique : ces industrieux phienins ne faisaient pas tonjours un voyage insuite pour leur pays; et, dans ces guerres saistes oi les chexliers de la croix ne cherchaient que la viatoire et la renoquaée, l'industrie, si j'ose parler ainsi, avait aussi sa croisade, dont les paisibles trophètes consistent dans de précieuses découvertes dérobèes aux Grees et aux Sarrasins, et dans l'heureuse imitation de ce qu'on avait adainté dans les arts de l'Orient.

Les Sarrasins avaient des manufactures d'étoffes avant les croissides. A Damse et dans les villes d'Egypte, on travaillait les métaux avec plus de perfection que dans l'Occident. Les vieilles chroniques nous apprennent que les chrétiens de la Palestine allaiest quelque-fios à Damas pour y acheter des armes. Joinville rapporte qu'estan allé en pélérinage à Norte-Dame de Tortose, il acheta à Tripoil des camelots qu'on fabriquait dans cette ville. Il en croya quelques pièces à la reine Marguerle, Jaquelle, nous di-til, les prit d'abord pour des refliques, se mit à genox-pour les recoveri, ets erreleva disant : Maujour soit un Senetchel, qui m'a faiet agenositier devent ses camelots. Joinville avait été chargé par Louis IX d'achete une certaine quantité de cette étoffe, ce qui prouve que la manufacture oi cle ét ett fabrique ex varia lacque rejuntation.

Bist, de saint Louis, édit, de 1761, β. 125 et saiv. (Voyez sur le mot Canacist ou Camatin les observations de Ducange sur Joinville, p. 38.)

Il y avait, à cette époque, dans la même ville de Tripoil et dans plusieurs villes de la Grèce un grand nombre de méries de sois dont les produits devaient stière l'attention des marchands et des pèlerins qui visitaient l'Orient. Vers le milieu du douziene siècle, boger II, voi de Seile, ât transporter à l'alerme piniseurs de ces métiers : ce fut le fruit d'une expédition sur les côtes de la Grèce. Le mâtreis en utiliplis sous le beau ciel d'Italie, comme sous celui de la Morée, et cette utile conquête donna sux Siciliens la facilité de surpasser bientit l'industrié des Grees. Le pinicaje atteir fut placé dans le palais des rois comme pour montrer la richesse et la magnificence de cet art nouveau.

Plusieurs inventions utiles nous vincent à ectte époque des contrèces d'Orient. Quelques écrivains ont affirmé que les moullins à vent élaient connus en Europe avant les crojsades ; mais il faut considérer que, cette invention a pu venir par les premiers pèlerinages en Asie, qu'on ne peut séparer des guerres saintes.

Tyr était renommée alors pour ses verreries? Le sable qui te teuvuait dans son voisinage donnait à la fabrication du verre une perfection qu'on ne connaissait point dans d'autres pays. L'usage du verre était beaucoup plus commun en Palestine qu'en Occident. Les Vénitiens durent prendre à Tyr l'idée de leurs belles verreries, si célèbres au moyen âge.

Les croisés, comme qu l'a vu dans cette histoire, témoignèrent toujours ume grande surprise en voyant l'explosion du feu grégeois; mais, ce qui doit nous étonner, ils ne pararent point equier un signand avantage aux musulmans. Les guerziers frances préfèrèrent sur le champ de baitalle l'épée et al lance à um moyen de pombattre qui semblait ôter quelque chose à la bravoure personnelle. El est probable cependant que le feu grégeois donna à la fin l'idée de la poudre, juvention fineste à l'humanité, mais qui mit une arme redoutable entre les mains de la société européeune mennéée par les Turse et not les Turlares.

On sait quels furent les transports des croisés lorsqu'ils virent pour la première fois des cannes à sucre dans le territoire de Tri-

3 Gaillaume de Tyr, liv. XIII, cb. III.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La chronique de Bohème, de Wencesias Hagek, tradulte en allemand par Jean Sandel, a emayé de prosver, p. 10 et 11, que les mondins à veni étalent connes dans la Bohème évant l'année 748. (Voyez l'Histoire de la vie priret des Français, par Legrand d'Aussy, 1, [p. 42-].

polí 1. La plante en fatt transportée en Sielle dès le milieu du dousième i diète; ji n'est pas cente deprodant de dire qu'éle passa de la dans le nouveau monde. Si les Espagnols transportèrent dans la suite la canne à sacre dans l'Ne de Madère, or doit croite qu'ils la trouviernat dans le voyaume de genade, de les Maures l'avaient apportée d'Afrique. Mais il est assis probable qu'on ne s'occupade cette plante que pare que le goût du sorce s'était répande, et que cette substance, qu'on tirait d'Egypte, devenait une branche fimportante du commerce. Cest alasi giron peut en fairé honneur aux croissales.

L'histoire naturelle, qui se lie aux progrès de Findostrie et de l'agriculture, s'ennichi lans de quelques notions utiles. Non-seuleiment les climats éloignés échangèreut heris productions végétales, mais quelques circonistances des croisates precurerent à l'Europe la connaissance de plusieurs animaux de l'Afrique et de l'Asie. Nous avons du que les mann-eluks d'Egypte envoyèrent à saint Louis uni éléphant, dont le monarque français fit présent au roi d'Angétetrer 2. Peu de temps après la première expédition de Louis IX, Bibars envoya à Mainfroy, fils de-Fredéric II, plusieurs prisonniers tangols avec leurs chevaux, qui étaient de race turtaire. Parmi les productions orientales que les ambassielurs égyptiens étaient chargés d'offire au roi de Sielle, on remarqualt une girate, animal qu'on n'avait jamais vo iusqu'alors en Occident 2.

A côté des grandes émigrations des peuplesqui passaient de l'Orient ao Occident, il est curieux de voil es plantes et hes fleurs shanger aussi de climat et passer d'Orient'en Europe tantôt portes d'ans la panetière des pèlerins, tantôt transplantées de proche en proche, s'avançant de jardin en jardin, de province en province. Nous avons déjà parlé du nuais ou blé de Turquie, envoyé en Rulie par Boniface de Montferrat, après la prise de Constantinople ; la prune de Damas fut apportée à peu près dans le même temps en Europe par un duc d'Anjou, qui atait visité Jéreasièm ". Il n'y a point de chaumière en

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Foulebez de Chartres (Bibliothèque des Creisades), <sup>3</sup> Voyez je hy, XVi de notre Histoire.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De Sainte-Palaje, Méssoires historiques sur la chasse, preinière partie, ette la chause royale composée par Charles IX, dans Isquelle II s'agit d'use race de chieus gris, originaire de Tartarie,

rapporte en France par Louis IX.

M Gregori, dans un mémoère lu à la Société d'agriculture, a cité des faits qui viennent à l'Appui de note opinion pa sujet de l'infredortion du mais en Europe.

On croit que c'est aussi aux guerres d'Orient que nous devons les renoncules. (Voyez la préface du Traité des renoncules, par le P. d'Arbenne.)

Europe qui ne connaisse anjourd'hui les cécholetes, qui tirent leur nom et leur origine d'Ascalon. I)ans toutes les contrées de l'Occident, on retrouve des productions sostiques que les traditions populaires forst venir de l'Asie avec les retisées, et les observations recevillies à ce aujet sont si nombreuses, qu'un de nos savants a eu la pensée de publière une Ffore des Covisades.

On a pu juger, par co que nous venous de dire dans ce chapitre et dans celta qui précèda, que la géographie avait du faire dos progrès à l'époque des expéditions en Oriens. Avant les croissieles, cette science était tout à fais négligée et incoanne; à Paris on conaussait à pointe la Bourgogne, ou regardait Paris comme un pays for éloigné. Les croisés qui survaient Pierre l'Ermite ne commissiont point les nomas des villes d'Allemagne et de Hongrie mu'lls traversient; ils éprouvèrent une défaite à Semilii, et les chrondipres contemporaines qui en ont parté se contentent d'appeler cette cité hongrois malleufett, son le ville du malheur.

Si les Francs consissaient à paine lour proper pays, quelle davait live-leur ignorance pour les cootres de l'Orient 20 en peut juger par la nécessité où lis étaient de prendre des guides parmi les Grecz, dont lis se définient, et par leur embarras extrême toutes les fuis que ces guides les abandonnèrent. Plusièrers armères chroticientes petirerst faite de consaitre les lieux où les condinient le victoire. Ou vouluit touver dons le Falesting et dens l'Orient tous les lieux qu'avait nommés! Ecritures et, sans consoiter les habitants du pays, on cherchait cour et tile Ballytion dout les ruines mêarus on tipris, on donneit ce son faint d'à Bagdad, tantôs au yieux-Caire, l'une et l'autre tisties par les musulmans.

Une chone remarquable, c'est que sur plas de deux cents chroniques du douzième et de treizième siècle qui parfent de l'Égype, nous n'en avons teure qu'une seule dans laquelle il soit fait mention des Pramides 1-Jacques de Vitr, qui avait fengtemps séjourné en Syrle et qui paraît avoir en toutes les connissances qu'on avait alors, répète dans sa description de l'Orient les fables d'Hérodoles, telles que l'Histoire des Amazones et celle du Phénix. On ne peut s'empécher de rice de la naive créduillé de Joinville, qui nous dig grareinent dans

Armonde de Lobrek eite me lettre d'un europé de Frédérie I qui réjourne au Caire et vit les Pramière sont der Vith, qu'un copié cette lettre sans èn cher l'hottur, omet le passagé un les Pramière sont desrités, on platé [milgres]

ses mémoires que les arbres du paradís terrestre produisaient la cannelle, le gingembre, la girofle, et qu'on pêchait ces épiceries dans les eaux du Nil, où elles étaient portées par les vents 'i.

Les croisés, tonjours occupés de combatre, n'avaient pas même la pensée d'étudier les pays conquis-par leurs armes. Cependant à leur suite, la religion et le commerce, conduits l'une par l'envie de répandre l'Evangide, l'autre par l'espoir d'amsasser des tréorts, s'ouvrient quelques routes nouvelles, et recueillièrent d'utiles notions sur l'Orient pendant les croisades. Les missionnaires envoyés par la cour de Rome et par saint Louis parcouvernet les plus vastes régions de l'Asée; le commerce les suivit ou les devança dans ces courses foinsières. Les rélations de Rabroughis, d'Asseiln, de-Jean Puplan de Carpin, de Mac-Pol, renferment des observations dont on reconnaît enoure aniourd'hui la vérité et l'exactitude.

On doit ajouter que les croisés, qui partaient de toutes les contrées de l'Europe, apprirent à se connaître entre eux sous l'étendard de la croix. Les peuples ne furent plus étrangers les uns pour les autres, ce qui dissipa l'ignorance où ils étaient sur les noms des villes et des provinces de l'éceilent.

Les arctes géographiques de cette époque ne donnent ni la conitguration du globe, ni l'étendue des pays, ni la position et les limites des empires: elles se bornent à retracer par des désignations vagues ce qui frappait le plus les voyageurs, les euriocités de chaque contrée, des animans, des édifices, des hommes diversement vêtits. Noss avons eu sous les yeux une mappemonde qui se trouve j'étine la la chronique de Saint-Denis, et qui parant avoir été dinte dans-le quatorizime siècle : comme dans les cartes modernes, en n'y trouve point marqués les quatre points cardinaex, mais sur les quatre colts sont écrits les noms des principaux vents, an nombre de douze. Jérasalem, adent Orpinion du temps, est placée au centre des trois parties du monde comm : un grand édifice surmonts d'une croix représerte la ville saite. Autour de cette rine des critis. Parteur de la serte la ville saite. Autour de cette rine des critis. Parteur de la

<sup>•</sup> Omno fector force enter in Egipte, il y a gera tone expers el accessioner, comune yeas de las aspectivos en entresa de conjuncy qui ano de jerenta fere rata a fineres en en righere, per ano sele penta fere entre a fineres en entre a finere a finer

carte a figuré par d'autres édificas les villes de la Palestine, de la Sprie, de l'Egypte, etc.; les distances sont manquées sansa exectionde; tout semble jeté péte-méle et comme au lipsard; oet arnas conhis d'édifices ou de maisons paralt moins être une représentation de l'univers, que. l'image informe d'une grande ville bâtie sans plan et sans régularité.

On jugera par là combien la giographie était encore dans l'enfance; mais au moins on s'en occupait, ce qu'on n'avait point fait jusqu'alors. Ainsi on devait croire qu'on n'en resterait pas Bà, et que les connaissances géographiques feraient bieatôt des progrès. Dans le quatorzième siècle, on connaisait déjà beaucon mieux les contrées de l'Orient, si on en juge par la carte que Sanuto présenta au pape, et qu'on peut voir dans la recueil des historiens des croisades par Bongars.

Nous no terminerous pas ce chapitre sans parler de l'état de la géographie ches les Arabes dans le moyen § 80. L'ouvrige d'Ébrit; composé entre la seconde et la troisième croisade, nous prouve que les mesaimans étaient alors beaucoup plus avancés que les Francs et les Grees \*, Cet louvrage est précieux, même de nos jours, par les détails ségoraphiques qu'il renferme sur certaines contrées de l'inférieur de l'Asie qu'in orts pas encore été bêm décries. Aboufféda ét Mairisi, qui vineut ensuite, sont supérieurs à tous les écrivains de l'Occident qui s'occupaient de les géographie à la même époque \*, Nous n'avons point assez de documents pour expliquer cette supérioriét; mais ne pourrail-on pas en trouver une cause vralsemblable dans ce ceractéer impatient, dans cette ambition impatile, qui porternt d'abord les peuples musulmans à étendre partout leur domination Dès les penniers temps de Hégie, le procétystem belliqueux de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette carie se trouve à la fin d'un monascrit du quatorzième siècle, à la billiothèque de Ssinie-Generieux, classé sous la lettre L. C. a, in-folio, Elle mona a été indiquée par M. Toury, som-conservateur de la Bibliothèque du roi, qui mons a fourni plasieurs matériaux imperimes pour noire Motoire des Croinnaics.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La géographic d'Édrizi ne nous hais jusqu'et couvre que par l'abrégé publié à Bone en arabe, et traduit pas tard en lain par Gabriel Sisuila. M. Reissad a découver, parmi les manuscrits arabes de la Bibliothèque de qu'et qu'il met que un mouera sa orire, un average qui paraît être le traite eptier d'Édrizi, es M. Amélée Jashert en prépare nod trainceils française.

<sup>\*</sup> La frographie d'Abouliéta n'est que le grécis des comusissaersi qu'on unait renealitéer de son temps; mais ce precis est méhodique et un général comples. Pour les norrages de géographie de Mairis, il se horquet à l'Égypue, à la Nable et à geolques contrées voidencs; mois Traisser clier totat un long Jes divers possages d'écrivaises ples panieres et de voyageure de son jemps qui se rap-pertient à son service.

des Arabes leur persands que le monde leir appartenait. "D'après cela, on ne doit pas trop s'étouner qu'ils aient cherché à connaître les régions lointaines que Mahomet promettait à leurs armés. L'histoire sous les montre, dans le septième et dans le húitieme s'écle, envaissant l'Asie et l'Afrique, parcourant les plus riches contrés de l'Europe. Ils connuerent les pays qu'ils avaient conquérier dans les posteries de l'Europe. Ils connuerent les pays qu'ils avaient conquérier Ainsi la géographile fit des progrès parmi les Orientaux à la suite des victoires de l'islamisme, conime elle en fit plas tard parmi les occidentaux à la suite des croisés et des missionnaires,

#### CHAPITRE XIX

ECOLES, UNIVERSITES; SCIENCES DU BROIT, DE LA PHYSIQUE ET DE LA MÉDECINE.



n nons reprochera de sortir tróp souvent de notre sujet, get d'arrièter notre attention sur beaucoup de choses qui n'ont pas un rapport direct avec les croisades. Nous initions les pèlerins, qui, partis de leurs foyers pour visiter le tombeau de Jésus-Christ, rezardaient néanmoins.

à droite et à gauche sur leur route, Lorsqu'ils revenaient dans leur patrie, ce qu'ils dissent des pays qu'ils avaient traversés, des peuples qu'ils avaient yus, n'était pas ce qui intéressait le moins leurs auditeurs dans le récit de leur pèlerinage à Jérusalem. Peut-être obtiendrons-nous la même indulgence de nos lecteurs pour les digressions 'on notre esprit se laisse quelquefois entraîner.

Les progrès des arts et des sciences du douzième siècle ne doivent pas sans doute être attribués à la seule inflûence des croisades. Il faut remarquer néanmoins que la passion du savoir, le besoin de s'éclairer,

Notes (letrous à ce nigit les paroles que les manchans metfett dans la blooche de Nabouert : Les reputates du supuée se sont personnés évents nois, et un reyx ent affranchi à distance de « Toriest et de l'écrédent. Test eque p'air te érà partir de la dombailée de son pesque. I Voyet forrange que N. Riemais à publié par les monoments sarbes, persons et marc. de claime de % in outre foit de notifieurs de voie de la comment de la co

naquirent et se manifeatierent en même tempa que le pieux cultoutemen qui entralatile se peuples en Aise. Cette exalitain, cette vague impatience dea caprits, qui avaient armé l'Europe pour des croyances et spiritualisé en quelque sorté la guerre elle-même, ne devaient-elles per per éveiller l'intelligencé de l'homme et mettre na ceino tontes ses facultés! Comment expliquer autrement orte multitude d'écolés qui s'élevèrent alors dans tous les royanmes de l'Occident, ces universible de Paris, de Bologne, de Prague, d'Oxford, de Salamanque, dans lexpelles accourrent tout à coup plus d'étudiants qu'on n'en avert ur autréfois dons Athènes, en Egypte, et dans aucun pays du monde ?

Ce fut d'abord pour l'enseignement de la théologie qu'on avait élevé les plus célèbres écoles; mais, comme on exigeait qu'un théologien connût la grammaire, la logique et la rhétorique, il en résulta que tontes les études furent encouragées à la fois. Les avantages accordés aux universités suffisent pour montrer combien les rois et la société elle-même multaient alors de prix aux progrès des lumières. Les universités, fidèle expression d'un siècle avide de savoir et de liberté, étaient comme des cités littéraires qui avaient leurs chartes, leurs priviléges, et se trouvaient investies des mêmes droits que les communes. Quelquesois même l'autorité des rois fléchit devant leurs prétentions, et leur indépendance alla jusqu'à l'impunité du désordre. Le roi d'Angleterre, Honri II, voulut prendre pour arbitre dans une affaire importante la cour des pairs de France, le clergé gallican, on les suppôts des écoles de Paris2. Presque tous les monarques français, depuis Philippe-Auguste, n'avaient cessé de protéger l'université de Paris, le plus bel ornement de leur capitale et de leur royaume; la protection de Louis IX se montra plus active et plus généreuse que celle de ses prédécesseurs. Nous laisserons parler l'histoire contemporaine, « Dans une sanglante querelle, dit Guila laume de Nangis, qui s'éleva entre les bourgeois et les cleres de a l'université de Paris, ceux-ci quittèrent la capitale, ce que voyant a le roi saint Louis, il fut grandement affligé que l'étude des lettres c et de la philosophie se retirât ainsi de son royaume. Le roi recoma manda donc aux étudiants de revenir, et, lorsqu'ils revinrent, il « leur fit donner une pleine et entière satisfaction par les bourgeois.

<sup>\*</sup> Histoire littéraire de la France. Discours sur l'état des lettrés su treizième sièrle,

« les combiant de toutes sortes de prévenances et de bontés. » Le rénoriqueur applaudit à la genérosité éclairée de Louis IX, et ne crain pas de dire que, si le trèser de la sagasse est été enlevé au royaume de France, le lis, emblème de la royauté, aurait beaucoup perdu de son éclat : « Car les rois, ajoute-l-li, avaient coutume de porter une « couronne de fleurs de lis peint à trois feuilles, comme pour annon-cer c lairement que la foi, la science et la chevalerie brillaient « plus dans le royaume de France que dans tous les autres pays du « uponde » a

Ce ne fut pas l'étude des lettres romaines qui fit alors le plus de progrès. On peut s'étonner que dans une société qui s'avance vers la civilisation, les hommes ne commencent pas toujours par les idées les plus simples, et qu'ils se jettent dès l'abord dans ce qu'il y a de Llus compliqué et de plus difficile à saisir. Nos bons aïcux, cherchant à secouer le joug de la barbarie, commencèrent par les abstractions de la métaphysique, et les hautes questions des sciences morales occupèrent leur raison naissante. On se passionnait pour ces discussions où les maîtres et les disciples pouvaient, chaque jour, sinon trouver la vérité, au moins faire parade de leur habileté et de leur savoir. C'est alors que reparut Aristote, semblable à ces constellations qu'on a perdues de vue pendant plusieurs siècles, et qu'on retrouve tout à coup sur l'horizon. Traduit, selon quelques savants, de la langue des Sarrasins, attaqué avec chaleur, défendu avec passion, tour à tour autorisé et proscrit par les papes et les conciles, protègé enfin par Thomas d'Aquin et par les disciples de Dominique et de François d'Assisc, le philosophe de Stagire régna dans l'école. et balança quelquefois l'autorité de l'Écriture et des pères de l'Église. Il n'entre point dans notre sujet de rappeler les vifs débats qui s'élevèrent alors sur le libre arbitre, ni les longues querelles des réalistes et des nominaux, ni ces interminables combats soutenus avec les armes de la parole et le glaive de l'argumentation. Il semble que dans un siècle où tout se décidait par la violence, l'esprit ait voulu avoir son espèce de guerre ; de même que l'épée dans les affaires du monde était alors toute la justice, le syllogisme victorieux fut pour les écoles foute la vérité, toute la raison 2,

Chronique de Guillaume de Nangis, an 1220, Spicitége de d'Ackery, t. 111 2 Ou lit ces most adam un Traite exclesiastique contemperain: Grammatica, rhetorica, hories, and glodif guibar inter se payanat clerici (Spicit, de d'Ackery, t. f.).

Cette passion des disputes avait deux inconvénients : celui d'encourager l'esprit de contradiction et celui d'exalter l'amour-propre des docteurs. L'esprit de contradiction fit naltre de nouvelles hérésies, et l'amour-propre blessé des maîtres et des disciples ne craignit point d'invoquer contre elles le glaive des guerres saintes. Dans la première expédition en Asie, nous avons vu des pèlerins, armés du bourdon et de la panetière, menacer les royaumes d'Arabie et du Coran : cette confiance des pèlerins avait passé dans l'esprit des fougueux athlètes de la philosophie scolastique; c'est alors que de savants argumentateurs, pleins de mépris pour les armées de la croix, voulurent triompher des infidèles par la seule force de leur dialectique; c'est alors que les partes eux-mêmes, dédaignant la chevalerie chrétienne ou n'espérant plus ranimer l'enthousiasme pieux des guerriers, adressèrent aux princes musulmans des messages remplis d'arguments et de subtilités à l'aide desquels ils crovaient les vaincre et les soumettre à la foi du Christ. Nous avons fait remarquer plusieurs fois, dans l'histoire des dernières croisades, cette présomption des docteurs et cet orqueil de l'école, qui furent un des earactères distinctifs du treizième et du quatorzième siècle '.

On peut juger par ce que nous venons de dire que la philosophie scolastique ne fortifia pas toujours les croyances religiouses, et qu'elle favorisa peu l'essor des véritables lumières. On doit dire néammoins que, si elle égara quelquefois l'esprit humain, elle n'arrêta pas tout à fait sa marche : elle exerça les facultés de l'homme, et par cella même élle servit à leur développement. Dans les commencements des sociétes, c'est moins l'égarement de l'esprit que son inaction qui retient les pruples dans les teincheps de la barbarie.

La science qu'on cultiva le plus après la théologie scolastique fut la jurisprudence. La connaissance du droit civil et du droit cano-

Makine Patis mouse an fait qui camenções à lais seal Pengis de Frencia II s'aqui de Sinnue de Frencia relevêm designite de restame ciném, la gar que en tendespera dessa seale qui beliame el galendos, y avait forme sea auditerra par la maximo desi al visal parté de système de la seale sea parte partico. A como de la marine designite de su vival parte de système de la seale seale particolor de la companio de la companio de la companio de la seale de la seale que elevan sea yeax ao ciné en mais ante cinés, il sea de terraria de la cliente allame de la-seale, qu'elevan sea yeax ao ciné en mais ante cinés, il sea de terraria de la cliente al la celebrat de la companio del la companio del la companio de la companio del la

nique offrait de grands avantages à ceux qui la possédaient, et devenait le chemin de la fortune et des honneurs. Innocent III; Innocent IV, Honorius III, Grégoire IX4, et plusieurs autres pontifes, durent à l'étude approfondie des lois les moyens d'étendre et d'agrandir leur pouvoir. Dans plusieurs écoles de France et d'Italie, on vit briller des professeurs qui enseighèrent les lois des Grecs, et des Romains. On invoqua le nom de Justimica comme on avait invoqué celui d'Aristote; mais les lumières que répandirent les plus célèbres jurisconsultes restèrent tron longtemps concentrées parmi les savants. et furent comme les premiers rayons du crépuscule, qui n'éclairent que les lieux élevés. La diversité des codes, la multiplicité des commentaires et des gloses, devinrent en certaines occasions une difficulté de plus. L'anarchie s'était introduite dans l'ordre judiciaire, parce qu'on manquait de lumières législatives; elle subsista encore par la multitude des opinions diverses et des explications contradictoires. La justice, il est vrai, commencait à perdre ses formes barbares : mais la chicane, au milieu de la confusion des lois et des coutumes, trouva peut-être plus de moyens d'embarrasser les juges et de compliquer les procédures s. Ce fut alors que le droit de juger devint le prix de la patience ou du laborieux savoir, et que le ponvoir judicisère tomba tout à fait entre les mains des légistes, ou plutôt de cette chevalerie ès lois qu'on appela dans la suite la noblosse de robe »

Les autres sciences, telles que la chimie, la physique, les mathématiques, avaient fait peu de progrès pendant les croisades; on.ne connaissait guère l'algèbre et la géométrie que dans leur application à l'architecture, à la mécanique et à l'astronomie. Ce fut à cette fopque que s'introdusist en Europe l'usage des chiffes acabes<sup>3</sup>, qui n'étendit point, il est vrai, la science des nombres, mais qui en facilia beaucoup l'étude. L'astronomie aurait pu être cullivée avec succès pendant les guerres saintes; l'Orient fut le berceau de cette science, est pendre lise guerres saintes; l'Orient fut le berceau de cette science,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En 1131, Graffen poblia, sous le titre de décret, un recueil de décisions postificales. Quatrevingts aus plos tard, Grégoire IX charges Raimond de Pegmfort, deminicain espagnol, de receptive toutes les bolles ou décrétaites qui avaient été critics depois la publication do Coche de Graffen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le legal Robert de Courçon, dans le concile tenn à Paris en 1212, laberdit aux abbes, aux prieurs, aux maines et aux retires, les fonctions de juges, d'assessours, d'avecats, de témolus, re-Catte défense les renouvelee par Honorius III, Innocent IV et Alexandre IV (Hist. tittèr. de la France, t. XVI, p. 79).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On erolt que Léonard Fibonais de Pise est le premier Européen qui ait connu les chiffris arables; il les rapporta de ses voyages en Orient, et les employa des 4202 dans un traité initiaté Liberabule; il fise, litter, de le France, t. XVI. p. 4141.

et les princes de l'Asie, dès les premiers siècles de l'hégire, lui donnèrent de nombreux encouragements. Nous avons vu que Frédéric II et le sultan du Caire se proposaient mutuellement des problèmes d'astronomie et de géométrie. Parmi les princes chrétiens qui encouragèrent ou qui oultivèrent eux - mêmes la science astronomique. l'histoire ne peut oublier Alphonse, dont les tables eurent tant de célébrité au moyen âge . En étudiant le monde planétaire dans les astronomes anciens, le prince castillen regrettait de n'avoir pas été appelé au conseil du Créateur. On avait alors une si aveugle confiance dans le système de Ptolémée, qu'on aimait mienx dire que Dieu s'était trompé que de trouver le système en défaut. Le savoir d'Alphouse lui valut une grande réputation de sagesse, et le fit désigner parmi les princes qui furent appelés à gouverner l'empire germanique; mais, tout sage qu'il était, il ne put monter sur le trône impérial; il finit même par perdre son propre royaume, ce qui a fait dire à l'historien Mariana qu'il perdit la terre en regardant le ciel2.

On faisait alors beaucoup de prophéties fondées sur les observations astronomiques. Plusieurs chroniques nous rapportent, sous la date de 1186, que les astrologues ou astronomes orientaux et occidentaux, chrétiens, juifs, arabes, avaient annoncé une grande conjonction de toutes les planètes, tant supérieures qu'inférieures, et la destruction de toutes choses par la violence des vents ou des tempêtes 3, L'histoire ajoute que les peuples furent dans le deuil et dans les alarmes ; car on croyait à la fin du monde, Cependant les tempêtes ne causèrent point les ravages qui avaient été prédits, le monde resta tel qu'il était ; et, ce qu'il y a de carieux, les astrologues ne perdirent point leur crédit; car il arriva qu'à l'époque annoncée pour de grandes catastrophes Saladin entra avec son armée dans la Palestine, et la perte de Jérusalem fut regardée dans la chrétienté comme l'accomplissement des prédictions qui avaient été faites.

Rigord, qui nous rapporte la prophétie dont nous venons de parler et qui prenait le titre de physicien ou de médecin, n'était guère plus

Parmi cenx qui travaillaient à la réduction des tables d'Alphonse X, roi d'Espagne, on cite surteut le juif isaac Habeurid-Hazan; celui-ci y avait mélé beaucoup d'erreurs et de réveries (Hist. de l'astron, de Bailly, p. 299 et 3rn).

<sup>2</sup> On lit dans en tivre provençal du trekrième stècle infiltalé les Enerignements de l'enfent sage, que, pendant la nuit, se soleil éclaire tantêt le purgatoire, spotôt la mer; que la terre est soutenue par l'enn, l'enn par les pierres, les pierres par les quatre évangélistes, et ceux-èl par le fen apiritpel, image des anges et figure des archanges (Lebonal, Etal des seiences, t. 14, p. 193). \* is de Philippie-Auguste, par liguril, sa 1186.

avancé que le valgaire crédule. Il nous dit gravement qu'oprès la perte de la ville siante on avait vu la lune descendre dans la plaine d'Argenteuil e remoniret ensuite vers le ciel. Ce phénomène était attesté par plusieurs religieux de Saint-Denis, qui prétendaient l'avoir vu'; ce qui provare un moins que dans l'abbaye de Saint-Denis il n'y avait personne qui etil tes moindres notions de l'astrontmet.

La science qui consiste à mesurer le temps ne fit pas plus de progrès dans le moyen alge que celle de la sphere. On ne connaissait les heures que par les horloges d'eau, les cadrans solaires \*, et l'étendue de l'ombre du corpe lumain. Chose singuilière ! il ne vint dans la pessesé d'aucun homme d'imiter en quelque manière la fanneus horloge envoyée d'Orient à Charlemagne au commencement du néuvième siècle ; et pets de che qui seles plus tard, sain Louis mesurain la longueur de ses lectures et de ses prières noeturnes par la durée d'un cierge allumé \*. L'étade du comput et la science des nombres ne servinient guêre qu'i trouver la lume passels ; oi misait dans les monastères les livres de Bocée et de Cassiodore, c'était pour régler les fêtes solemelles de la religion.

La persuasion oi l'on était que le spectacle du ciel n'anonceait pas seulement la giori de Dieu, mais qu'il révénia tax hommes les évenements futurs, contribus beaucoup à donner de la vogue aux études astronomiques. De même l'espériance qu'on avait de parvenir à la transmutation des métants augmentait le nombre et redoublait les efforts de ceux qui d'udiaient la chimie. C'esi éci qu'il faut admirer l'ambition de l'esprit humain à l'auvore de la civilisation. Il cherchait dans la chimie ou la physique la jierre phisosophale, dans les mattématiques la quadrature du cerde, dans la médecine un remôte universel, un breuvage d'immortailié, dans les ours des astres tous les secrés de l'avenir. Il est certain que le inonde et dit émiracoliessement changé, si on étit trouvé la distème partie de ce qu'on cherchia dors. D'après cela nois ne dévous pas trop ous étourer que les savants qui s'occupiariet de ces grandes découvertes fussant regardes comme des magiciens :

<sup>1</sup> Vie de Philippe-Auguste, an 1188.

Leberd pense que é est le faneux Gerbert qui, vers la fin du dixième sièrle, consigna le première ne France les différentes majoères de diresser les borloges soldires (Etal des seiences dejude l'Etal des seiences dejude le Leberd, fid., 48.

<sup>4</sup> Gerbert, Albert le Grand, Abbon de Fleury, et suires filustres navants, forent accinsés de ma-

Deux choses devaient nuire à l'étude des sciences naturelles : la première, c'est qu'on ne tonait compte que des prodiges ou des miracles, et que les lois de la nature étaient à peine aperçues au milieu des merveilles qui frappaient sans cesse l'imagination des peuples ; la seconde, c'est qu'on voulait tout réduire à des abstractions, tout expliquer par des principes généraux. Cette direction des études an moyen age se fait surtout remarquer par la préférence qu'on donnait à certains ouvrages d'Aristote. On étudiait avec ardeur la métaphysique, la dialectique du philosophe gree, qui offraient un vaste champ aux subtilités de l'esprit, tandis qu'on négligeait les traités du même auteur qui renformaient des vérités positives. Ainsi, d'une part. la disposition des esprits à ne voir partout que des choses surnaturelles, de l'autre, l'habitude de tout généraliser et de substituer une théorie abstraite à l'observation des faits, furent cause qu'on ne profita pas autant qu'on l'aurait pu des voyages en Orient, et qu'on négligea les lecons de l'expérience.

On a remarqué que la médecine, pour qui l'étude des faits est si nécessaire et dont l'utilité ne put jamais être contestée, était très-peus avancée vers la fin des croisades. Un ancien prejugé défendait la dissection du corps humain, et ce préjugé, que les papes consacrèrent par leurs anathèmes, nuisit beaucoup aux progrès de l'anatomie. L'Église avait interdit aux cleres la profession de médecin , ce qui livra la médecine aux hommes les pais illettrés. Alquiet a cola qu'on demandait alors aux reliques des saints le soulagement de tous les maux de l'humanité; il n'existait pas me gélise, pus une chapelle, dont le patron n'est la vertu de guérir quelques maladiés du corps ou de l'esprit : avec de parells moyens de guérison, on ne sentait suève le besoin de consulte ou d'étuite la médecité détuite l'a médecité autre.

Les Grees et Jes Arabes avaient dans l'art de guérir une grande supériorité sur les Francs. Guillaurine de Tyr nous apprend que les rois de Jérusalem et les chefs des colonies chrétiennes en Asie préférèrent toujours les médeeins syriens ou juifs à ceux d'Occident. Au siège de Ptolémats, on voit Saladin envoyer ses médeeins à Richard; mais son ne voit point le roi d'Angeletrer envoyer les siens à Saladin,

gie par les contemporales. Voici ce que dit Rigord sur l'astrouumle : • Depuis que le numbre des « fidèles s'est multiplit, la science de l'astrouomie à disvèra, et un l'a bamble de la socteté des «fédèles comme unb idolètic, » l'és de Philippe-Augusta, au 1822.

<sup>&#</sup>x27;Quaire conciles tesus à différents intervalles dans le douzieure siècle, défandaient aux religieur d'exercer la profession de médicin (Leheruf, Eist des sciences, p. 200-2021).

qui était aussi tombé malade. A la première croisade de saint Louis. les médecins qui accompagnaient l'armée des croisés ne comprenaient rien aux ravages que le scorbut et les maladies épidémiques les plus ordinaires exercaient dans le camp des chrétiens : leur ignorance ne fut pas moins funeste que la contagion. Lorsque Louis IX et ses guerriers furent prisonniers des musulmans, les maladies qui les désolaient cessèrent tout à coup, parce qu'on ne les soigna plus, ou qu'ils reçurent les soins des médecins arabes!. Nous ne pouvons nous défendre de faire ici un rapprochement assez curieux qui nous montre que les saints, comme pous l'avons dit plus hant, opéraient alors plus de guérisons que la médecine. Saint Louis fut soigne sur les côtes de Carthage par un médecin français qui ne put le sauver, et, lorsque ce médecin, revenu en France, tomba malade, il ne retrouva la santé et la vie que sur le tombeau du roi martyr. On sait que les Orientaux avaient découvert l'alambic avant les guerres saintes. L'Europe reçut d'Orient un grand nombre de remèdes, tels que la casse, le séné, la thériaque; les médecins d'Occident s'en servirent sans chercher à les imiter ou à les perfectionner. Nous lisons dans l'histoire que Robert, duc de Normandie, en revenant de Jérusalem, recut de l'école de Salerne un recueil de préceptes d'hygiène; et ce recueil, qui se répandit dès lors en Europe, fut toute la science des médecins pendant le douzième et le treizième siècle 2.

A cette époque, la charité religieuse avait élevé un grand nombre d'asiles ouverts à l'humanité souffrante. Mais cette charité, si admirable quand il ne s'agissait que de soigner les malades, de les consoler dans leurs souffrances, connaissait pen les symptômes et les caractères des innombrables maladies qui attaquent la vie de l'homme. On peut dire que pendant les croisades il nous vint d'Orient plus de maladies graves que de véritables lumières sur la médecine. On sait les nombreuses léproseries qui furent établies en Europe dans le temps des guerres saintes; mais on ne sait point quels remèdes étaient employés contre la lèpre. L'isolement paraît avoir été le seul moven curatif ou préservatif qu'on connût pour cette maladie, ce que beaucono de savants médecins regardent aujourd'hui comme

Guillaune de Nangis fait l'étope des médecins nusuleans qui solguèrent saint Louis par ardre du sultan : les conogent micula garir de telle melèdie que neu physiciene na suropent parie. 2 Le P. Pagi a personia sans fondement que le livre de l'écolo de Salerne était enmousé de 1056 (Aussies eccles., ans. 1487).

an préjago. L'espirit de dévotion avait doté richement les lépreux, seas rien faire pour leur guérison. La lèpres, à la flin, disparuit sans le accours de la médiciene, et les biens affectés anx léprescries farent donnés aux hôpiteux, ce qui tourna en profit de l'humanité, et ce qui ou doit signaler cosame un les birthifits des croisades.

#### CHAPITRE XX

#### ÉTUDES DES LANGUES, LETTÉRATORE.



y x' regrette que les croisés n'aient pas d'abord comm les langues de l'Asle': ils auraient tiré de plus grands avanlages de leints relations avec les Orientaux. La première fois qu'ils trouvérent des livres arabes parmi les dépouilles des vaineus, leints clers jagèrent que ces livres, écrits en

cincipes diaboliques, ne pouvalent être que l'ouvrage du demon l'. Bien d'était plus arce, suntout fants les premières crisiades, que de houver un chrétien d'Occident qui stit l'arabe ou le syriaque, et dans la ville de Jécusalem personne n'entendait la langue des prophètes. Il flust ajouter que l'ignorance des syérens surpassait celle des Francs, et que les Tures, qui se trouvrient en présence des soldats de la croix, étimet les peuples les plus harbares de l'Asic.

Al "èpoquie de la seconde croistade, on ne connaissait pas la langue armé dans la plipart des royamines de l'Occident; el forsque Eirer le Védenésité forma le projet the réfinér le Coran, il en detamada la traduction à des moines espagnols ?. Ce ne fut que vers la fin du dont s'étué siècle qu'on s'occupa dans la Christimié des langues orientales; on sait que Guillamme de 17 yr avait écrit l'histoire illes dynastics musiamaes d'après des histoirens originaux . Les Chroniques de la tobiètime croisade nois parlent d'un Remand de Sidon qui s'entre-tenti souvent apres Galaniu dans le langue de Orientaux . Au siècle

Albert d'Aix, Coll. de Bongars Bibliothèque des Croisades).

<sup>3</sup> Sunst Sened , t. V8, p. 548, ad-onn, 4146.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Custamue de Tyr, liv. I. p. 686.

<sup>\*</sup> Barmi de potit mombre d'hommes qui suront profiter fin deux abjour en Orions pour apport pas l'laures saindques, un cite Philippe. Cese de Qui, de Visienne, d'oppes de Tripoli, qui j'radiatid'Arabe en laine, par oriet de se grista, pu insten d'arisonne à direxandre indiades. Secreture serve

suivant, on enseignait les haques d'Orient dans quelques évoles, et surtout dans celles qui apparteniaint aux frères précheurs et aux frères nimeurs. Un décres da concelle de Vienne ordonna que dans les écoles de Louvain, de Safamanque et de Paris, on éniscignerait la langue des Arabes et delle des Tratress<sup>1</sup>. Cette dude fut énouepage par les pontifes, horsqu'on renonça à lever des armées pour combattre les infidèles, et qu'on eut la pensée d'erroyer en Orient non plus des guerriers, mais des prédigateurs et des missionnaires : rien n'était plus propre à favoriser les progrès de la science géographique et la countissance des lois et des meurs de l'Asie.

La langue grecque avait été cultivée en France sous le règne de Charlemagne et de quelques-uns de ses successeurs ; Charles le Chauve, si on en-croit l'histoire contemporaine, voulait faire de Compiègne une rivale d'Athènes ou de Thèbes, et le nom de Carlonolis qui lui fut donné nous montre quel était alors le goût dominant on plutôt la prétention de la cour impériale 2. De pareils projets ne pouvaient reussir dans des temps barbares; Compiègne ne tarda pas à perdre son surnom fastueux, et les successeurs d'Hincmar n'étudièrent plus la langue des Hellènes. L'antipathie des Grecs et des Latins, qui commença à cette époque et qui ne fit que s'accroître d'âge en âge, ne permit pas que les pèlerins de Jérusalem et les guerriers de la croix profitassent de leur passage à Constantinople ou même de leur séjour dans la Grèce, Les marchands d'Italie établis à Byzance ne s'occupaient guère que d'enlever aux Grecs les trésors de l'industrie et du commerce. Anne Comnène méprisait jüsqu'aux noms barbares des Francs, et ne daignait pas les eiter dans son histoire. Les Francs, à leur tour, ne voulurent pas apprendre la langue d'un peuple qu'ils meprisaient.

On sait avec quelle indifférence les croisés virent l'incendie de plusieurs bibliothèques dans la capitale des Grecs. Cependant quelques

torum Aristotelis. (Le Savant Bilanz avait dans ses manuscrits ou exemplaise de cette traduction.)

th rite emerce Actorie de Both, Anghia de missance, qui iraduisi les Eléments d'Euclide et un

riveit de l'autorieles, Robbèghe de Baggoos traduisit aunui d'arber en Intal. Le Pémarghère de

Picteur. (Voyes le discours sur l'état des lettres au douzième sècle, Histoire Historie littéraire de

I laymond Lulle, vers la fin du treixième siècle, proposa à Philippe le Bet de dotter des maisons où sersième sessigness les langues orientales. Le concile de Vienne alopin catté idée. Hombert de licuouns fint un de ceux qui exemengèrent les langues estatiques. Ce fix lui qui mis en latin les lettres que le Lan des Tarteres entrep à Laois IX en 1240.

<sup>2</sup> Lebens, Elat des sciences depris Chariemonne jurge'on pai Ballert, p. 14.

homs d'érudition se montrêrent à la suite des Latins victorieure. Les chroniques de Saint-Denis notes reconferret courne un érénémeir fernarquiable que, dans l'ennée 1255, un métécein nomme Guillaume apporta des l'irres grees de Constantinople. Lorsqu'on ent renoncé à l'expoir de viancer et de soumetre par les armes la croyance des Gress, on consentit à apprender leur langue pour les convertir; les missionaniers de l'Égidie de Bonné étudièrent la langue d'Bomère ét de Platon pour la conversion des Grees, comme ils apprensient les langues de l'Asie pour la conversion des Tures et des Tarares. Sons le tepen de Philippe-Anguesi; al 'écatablis à Paris un colége de jeunes d'esses auxquets on enseignait les dopnes de l'Égilier rounaine, et qu'on envoyai esseile précler l'orchodoste latine et orient 9.

On n'étudiait guère que la langue latine en Occident. Cette langue y était la langue des conciles et des pontifes, elle était celle que l'Église universelle avait adoptée dans ses prières et dens ses cérémonies. Sans le christianisme et la langue qu'il avait conservée, l'histoire de l'antiquité, ses leçons, ses lumlères, tout aurait péri. La refigion chrétienne, dit un écrivain anglais, jeta en quelque sorte ou pont sur le chaos, et rapprocha les deux époques de la eivitisation ancienne et de la civilisation moderne 2. L'étade de la langue latine fit de grands progrès à l'époque de la première guerre d'Orient : l'abbé Guibert, dans une lettre adressée à l'évêque de Soissons, vante l'esprit d'émulation qui animait ses contemporains, et s'étonne de l'arc deur on'on mettait à étudier la grammaire et la rhétorique non-seulement dans les cités, mais dans les bourgs et les campagness Le même auteur nous dit dans la préface de son histoire que les immères qui se répandaient de son temps lui impossient l'obligation d'orner son style et de raconter avec élégance les exploits des héros de la croix 3. Cependant la langue des Latins ne garda point la pureté qu'elle avait encore au douzième siècle; et les dernières croisades n'eurent pas des historiens aussi corrects, aussi élégants que les trois premières.

En parlant de la littérature du moyen âge, nous n'oublierons point cette éloquence sacrée dont les inspirations ranimèrent si souvent

<sup>--</sup> Leboud, État des aciences, p. 31. On envoyait alors de jesses Grees à Paris, comme on y envoie aspouté hai de jesses Chioois; its endialem la libertogie catholiqué, et rétournaient enseile anne leur patrie pour précher is foi romaine. - I l'allien, l'Europe ou mogra dec, t. IV, p. 445.

<sup>3</sup> L'abbe Gaibert, Coll. de Baragnes, L. 6, p. 467.

l'enthousiasme des croisades. On se rappelle les prédications de Pierre l'Ermite, et l'effet miraculeux que produisaient ses discours sur la multitude des fidèles. Parmi les orateurs à la voix desquels l'Europe se leva contre l'Orient, l'histoire contemporaine cite avec éloge Jacques de Vitri, Olivier Scholastique, tous deux célèbres par leur savoir et leur talent oratoire. Elle a célébré aussi ce Foulques de Neuilly, qui fit tant de conversions, et dont l'éloquence inculte précha la croisade qui fonda l'empire latin de Byzance. Tous ces prédicateurs eurent une grande influence sur les hommes de leur temps; mais aucun n'égala le génie de saint Bernard, qui mattrisa son siècle par le seul pouvoir de ses paroles, et que l'Europe croyait inspiré on ne suit par quels oracles . Les légendes sont remplies des miracles qui accompagnèrent ses prédications en France et en Allemagne ; mais la plus grande de toutes les merveilles était sans contredit l'autorité de ses discours, cette puissance de persuasion devant laquelle tout semblait fléchir, comme si le saint orateur eut répété les paroles de Dieu ini-même et qu'il ent parié des hauteurs du ciul. La plupart de ses discours ne sent pas venus jusqu'à nous ; mais on peut au moins en juger par les lettres qu'il écrivait dans le même temps anx fidèles qui n'avaient pu l'entendre. Qui pourroit surfout lire sans émotion cette apologie qu'il adressa au pape Engène2, et dans laquelle il justifiait avec le ton et l'inspiration des prophètes la mission qu'il croyait aveir reque de Dieu?

«Nous acons fait connaître les exhectations des papes donc les oncites de Clermont, de Latran, de Lyan et de Mantoue. On a vu serce quels, accomts pathériques les chefs de l'Égitie s'exprimaient sur les malhiers des chrétiens opprimie par les musulmans. On trouversait grui-ten plus d'ôpoquence ensore dans les lettres et les circulaires que les posities adressaient oux fidéles. Nons avons vu dans une butte de Grégiene-Vill comment le père des freites delporent les asiennités qui uffligéent la sterre sainte, foreque après la basisit de Tribériade, après la perte de la vraie croix et la destruction de l'armoé zheirisme, les froupes de Saindin se répandirent partout comme les flammes d'un state incondite on les flot d'une neue reliebristique.

Dans une lettre adressée à l'archevêque de Rouen, innocent IV ne s'exprime pas avec moins d'éloquence en parlant de la captivité de

<sup>1</sup> Chronique des Staves ( Bibliothèque des Croissales)

<sup>\*</sup> L'apologie de saint Bernard a été copiéé en entier par Baronios, ad sun. 4 Les

saint Louis et de la douleur des penples d'Occident. « Ah! Seigheur, « s'écrie le pontifé, comment tant de guerriers valeureux sont-ils a tombés dans les batailles? Voilà une le glaive des immies s'est enivré « du sang des justes et s'est rassasié de leur chair ! Le fer du Sar-« rasin barbare a dévoré la nation que la piété avait conduite sous « tes drapeaux ! les plaines sont encore humides du sanz un a coulé « pour toi ; la pourpre du sang de tes martyrs brille sur le sol de « l'Orient ; leurs corps gisent sans sépulfure, abandonnés aux oiseaux « du ciel et aux animaux de désert... Seigneur, tous les enfants de « l'Église versent des larmes ; les cris de la douleur retentissent sur a tous les chemins; le devil est peint sur tous les fronts; chacun « baisse ses veux vers la terre ; il ne sort de la bouche des chrétiens « que des paroles lugubres '. » Nous pourrions rappeler d'autres lettres d'Innocent III, d'Honorius IV, et surtout de Pie II, qui passa sa vie à prêcher la croisade contre les oppressents de la Grèce. On voit par ces exemples qu'en s'adressant aux passions dominantes l'éloquence avait emprunté leur vivacité et leur génie. Il n'est pas jusqu'aux simples chroniqueurs qui ne se montrent éloquents en déplorant la servitude de Sion et qui, dans les harangues qu'ils font prononcer aux chefs des croisés, n'affrent quelquefois des modèles de l'art oratoire. Il s'en fallait de beaucoup que l'éloguence des écoles et du barreau fût alors aussi avancée que celle qui s'adressait ainsi aux soldats de Jésus-Christ, et dont la noble mission était de précher en présence de la belliqueuse Europe la délivrance de Jérusalem et la conquête du saint tombeau.

La poésie devait être encoie plus en rapport avec le siècle merreilleux des croisades. Les troubadours qui florisasient dans le douzième siècle ne négligièrent point les exploits et les aventures des croisés. On entend sans cesse leur voix se méter à celle des orateurssacrés, et leurs peintures poédiques se confondent souvent avec les narrations de l'histoire. On remarquait parmi les chevaliers de la revix un grand nombre 'de troubadors et de trouvères. Noss svons été la romance de flaoul de Coucey<sup>9</sup>, et les vers dans lesquels Thibaut, comte de Champagne, annonçait son départ pour l'Orient. On peut ájouter à ces nons illustres ceux de Guillaime, contué de Poi-

Lettres d'Innocent IV (Bibliothèque des Creinades).
Mos reces donde un extent du rieux routen du châtelain de Coory, qui vieux d'être tendail e funcis our M. Crarelet (Dirichicheus des Creinades ).

tiers; de Pierre Mauclere, cotite de Bertague; de l'empereur Pridérie II; du du c'Anjon, férre de saint Louis, etc. De pareils exemples étaient propres à éveiller l'émulation des poètes; et, comme la plupart compositent leurs vers dans la langue française, cette langue, qu'on parlial à Greisalem, à Constatinople, dans la frèce, dans toutes les villes chrétiennes d'Orient, dut l'emporter slors sur tous les idiones contemporinis!

Il n'est pas aisé de savoir quelle fat l'influence des croisades sur la poésie des troubadours, qu'on nommail le gai sevoir. On sait que la littérature provençale, consacrée suctout à la galanterie et aux plásirs de la paix, souchail à sa décadence vera la fin des expériitoss en Orioni. Les trouvères, qui parlaient la langue du nord de la France, firent entendre des chants plus graves et plus en rapport avec les grandes révolutions du moyen fage; on 2se plaisait à représenter des soènes héroliques, et dans les compositions des poêtes, les onus de Godefroy, de Tancréed, de Richard, de Saladin, se trouvèrent mélés à ceux de Roland, de Charlemagne et des chevaliers de la table ronde.

On ne vii jamais une geinération plus disposée à croire aux prodiges. Co fut alors que s'accréditèrent parmi les traditions poétiques des peuples du Nord, les fables ingénieuses de l'Orient et celles de l'Armorique, dont le mélange forma une mythologie nouvelle. Les événements des cristades et les exploits de la chevalerie contriburent beaucoup à entrécini dans, les esprits le goût des récits merveilleux. Tradis que dans les écoles on imitait l'antiqué gronque et latine; il se formait dans les châteaux une autre littérature, une littéraiure confermportaise, qui n'employait guère que les idinones modernes et qui s'adressait à l'imagination vive et crédule des sociétés naissantes : des narrations chantes ou débitées par des mienstrels, des lais inspirés par la tristesse son par la jué, des clants où respiraiern it passion de l'amour ou celle de la gloire, charmaient la cour des seigneurs et des banons. On céléturil se sexploit et la mord tou is d'Attur, les enchants

<sup>1</sup> Un mitter florestin du treitième siècle, appoét firmente Latiné, gréférait la langue françaire, pares qu'il en troverit à giarrieure plus delicate. Un certain Martino de Genale cervait en tradaction mitterant d'indignir vémitémen ; il espliquait sa president particulier, particulier, en dissat que la langue françaire cert parmi le monde et est plus détaitable à tirre et à oir que multe autre (IIII. III. de la Françai, X. L. (1), 5-50).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les romanciers du moyen âge puisèrent tour à tour dans les fictions armoritaines et dans les conics orientaux. (Voyez De la Rue, Rech. aur les Bordes armoricaine.)

tements de Merlin, les merveilles de la forêt de Brochiliant habités par les fées bretonnes. Les chavaliers racontaient eux-mêmes leurs combats, leurs périls et tout ce qu'ils avaient appris dans leur vie errante . Au milieu de ces nobles assemblées, on se plaisait surtout à entendre ceux qui revenajent de la croisade; les pèlerins de Jérusalem avaient toujours beauconp de choses à raconter, et l'histoire de la guerre sainte commencait ainsi dans les manoirs des seigneurs. Par la greffe Dieu! s'écrisit le comte de Soissons sur le champ de bataille de Mansourah, nous parlerons encore de cette journée en chambres devant les dames2. Lorsque Villehardouin racontait en français, ou plutôt dictait dans le ramage de son pays la conquête miraculeuse de Byzance par les guerriers latins, il avait sans doute la pensée que cette histoire scrait lue et écoutée dans les châteaux de Provins et de Troyes. Le sire de Joinville avait souvent parlé, à la . cour des rois de France, des vertus, des exploits et des malheurs de Louis IX, et tout nous porte à croire que la reine Marguerite engagea le bon sénéchal à écrire ce qu'elle avait entendu reconter non-seulement pour honorer la mémoire du saint roi, mais aussi afin que les narrations qui l'avaient charmée tant de fois ne fussent pas perdues pour les ages suivants.

Il est flanheux que les romanciers et les poètes de ces temps recules n'aient pas imité plus souvent qu'ils ne l'ent fait Phéroèque simplicité de Villehardonin et de Joinville. Qu'y avait-il de plus favorable à la poèsie, et autout à la muse épique que le siècle des croissdes ? Quelques auteurs latins du doutième siècle ont entrepris de célébrer les expéditions des croisés en Orient ; mais dédaignant les merveilles de leur eujet et les mœurs de heur temps, ils se trainent serviement sur les traceş des auciens, et ne asserut que répéter ce qu'ils out va das Homère on dans Virgille. Les romanciers qui ont parde des croisales n'ont jamsis cesayé de peindre les prodiges des guerres saintes, et nous montrent partout les chevalières de la croix sans prises avec des d'agons impétueux, -des griffons et d'autres monstres qu'ils out

Dans les cours et dons les châteaux, les chevaliers étaient ubitées de débiter une histoire. Des crets auscrusentée configuient dans des registres, les éxploits de chaque cheraliér, tels qu'il les monativi loi-même. Cet usage s'est mainient jusque sons Charles VII (de Sainte-Baltye, second Stunies sur la shevalerie).

<sup>3</sup> Joinville ( Hist. d: S. Louis).

Foulques, Giton de Paris (Bibliothèque des Crossades).

<sup>4</sup> Candor de Decel, l'auteur du fomen de Godrfrey de Bobillon (Bibliothèque des Croisades).

porté par les chroniques de cette époque. Le jour que se livra la bataille de Bouvines, la métropole d'Auxerre dédiée à saint Germain, fut livrée aux flammes. Tous les habitants étaient dans une grande désolation ; dans leur desespoir, plusieurs s'adressaient au saint loimême, et ku demandaient pourquoi il avait laisse brûler son église: le patron d'Auxerre apparut alors à oucloues fidèles, et leur dit : Ce jour-là, mes enfante, j'étais à Bouvines. Nous avons sur cette victoire out sauva la France on poème tatin compesé par un auteur contemporain, mais il ne nons dit rien de saint Germain d'Auxerre; plusieurs poètes modernes ont pris la bataille de Bouvines pour sujet de leurs charits; on peut leur reprocher le même oubli. Quel merveilleux cependant pouvait toucher davantage des lecteurs français? Ne peut-on pas dire ici que l'intérêt de l'épopée est resté à la simple histoire, et que nos bons chroniqueurs sont les véritables poêtes du moven auc? L'auteur de la Jérusalem délivrée a fait d'heureux emprunts à nos vieiltes chromques, et, s'il les avait mieux connues, nous trouverions peut-être aujourd'hui plus de charme encore et plus de vérité dans son poême. L'enfance ou la jeunesse des peubles a tonjours des souvenirs attachants, surtout dans les sociétés qui vieillissent ; et pour une civilisation avancée, le spectacle même de la harbavie pent paraltre quelquefois poétique; Rien n'est plus naturel que ce retour sur le passé, et c'est ainsi que dans la vie humaine, lorsque la froide expérience a glacé nos sens et flétri nos cœurs, nous aimons à revenir par la pensée vers l'age des illusions et des passions généreuses.

Nous regrettous sinchement que notre littérature du moyen âge n'et iren produit qui plu la faire viver dans l'avein; et que l'Histoire de l'aspirt bumain n'ais pu nous parier du siècle des croisades comme del nous pacie du siècle de l'éricliès et du siècle d'auguste. Sans deute que les anciens; dont l'initiation a enfantir plus trad tant de merveilles littéraires, nous offerient de partiais modèles daus tous les genres, mois, en sa passionniant pour les Greca et les Latins, les peuples modernies dédaignéernt peut-dire trop leuts propres antiquités pour celles de Rome et d'Albenes. A l'étude des chefs-d'œuve qui n'étaient pas aobre propre gioire ne se méhit point le pressée des cuts, et les numbres qu'ils nous ont données n'ont rien ajouté à notre patriotisme, Quel'Intérêt, quel prix auraient eu pour nous les souveairs de la patrie, s'ils cessent été rofracés par une littérature

formée d'après les mœurs de la nation et qui aurait en quelque sorte commencé avec la nation elle-même!

Mais, puisque la littérature et la civilisation de l'Europe devaient commencer par l'imitation ou l'étude des anciens, il faut convenir que le moven âge nous a beaucoup mieux servis par ce qu'il a conservé que par ce qu'il a produit. Quel ami des lettres, en parcourant les annales des siècles ténébreux, n'a pas tremblé pour les chefsd'œuvre de l'antiquité? Qui n'a pas éprouvé un sentiment de reconnaissance pour ces hommes studieux qui s'occupaient sans relâche de nous transmettre le dépôt que les âges précédents leur avaient confié, et qui s'en occupaient tandis que l'Europe était troublée par toutes sortes de fléaux, tandis que les peuples agités croyaient assister aux derniers jours du monde? Les muses profanes se retirèrent avec la piété dans la solitude, et trouvèrent dans les cloîtres un asile sûr. Transcrire, corriger, soigner des manuscrits, était pour les cénobites une occupation glorieuse, « L'œuvre des copistes , disait le prieur « d'un couvent de Chartres, est une œuvre immortelle ; ce travail ne « passe point, et le temps ne peut le détruire \*, » Un savant solitaire du douzième siècle comparait un clottre sans bibliothèque à une ville de guerre sans arsenal2. Dans plusieurs monastères il v avait des jours destinés à prier pour ceux qui avaient donné ou écrit des livres. Ainsi les trésors littéraires des anciens temps ne manquèrent jamais de gardiens, et ces gardiens les ont conservés jusqu'à l'époque où l'imprimerie devait les protéger à jamais contre les ravages de la guerre, de la barbarie et du temps3. La conservation des chelsd'œuvre produits par les anciens fut un des plus grands miracles des siècles barbares, et l'Église latine, qui garda un si précieux dépôt, pourrait être comparée à cette arche du déluge qui sanva du naufrage universel toutes les merveilles vivantes de la création.

Vers la fin des croisades, et quand les Turcs furent maîtres de Constantinople, les savants, exilés de leur patrie, vinrent s'établir en lialie, et les chefs-d'œuvre de la Grèce, qu'ils firent connaître aux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guigues, prieur de Chartres, De quadripertito exercitio cellar. La transcription des manuscrits duit l'occupation partieuliere des moines de Chartres (Voyes Ducasge, au mot Scriptores.)
<sup>2</sup> Conserva des companya de la conserva de la companya de la conserva de la

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cianarram aine armaris, quesi castrum aine armamentario. Paroles de Geoffroi, chanoine de Saint-Barbe en Auge, vers l'an 4170.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nous regrettom de me pouvoir uous arrêter pins longiemps à la conservation dea livres du môgen heç riem u'est pins enrieux que les deslits qu'on trouve à ce sujet énus les vieilles annales. Nous renvoyons nos lecteurs aux mémoires de Lebond sur l'était des sciences on peut consulter sans les Rechreches sur les Bisliothèques, par M. Peul-Tadet.

disciples des muses latines, payèren les soins d'une hospitalité génèreuse. Parmi les hommes éclairés à qui les muses grecques duratune honorable protection, on ne peut oublier le pape Nicolas V, qui, comme chef des chrétiens de l'Occident, excommuniati l'Églier grecque, et, comme savant, semblait avoir voué un culte au génie d'Hombre et de Platon. L'Hiade et l'Odyssée trouvèrent des lecteurs dans les lieux memes qui avaient inspiré l'Eudiéz, on relut les discours de Démosthène sur les débris du Forum, on les savants croyaient entendre encore la voix de Cicéron; le génie des Italiens, échauffie par les chefs-d'œuvre de l'ancienne Rome et de la vieille Athènes, produisit des chefs-d'œuvre nouveaux, et l'Italie offrit un phénomène que le monde ne vera peut-être plus, celui d'une natior qui obtint deux fois la palme de la littérature dans deux langues différentes.

Les Espagnols, qui avaient été si longtemps aux prises avec les Arabes, ne tardèrent pas à s'avancer dans la carrière de la civilisaion, et leur littérature, quoiqu'elle jesta moins d'éclat, suivit de près la littérature italienne. L'Angleterre et la France, qui se firent si long-temps la guerre, se distinguèrent plus tard par la culture perfectionée des sciences et des lettres. Les troubles, les révolutions qui désolèrent ces deux peuples, reiendévent pour eux les progrès de la civilisation naissante. La France, qui avait été le berceux des lumères, se vit dans la suite réduit à macher sur les traces des autres nations. La langue française, qui fut d'abord universelle, se trouva tout à coup confinée dans les limitées du royaume; et ce ne fut que trois siècles après les croisades que cette langue, enrichie enfin par d'immortels chefs-d'œuvre, retrouva l'universalité qu'elle avais perdue.

### CHAPITRE XXI.

#### DES CHRONIQUES

es productions de l'esprit qui durent précéder toutes les autres, furent sans doute celles qui avaient pour obiet de

conserver la mémoire des événements. A toutes les époques du moyen âge, il parut des chroniques où se trouvaient consignés les faits importants de l'histoire. Dans plusieurs monastères, on avait des registres et des journaux où s'inscrivait exactement tout ce qui arrivait de remarquable. Les moines, dans leurs assemblées générales, surtout en Angleterre, se communiquaient ce qu'ils avaient écrit, et leurs chroniques se rectifiaient ou se complétaient les unes par les autres. Il arrivait souvent que la chronique d'un monastère avait plusieurs continuateurs; les cénobites qui écrivaient l'histoire de leur temps se succédaient de génération en génération, ou plutôt se relevaient comme des sentinelles vigilantes. Quoiqu'ils fussent élevés dans l'ignorante simplicité des cloîtres, les annalistes du moyen âge paraissent avoir senti l'importance de la mission qu'ils s'étaient donnée : ils nous répètent dans leurs préfaces que l'histoire est la messagère de l'antiquité, le témoin des temps qui ne sont plus, la mémoire du genre humain, la lecon des peuples, l'école des rois. Un moine de Cantorbéry, en exprimant ces idées générales, fait une distinction ingénieuse entre l'historien et le chroniqueur, « Le premier, dit-il, a une démarche lente et grave : « le second va plus vite et sa manière est plus simple. L'un cherche « de grands mots, des mots de six pieds, et s'adresse aux princes de « la terre : l'autre parle le langage du commun des hommes, et, re-« vêtu de vulgaires ornements, s'arrête sous la cabane du pauvre. « L'histoire fait connaître avec vérité les actes, les mœurs, la vie de

« ses personnages, et ne dit que ce qui est conforme à la dignité de « la raison. Pour la chronique, elle se borne à supputer les années « qui se sont écoulées depuis l'incarnation du Christ; elle raconte  $\sigma$  avec brièveté les événements des temps qu'elle parcourt, et ne  $\sigma$  craint pas de raconter des prodiges. »

L'éclat et la solemnité du l'histoire font reculer d'effroi le modeste cénobite de Cantorbéry; il jeut à peine supporter la vue des franger et des dorures qu'alfectent d'étaler certains chroniqueurs de son temps. Il se promet bien de ne pas les inhiere; car il n'écrit point, ajoute-t-il, pour une bibliothèque publique, mais seul m'écrit point, ajoute-t-il, pour une bibliothèque publique, mais seul m'écrit point, ajoute-t-il, pour duit de dédé son livre, et pour sa pouvre petite famille, c'est-d'ine pour son monaêtre '.

Plusieurs de nos annalistes disent de même qu'ils n'ont écrit que pour leurs frères du cloître et pour obéir à leurs supérieurs. La plupart d'entre eux étaient persuadés que leurs livres devaient vivre et mourir, comme eux, dans la solitude : voilà pourquoi on trouve sonvent dans leurs récits des peintures si naïves et quelquefois si indiscrètes. Quelle n'aurait pas été leur surprise, si on était venu leur annoncer qu'un jour ils seraient jugés au tribunal du monde ou du siècle, et qu'une invention de l'industrie reproduirait en tous lieux les copies de leurs relations manuscrites! Comme ils n'avaient point la pensée d'être jamais vus du public, on sent que leur allure devait être plus naturelle et plus franche. Aussi leur bonhomie, qui n'est point contrainte, nous fait-elle quelquefois sourire, « Comme je souffre « beaucoup de l'biver, dit Orderic Vital en finissant un chapitre de « son histoire, je vais suspendre mon travail, pour le reprendre au α printemps prochain. » Plus loin, l'historien de la Normandie, mêlant je ne sais quel sentiment profane à l'humilité monastique, remercie la providence de tout ce qui lui est arrivé, de tout ce qu'il a fait en cette vie périssable, et nous donne ainsi sa propre biographie dans une prière adressée à Dieu.

La pidé prescrivait aux écrivains du coltre de fuir le mensonge; et c'est pour nous ne garantis, sion de leur exceitide-pau moins de leur bonne foi. Quelques-uns se condamnent eux-mêmes au supplice de l'enfes, ai jamais is écrivent dans un esprit de prévantion ou de haines. D'autres, dans leur avant-propos, implorent la chairié de leurs lecteurs, et, s'adressant à la cleimence divine, ils espèrent que Due leur pardonner les erreure qu'ils ont pu commette, norsqu'uls

\* Güillaume de Tyr (Bibliothèque des Croisades).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronique de Gervais, moine de Canterbéry, Prologue. (Voyez l'analyse de cet ouvrage, Biblio-thèque des Croisades.)

paraltront devant son redoutable tribunal. Après de semblables protestations, si nos pieux historiens n'ont pas dit la vérité, on doit croire qu'ils ne la connaissaient point.

La plupart des chroniqueurs auraient cru manquer à leur devoir. s'ils n'étaient remontés à la création du monde, au déluge, ou tout au moins à l'empire des Césars. Pour marquer dans leurs récits l'époque des événements, ils ont coutume de rappeler les fêtes du calendrier, et donnent ainsi à une simple date l'intérêt d'un souvenir religieux2: tantôt c'est une bataille qui a été livrée le jour de saint Pierre et de saint Paul; tantôt c'est une ville qui a été prise à l'anniversaire de la mort du Sauveur. Comme au moven âge la religion se mêlait à tout. la religion était toujours présente à la pensée des chroniqueurs. Après les intérêts de l'Église, venaient pour eux ceux de leur monastère. La fondation d'un couvent, la réunion d'une ferme, d'une vigne, d'un moulin aux domaines du cloître, ont souvent plus d'importance à leurs yeux et tiennent plus de place dans leur narration, que l'établissement d'un royaume ou la conquête d'une province. Nos bons chroniqueurs louent rarement dans les héros et les princes les qualités ou les vertus du siècle, mais seulement leur dévotion exemplaire et leur munificence envers les églises. Ils n'épargnent pas dans leurs peintures les mœurs de leurs contemporains; et parmi les symptômes de la corruption générale nous les voyons quelquefois signaler avec amertume les tuniques de soie à longues manches et descendant jusqu'à terre, les cheveux coupés sur le front et flottants par derrière à la manière des courtisancs, les souliers pointus terminés en queue de seorpion 2. Ils ne négligent point de parler des événements de la guerre; mais ils s'occupent peu de savoir si une guerre est injuste, et se rangent volontiers du côté de la victoire: Les révolutions passent sous leurs yeux, sans qu'ils se demandent jamais d'où elles viennent, où elles vont, quelles ont été leurs causes, quels doivent être leurs

· queurs ai des vaincus. » (Histoire de Normandie, liv. 111).

3 Orderic Vital, Hist. de Normondie,



Les écrivains céaublies, séparés du monde, se trouvaient désintéresés dans l'bistoire des grandeurs humaines, et cet indement est aussi pour nous une garantie de leur inspartialité. Je vis poirée, dit Orderle Visis, de not Guillaume et des changements licheux qui s'opérerent en Abg éterre et en Normandie, écrivant sons adulation, parce que je n'attends rien ni des valu-

résultats et leurs suites. Jamais une considération politique n'est venue à leur esprit; seulement ils ajoutent quelquefois au récit d'un événement mailleureux une réflexion pieus et morale, et, lorsqu'ils out racouté la chute d'un empire ou la mort d'un grand roi, ils s'écrient que la gloire du monde se dissipe comme la funée, qu'elle s'écoule comme l'eau des torrents, et se dessèche comme la fleur pristanière.

Une saison pluvieuse, une inondation, une sécheresse, un orage, occupaient alors l'attention de l'histoire, car la prospérité publique consistait dans les moissons : la stérilité ou l'abondance de chaque année répandait parmi les peuples la tristesse ou la joie. Il faut voir avec quelle exactitude scrupuleuse les chroniqueurs parlent des malheurs qui accompagnaient la disette. Souvent des populations entières, chassées par la faim, se trouvaient obligées d'abandonner leur pays. Glaber nous apprend que dans l'année que l'histoire appelle annus famis les hommes se dévoraient entre eux, et qu'on vendit de la chair humaine au marché de Tournus. Les chroniqueurs n'ont pas toujours de pareilles circonstances à raconter; mais, lorsqu'il s'agit de quelque fléau ou de quelque révolution de la nature. ils ne manquent jamais d'entrer dans les plus petits détails. Guillaume le Breton interrompt son histoire du règne de Philippe-Auguste pour nous apprendre qu'un jour d'été la foudre abattit le coq doré qui surmontait le clocher de Saint-Denis', et qu'au mois de septembre de la même année une gelée blanche et la neige tombèrent sur les vignes, ce qui diminua beaucoup la récolte du vin ; « encore ce vin fut-il apre et vert. »

Avec de semblables préoccupations, nos chroniqueurs devaient la marche des saisons. Leurs narrations nous présentent un registre exact des éclipses de la lune et du soleil, des aurores borcales, des phénomènes et des changements rémarquables de l'atmosphère. Comme leurs contemporains, ils s'occupent plus volontiers de l'averi que du passé, et c'est dans le spectacel des révolutions célestes que leur créduitié inquêtte cherche la connaissance des événements futurs. Plusieurs chroniqueurs du douzième siècle nous dissent qu'une pulse d'étoiles fut le signe avant-coureur de la première croisade.

Galllaume le Breton (Histoire des Croisades).

Baudri, un des écrivains les plus instruits de son temps, examine très-sérieusement cette auscriton merveillense, et se persuade avec peine que les étoiles aient jamais pu tomber du firmament comme les gouttes de la pluie; il croît cependant qu'il en tombe quelquefois. Les combets, qui passaient pour exercer une grande influence sur l'avenir des peuples, ne devaient point être négligées par les historiens du moyen âge. Les yeux toujours fixés vers le ciel, ils se plaisaient à décrire la forme inconnue, la chevelure étinpelante de ces stres voyageurs, et ils ne manquent pas surtout de faire pressentir à chaque apparition les malleurs dont le mode est menseé.

Nos annalistes des vieux âges, comme on le voit, ne connaissaient guère mieux les lois de la nature que celles des sociétés politiques. Ils se trouvent ainsi dans un monde qu'ils ne comprennent pas, quoiqu'ils en écrivent l'histoire. Cependant rien ne les embarrasse, car tout ce qui étonne et trouble leur raison, ils l'expliquent par les secrets desseins de Dieu. Il leur semble voir partout éclater la justice divine; ils la voient non-seulement dans un monde futur, mais dans les moindres circonstances de cette vie. Une mort naturelle, une maladie imprévue, un accident est, à leurs yeux, la peine d'une mauvaise action ou de quelques désordres qu'ils ont signalés; et, dans les jours malheureux, c'est toujours la perversité humaine qui attire sur les peuples les grandes calamités. Cette iuridiction des chroniqueurs, qui s'arme ainsi contre les coupables des revers de la fortune ou des accidents de la nature, a quelque chose de plus moral et de moins déraisonnable, que celle qui s'exercait à la même époque par le glaive ou par les épreuves du feu et de l'eau. Quand la justice avait disparu de la terre, pourquoi nons étonnerions-nous qu'on la redemandât à tout ce qu'on voyait, à tout ce qui arrivait, à Dieu surtout, le suprême dispensateur des biens et des maux?

On sait que les visions ou les songes du sommeil avaient un grand empire sur l'esprit de nos bons aleux. Dans les affaires de la viprivés, et même dans les affaires publiques, il arrivait souvent qu'on prenait un parti d'après une apparition ou une révelation nocturne, comme on se déciderait asjourd'hui d'après une maxime de politique ou de morale; les visions invoquées ainsi dans les conseils des vois et dans ceux des familles, devenaient pour nos vieux auteurs.

I Bandri, archevêque de Dol (Bibliothèque des Crainades).

des événements historiques. Il faut ajouter que dans ce temps-la l'esprit de ténèbres ou l'ennemi du geure humain rédait sans cesse pour chercher sa proie, et qu'il apparaissait sous toutes sortes de formes bizarres et effrayantes. On le vopait tantôt dans les châteaux, tantôt dans les cabanes des estré, et jusque dans les colitades de la piété<sup>1</sup>, tendant des piéçes à la faiblesse bumaine. Selon les bruits populaires, on voyait aussi des monts sortir de leurs tombeaux, des saltutiers avertissements ou pour annoncer les volontés de Dieu. Toutes ces apparitions, qui remplissaient de surprise et d'effroi les peuples crédules, échappaient parement aux chroniqueurs, toujonrs empressés de raconter des prodifies.

Tel est en général le caractère de nos historiens du moven âge. On voit par là qu'ils ne satisfont pas toujours ceux qui n'y cherchent que la vérité. Toutefois, comme leur marche est simple, que leur manière de raconter est pleine de naturel et que leur goût pour le merveilleux est connu, il est facile de distinguer dans leurs récits ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. On les a comparés aux enfants non-seulement parce qu'ils aiment les merveilles, mais aussi parce qu'ils ne saveut ni dissimuler ni mentir. Leurs erreurs mêmes servent quelquefois à nous instruire, et sont pour nous comme des traits de lumière. On aime à voir leurs craintes, leurs espérances, leurs impressions diverses, et jusqu'à leurs préjugés, car ils sont en cela la fidèle expression des mœurs contemporaines. La vérité historique n'est pas seulement pour nous dans ce qu'ils nous racontent, mais dans ce qu'ils ont pensé ou senti ; et le caractère ou l'esprit qui anime chaque chroniqueur est souvent la partie la plus intéressante et la plus instructive de son histoire.

La crédulité passionnée qui nous charme dans les annalistes des vieux âges, ne pouvait guère s'allier avec cette critique judicieuse qu'on regarde avec raison comme le principal mérite d'un historien; aussi adoptetit-lis les traditions historiques sans les examiner, et out ce qui a été cerit avant eux leur paralt être la vérité. Cest ainsi que plusieurs chroniqueurs du temps des croisades nous parlent du pèlerinique de Charlemagne à Jérusalem, et d'un certain Jean de Temps qui, né au huitèlene siècle, vécut assez pour voir s'écheid.

I Les mémorres de l'abbé Cathert sont remails de ces sortes d'apparitions. De rité est, passire,

la dynastie des Carlovingiens 1. La plupart des historiens du moyen age font remonter Porigie des Frances on Françies à Francus, fils d'Hector, et les Gallois ou Anglais au gieux Énée. Au reste nous devons dire lei quie toutes ces fables out disparu depuis longtemps de noter histories, et qu'il a été ficale à la critique des modernes de reconnaître les cresurs accréditées dans les temps de l'ignorance et de la barbaire 2.

Nous ne parlons ici que des chroniques du douzième et du treizième siècle; celles des temps antérieurs ont pour un esprit attentif une physionomie up peu différente. On y remarque moins de naïveté et de candeur, plus d'ignorance et de barbarie. Grégoire de Tours. Frédégaire et ceux qui les ont suivis de près, paraissent tous effrayés des temps qui arrivent et de la nuit qui s'étend par degrés sur l'Europe. Lorsqu'on fit leurs chroniques, où brillent de temps à autre quelques souvenirs des âges précédents, il semble qu'on entende une voix qui sort d'une profonde solitude, ou qu'on aperçoive des lueurs fugitives qui traversent l'épaisseur des ténèbres. Les chroniqueurs du huitième et du neuvième siècle parlent souvent de la décadence des lettres : ils en parlent dans un style inculte, et je ne-sais quelle tristesse sauvage se mêle à la sécheresse de lours récits. Ceux du douzième siècle, au contraire, s'empressent d'annoncer que partout la grammaire et les lettres sont cultivées 3; et leur voix : quoime faible encore, semble saluer le retour des lumières. Les premiers, restés presque seuls d'un âge meilleur, regrettent une ancienne civilisation qui s'éteint, et les mœurs qu'ils décrivent n'annoncent que trop la présence des siècles barbares; les autres, bien qu'ils ne sachent guère ce qui se prépare pour les âges suivants, regardent pourtant l'avenir sans crainte, et le ton qui règne dans leurs récits fait pressentir déià une civilisation qui commence.

Les chroniques greeques de la même époque ne sont guère plus svancées pour l'esprit de critique, pour la maurité du goût et de la raison, et nous présentent beaucoup moins de faits. On trouve dans Nicétas et dans Anne Commêne quelques souvenirs de l'ancienne crèce; mais ces deux auteurs s'éudieint trop à mitre le langage

Guillaumé de Nangi

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Galliaume le Breton croyalt, an treizième siècle, qu'une pyramide qu'on voyalt alors près de Tours, était élevée sur le corps de Turnus, qu'il disnit fondateur de cette ville (Duchesue,

<sup>\*</sup> Usable Guibert. De vita sud, et Pref. de l'histoire de la première croisade.

des pottes, ce qui donne à leur récit un caractère de frivoité et de mensonge. Les chroniqueurs de Byzance ne songent qu'à étaler les vains ornements de leur rhétorique; et, lors même qu'ils déplorent les malheurs et la ruine de l'empire, leur langage toujours affecté reste sans chaleur et sans énergis. Ils sont plus élégants et plus pois que les Latins, mais c'est l'élégance et la politesse d'une civilisatora surrannée! En comparant les chroniques des Francs et celles ¿ses Grees, on s'aperçoit facilement que les unes appartiennent au génie encore harbare d'une société nouvelle, et les autres au déclin d'un empire vieilli dans la corrustion et la mollesse.

Nous connaissons moins les chroniques orientales du moyen age; mais au premier aspect on y retrouve la même crédulité et plus d'ignorance que dans la plupart de nos chroniques d'Occident, Rarement dans les historiens arabes on rencontre quelques-unes de ces pensées qui font connaître le cœur humain ou les révolutions des sociétés; ils négligent trop souvent les circonstances importantes des événements pour des particularités bizarres et des détails insignifiants, obéissant ainsi à l'esprit du despotisme oriental, qui vent que l'homme soit toujours occupé de petites choses. Lorsqu'ils racontent la chute d'un empire, si on leur demande pourquoi cet empire est tombé, il vous répondent : Dieu le sait, Dans celles de leurs chroniques que nous avons vues, toutes les fois que les musulmans triomphent des chrétiens, on ne trouve jamais d'autres réflexions que celle-ci : Dieu est Dieu, et Mahomet est son prophète. Si les chrétiens remportent quelque victoire, les chroniques musulmanes gardent le silence, et se contentent de dire : Que Dieu les maudisse. On reconnaît néanmoins, de Join en loin, dans leurs récits quelque chose de moins barbare que les peuples et les gouvernements dont ils écrivent l'histoire; plusieurs d'entre eux, dans leur langage figuré, montrent quelquefois de la vivacité et de l'éloquence. Nous avons déjà cité cet historien des Avoubites, qui, pour peindre la douleur du peuple de Damas à la mort de Saladin, dit froidement qu'on oublia de piller la ville; éloge singulier qui peint toute une nation, et qui montre à découvert ce despotisme de l'Asie où les lois, la justice, la propriété, tout devait finir avec un seul homme 2,

<sup>1</sup> Les chroniques grerques qui parlent des guerres saintes unt été analysées avec étendue dans notre Bibliothèque des Crossades.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nons avons consacré aux extraits des anteurs arries un volume de notre Bibliothèque des Croisodes.

Nous devons dire, en terminant ce parallèle, que nos auteurs du moven âge nous paraissent l'emporter par le mérite du style et de la narration sur les écrivains orientaux de la même époque. Comme les chroniqueurs d'Occideut écrivaient en latin, on doit croire que les chefs-d'œuvre de l'antiquité ne leur étalent pas inconnus, et, dans plusieurs de leurs récits, on s'aperceit qu'ils ont eu des modèles. Les écrivains d'Orient n'avaient pour guide que leurs inspirations; aussi n'ont-ils rien de réglé dans leur marche, et leurs récits ne sauraient captiver l'attention des lecteurs. Il faut avouer néanmoins que l'étude des anciens a quelquefois égaré nos vieux chroniqueurs, foujours trop portés à juger avec les souvenirs de Rome et d'Athènes les événements qu'ils racontent. Lorsqu'ils veulent nous faire juger un prince ou quelque chevalier chrétien, ils ne manquent pas de le comparer aux grands hommes de l'antiquité profane, et même à quelques personnages de la Fable; s'ils parlent d'un guerrier, c'est toujours Achille, Alexandre ou César; s'ils parlent d'un tran ou d'un mauvais rol, c'est toujours Phalaris ou Néron, Godefroy de Viterbe compare l'empereur Conrad partant pour la croisade. à Paris pour la beauté, à Sénèque pour le conseil, à Hector pour la bravoure. Gauthier Vinisauf ne sait comment célébrer Frédéric Barberousse, qui mourut sous les drapeaux de la croix dans les déserts de l'Asie Mineure; ct, plein d'admiration pour les vertus de l'empereur allemand, il croit voir en lui la sagesse et même les traits de Socrate. Les chroniqueurs grabes, qui ne savent ni la langue des Latins ni celle des Grecs, et qui ne connaissent point l'histoire des anciens, ne mettent jamais à la place de leurs jugements les lieux communs d'une érudition vulgaire. Ils ne jugent qué d'après leurs propres impressions, ou d'après l'esprit des peuples de l'Asie; et, s'ils sont inférieurs à nos historiens dans l'art d'écrire, leur ignorance a du moins quelque chose de naturel et d'original.

Nous avons rémarqué que les chroniques ne jortent pas seulchient l'empreinte des temps, mais aussi celle des lieux qui les ont true natire. Les chroniques de l'Italie et de l'Allemagne n'ont pas le même caractère ni surtout le même mérite que celles de l'Angle-terre de la l'Annou L'histoire générale de l'Italie, comme le pays qu'elle nous représente, se trouve divisée en plusieurs fractions, et se montre à nos regards semblable à un miroir brist en mille pièces; de même qu'il faut chercher l'Italie, au moyen âge, dans tente cités de même qu'il faut chercher l'Italie, au moyen âge, dans tente cités

rivales, ainsi on ne trouve son bistoire que dans beaucoup de chorques différentes qui ne s'accordent point entre elles. Les chroniqueurs italiens, préoccupés des intérêts de leurs cirés, négligent trop les détails caractéristiques, les circonstances curieuses et importentes des grands événements. Les chroniques d'Allemagne, à la même époque, ne nous présentent guêre plus de faits, et sont moins avancées pour tout le reste. La Germanie, qui n'avait point connu la citifiastion des Romaiss, marcha la dernière dans la civilisation des modernes. Othon de Freisingen, Godéfroy le Moine, l'abbé d'Urangen, et plusieurs autres écrivains allemands du douzième et du trei-zième siècle, ne peuvent se compare la quelque-suns des historiers du même temps qui appartiennent à la France co à l'Angleterre 1.

La France cest le pavs qui a fourni les témoignages les buls neils

breux et les plus complets à l'histoire des temps passés. Aussi a-t-on pu remarquer que les savants étrangers des derniers temps qui ont entrepris de faire connaître le moven âge avec ses lois et ses coutumes, ont puisé presque toutes leurs lumières dans nos vieilles annales. C'est la France et ses historiens qu'ils ont cru devoir étudier de préférence; et c'est là qu'ils ont pris leurs notions les plus approfondies sur la féodalité, sur la chevalerie, et sur l'origine des institutions chez les peuples d'Occident. Les chroniques des Anglais ne méritent pas moins de fixer l'attention de la postérité éclairée. Nous remarquons avant tout que les chroniqueurs d'Angleterre sont au moins anssi crédules que les nôtres. Mathieu Pàris 2, qu'on a pris pour un écrivain philosophe, parce qu'il a été l'interprèté de quelques plaintes qui s'élevaient de son temps contre la cour de Rome, est peut-être célui des historiens du treizième siècle qui rapporte le plus de prodiges et de choses incrovables. Mais à côté de cette crédulité superstitieuse, on aime à voir dans les annalistes anglais un grand respect pour les faits historiques; et le soin qu'ils prennent de rapporter toutes les pièces nécessaires à l'histoire, donne beaucoup de prix à leurs chroniques 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les chroniqueurs d'italie et d'Allemagne qui ont parié des croisades sont analysés dans notre Bibliothèque des Crossades.
<sup>2</sup> Noyes ay in chronique de Mathieu Paris, la note, p. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. Ou peut voir dans notre Bibliothèque des Croisades de longs extraits des chroniques d'France et d'Angleierre.

#### CHAPITRE XXII.

CONTINUATION OF MEME SCIET



le caractère religieux de la guerre, l'intérêt qu'y prenaît la chrétienté, durent inspirer à plusieurs écrivains la pensée de raconter ce qu'ils savaient ou ce qu'ils avaient vu. Il nous reste aujourd'hui plus de douze relations de la première expédition des croisés en Asie . Les pieux auteurs de cette époque (nous empruntons ici leurs expressions) éprouvent le besoin de rappeler à la mémoire des hommes les travaux et les souffrances des guerriers de la croix, et surtout les grandes choses qui furent faites en Orient par la permission de Dieu. Beaucoup d'historiens des guerres saintes racontent ce qui s'était passé sous leurs veux; car ils avaient suivi les croisés dans la Palestine. Aussi quelques-uns ont-ils soin d'avertir leurs lecteurs qu'ils ont écrit au milieu des camps, et que le bruit de la guerre ne leur a pas permis de polir leur style. L'un d'eux, pour constater sa presence dans les combats, nous dit, en commençant son histoire; qu'à la prise de Jérusalem par Saladin il fut blessé au visage par une flèche, a Le bois, ajoute-t-il, a été arraché de la blessure; mais, au « moment où j'écris, le fer v est'encore 2, » Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que les chroniqueurs qui étaient présents aux événements sont plus remplis que tous les autres des passions qui enflammaient les croisés. Leur crédulité surtout est excessive, comme

\* Raoul de Coggestrale (Bibliothèque des Croinades).



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tudebode, Raymond d'Aglide, Foucher de Chartres, Bobert le Maine, Raoul de Câre, Baödri, Gollânsse de Tyr., Gullaume de Maimenbury, Tanouyase de Mahillon, Tubbé Gullert, Bernard le Trivorier, Tabbe Elaberd, Albert d'Alt, Orietrie Vilai, etc. (Bibliothègue des Groinades)

celle de la multitude des pèlerins. A leurs veux tout est miracle; tout est prodige dans leurs récits : et, lorsqu'on lit certaines relations comme celles de Raymond d'Agiles, de Gunther ou de quelques autres, on est tenté de croire que les guerriers de la croix se trouvaient dans un autre monde que celui où nous sommes, et que les lois de la nature n'existaient plus que pour les înfidèles ou pour les incrédules. Un reproche plus grave que nous ne devons pas épargner à ces historiens, témoins oculaires, c'est l'indifférence, quelquefois la joie avec laquelle ils racontent le massacre des musulmans. On sait qu'à la première croisade ce massacre fut horrible dans plusieurs villes de la Syrie, et surtout à Jérusalem : pour exprimer la destruction des infidéles, un chroniqueur qui était présent nous dit qu'il fallait avoir des ailes pour échapper au carnage, et que les musulmans n'en avaient point . Aveuglés par les passions de la guerre, les croisés voyaient à peine des hommes dans leurs ennemis. Nous avons dit que la plupart des chroniqueurs qui suivaient l'armée chrétienne étaient des clercs, et qu'ils n'avaient d'autres armes que le bâton des pèlerins. Plusieurs d'entre eux ne peuvent dissimuler la crainte que leur Inspiraient les soldats musulmans, et c'est la peur sans doute qui les rendait barbares.

Les historiens qui n'avaient pas quitté l'Occident se montrent moins violents et moins passionnés dans leurs récits. L'archevêque de Dol déclare dans la préface de son livre qu'il veut être juste envers les musulmans comme envers les croisés. Il sait ce qu'il doit à la cause des chrétiens, mais il sait aussi ce qu'il doit à la vérité. Il faut aiouter que dans les croisades qui suivirent celle de Godefroy, des rapports . plus fréquents avec les musulmans avaient beaucoup adouci cet esprit de haine qui étouffait dans les cœurs tout sentiment de justice et de compassion. A compter de la troisième guerre sainte, les sentiments d'humanité et de tolérance reparaissent dans nos chroniques. Comme en Italie la civilisation commençait à renaltre, les chroniqueurs de ce pays ont donné l'exemple ; mais c'est surtout dans l'histoire de Guillaume de Tyr qu'on peut reconnaître les progrès qu'on avait faits2. L'archevêque de Tyr s'exprime toujours avec une noble modération, et ne se passionne que pour le triomphe de la vertu. Une conscience éclairée, une probité sévère, qu'il montre dans tous ses

<sup>1</sup> Robert le Moine (BiNiothèque des Groisades).

<sup>9</sup> Guillaume de Tyr ( Bibliotheque des Croisades ).

jugements, lui méritent dès l'abord l'estime et la confiance de ses lecteurs. Comme la plupart des chroniqueurs de son temps, il explique les revers des chrétiens par leurs péchés et leur corruption. Cette manière d'apprécier les événements ne convient pas mal à l'histoire d'une guerre religieuse; elle caractérise d'ailleurs assez bien les temps malheureux où vivait l'auteur. Au reste, les plus coupables des pécheurs, aux yeux de Guillaume de Tyr, sont toujours ceux qui méprisent les lois de l'humanité et de la justice; et, lorsqu'il invoque les terribles sentences de Dieu contre les enfants des hommes, c'est surtout pour punir l'oubli de la foi jurée et la violation du droit des gens. A la lecture de son livre on voit qu'il a étudié les chefs-d'œuvre de l'antiquité grecque et de l'antiquité latine ; le commerce habituel des anciens n'avait pas seulement éclairé sa raison et formé son talent d'écrivain, mais c'est là sans doute qu'il a pris ce ton d'urbanité, ou plutôt cette bonhomie élégante qui se fait remarquer dans sa narration, Cependant il abuse quelquefois de son savoir. On trouve dans ses récits Virgile cité à côté d'Ézéchiel, Juvénal avec Isaic; et. pour célébrer sa métropole de Tyr, le pieux historien ne craint pas de rappeler le souvenir profane de Didon. Les détails que l'histoire a contume de négliger se trouvent trop souvent accumulés sous sa plume. Ainsi, quand il nous retrace les portraits des rois de Jérusalem, il n'oublie pas de nous dire que Godefroy avait la barbe et les cheveux blonds; que Bandouin I avait les cheveux roux, le nez aquilin, et que ce prince n'était ni trop gras ni trop maigre; que Baudouin II avait une taille haute, le visage coloré, et les genoux endureis par la pri-re. Toutefois, ces détails minutieux, que proscrit le goût sévère des modernes, ne sont peut-être pas trop déplacés dans l'histoire des vieux temps. Après avoir lu les portraits du bon archevêque. je ne sais quelle illusion s'empare de mon esprit, et j'éprouve un certain plaisir à penser que le reconnaltrais tous les héros des croisades s'ils venaient à passer devant moi.

Nous devons ajouter ici que les demiers livres de Guillaume de 17 yr o'ont l'initeêt ei le mérite des premiers. A mesure qu'il avance dans la carrière et qu'il s'approche des temps où il a vécu, sa marche devient plus timide; il avait misus dérit la fondation et les prosès des colonies chrétiennes en Asie, qu'il ne décrit leur décadence. Arrivé au règne de Baudouin le Lépreux, il s'afflige de tout ce qu'il viet et de tout ce qu'il racotei; l'i n'ose caractériex less mesurs de ses

contemporains, et la vérité lui paraît un fardeau pénible; de siuistres pressentiments troublent sa pensée; tout à coup il s'arrête au milieu d'un récit commencé, et son silence devient pour ses lecteurs le triste présage des malheurs qui memacent Jérusalem.

Les chroniqueurs des guerres saintes excellent surtout à peindre les misères des croisés, qu'ils avaient partagées, et la vertu dont ils parlent le micux est la résignation. Les souvenirs de l'Écriture, les paroles des prophètes, lorsqu'ils ne les prodiguent pas trop, les sèrvent merveilleusement dans leurs descriptions, et donnent à leurs tableaux quelque chose de poétique et de solennel dont l'imagination est frappée. Leurs pensées et leurs images sont souvent une vive expression de cet enthousiasme belliqueux qui avait produit les guerres d'Orient. Un chroniqueur anglais, Raoul de Coggeshale, après avoir décrit l'invasion de la Palestine et les malheurs qu'il a soufferts. s'afflige de survivre aux pèlerins morts pour Jésus-Christ, et leur envic la poussière sacrée qui les couvre : « Malheur à moi, s'écrie-t-« il, qui suis le dernier des pécheurs ! car; moins heureux que mes « frères, je n'ai point reçu ma portion de la terre du Seigneur. » On ne s'étonne point de voir cette mélancolie sombre, ce regret de n'être pas tombé sous les coups du vainqueur, dans l'histoire d'une guerre poursuivie au nom du ciel et loin de la patrie, d'une guerre qui n'offrait d'autre gloire que celle du martyre et dont le but sacré était la conquête ou la délivrance d'un tombeau.

Cette exaltation piesse est le caractère de tous les chroniquents qui ont raconté les événements des croissiess; anies abeun d'eux a des qualités qui lui sont propres et qui le distinguent des autres. Nous avons cité assez souvent les historien des guerres aintes pour qu'ils soient comus de nos lesteurs; qu'il nous soit permis néammoins d'en rappeler ici quelques-uns, et de parler une dernière fois des fidèles compagnons de nos travaux. Foulcher de Chartres est le prenier qui se présente à notre espit. On sait que co maif chroniqueur se plait à se mettre en schee dans son ouvrage, et ses récits son touvrent inter-roupus par ces mots : ege Fulcherius Carautensis [moi Foulcher de Chartres). Lorgue Baudonin, frère de Godéfroy, dévent prince d'Édéses, Foulcher nous avertit qu'il était son chapeláns. S'il visite avec d'autres pélerins la fontaine de Motse, il nous dit qu'il y fa hereuver ses chevaux; s'il parcourt les rivages de la mer Morte, il nous appreud qu'il a goûté l'eau de cette mer et qu'il l'a trouvée.

amère comme l'ellébore. En parlant d'une victoire remportée sur les Parthes, il nous fait savoir l'âge qu'il avait alors, et nous dit que six fois dix ans et deux fois trois ans s'étaient écoules depuis sa naissance. Toujours disposé à parler de lui-même, Foulcher nous fait part de toutes ses admirations, de toutes ses surprises, même de ses craintes. Ce qu'il redoute le plus, c'est la guerre et ses fléaux; il ne pent cacher la peur que lui causent les musulmans; toutes les fois que les croisés triomphent de leurs ennemis, le chapelain de Baudouin en remercie Dieu avec une grande effusion de cœur; et, lorsqu'il voit le signal des combats périlleux, il avoue ingénument qu'il aimerait mieux être à Orléans ou à Chartres, Notre chroniqueur a quelque connaissance de l'histoire naturelle, et ne manque point l'occasion de nous montrer son savoir : c'est ainsi qu'après avoir décrit la bataille d'Ascalon, il nomme douze espèces de pierres précieuses qui se trouvalent parmi les dépouilles des vaincus. Son récit du siège de Jérusalem et d'Antioche ne doit pas fixer notre attention , parce que le chroniqueur était absent, mais il nous donne beaucoup de documents utiles sur Godefroy et sur les colonies chrétiennes. Personne n'a mieux peint que Foulcher la création de ces nouveaux États et le miracle de leur conservation au milieu des nations musulmanes. Rien n'est plus ingénieux que la manière dont il nous représente les Francs établis en Syrie quelques anuées après la première croisade : « Celui « qui était Romain ou Franc, dit Foulcher, est devenu ici Galiléen; « celui qui habitait Reims ou Chartres, se voit citoven de Tyr ou « d'Antioche : nous avons déià oublié les lieux de notre naissance. « Tel d'entre nous possède déjà dans ce pays des maisons et des es-« claves : tel autre a épousé une femme qui n'est point sa compa-« triote, une Syrienne, une Arménicane, ou même unc Sarrasine qui « a recu la grâce du baptême; l'un cultive des vignes, l'autre des champs. Tous ces habitants parlent diverses langues, et sont déià « parvenus à s'entendre; la confiance rapproche les races les plus « éloignées; car il est écrit que le lion et le bœuf mangeront à la « même table. De jour en jour nos parents et nos proches viennent « nous joindre, abandonnant les biens qu'ils possédaient en Occident; « ceux qui étaient pauvres dans leur patrie, ici Dieu les a faits riches; ceux qui n'avaient que peu d'écus possèdent un nombre infini de « besants : à ceux qui n'avaient qu'une métairie, Dieu leur donne une ville; car il ne veut pas que les pèlerins qui ont porté la croix toma bent dans l'indigence. C'est là, vons le voyez bien, une merveille qui doit étonner l'univers. » Ainsi Foulcher égayait à dessein ses tableaux, et, pour attirer les Francs en Asie, il leur montrail les colonies chrétiennes eomme une véritable terre promise.
L'abbé Guibert ne ressemble coint à Foulcher, et porte même un

jugement très-sévère sur la relation du chapelain de Baudouiu. Il lui reproche d'avoir éerit son histoire dans un style incorrect et grossier, d'avoir exagéré le nombre des pèlerins, d'avoir ajouté foi à beaneoup de fables qu'on débitait en Europe au départ de la première eroisade. L'abbé de Nogent mêle à sa critique des réflexions piquantes sur la crédulité populaire, qui voyait partout des prodiges; il n'épargne pas surtout la pieuse supercheric de eeux qui présentaient une difformité naturelle, une taie qu'ils avaient dans l'œil, ou quelque signe qu'ils avaient imprimé sur leur front, comme une expression de la volonté céleste qui les appelait à la guerre sainte. Chose digne de remarque l après s'être élevé eontre les erreurs de la multitude, il fait un grand erime i Foulcher de Chartres de ne pas croire à la lance du Sauveur, trouvée à Antioche, et consacre plusieurs pages de son livre à prouver quel'expédition et les exploits des premiers croisés avaient été elairement annoncés par les prophètes d'Israel. En général, cet auteur tombe sonvent dans les défauts qu'il reproche aux autres; et, si son style n'est pas commun et vulgaire, il dégénère quelquefois en une affectation puérile. Néanmoins son livre est très-précieux par le grand nombre de traits de mœurs qu'il reuferme et qu'on ne trouve point ailleurs. Le tableau qu'il retrace de la prédieation de Pierre l'Ermite et du départ des croisés, est plein d'intérêt ; l'historien nous attache moins dans le récit de ce qui s'est passé en Orient. Il n'est pas inutile de faire remarquer jei que les chroniqueurs qui sont restés en Oceident décrivent mieux que les autres les préparatifs ou le départ d'une eroisade, et qu'ils nous font micux connaître l'espèce d'enthousiasme qui précipitait l'Europe sur l'Asie.

Il y eut une grande émulation, comme nous l'avons dit, pour écrire l'histoire de la première croisade. Tudebode, prêtre de Poitou, est le premièr dont la relation ait été comme en Europe. Son style est rempil d'incorrections, d'expressions communes et triviales; mais une sorte de mélaneolie religieuse, une grande simplicité de coure et d'esperit, respirent dans ses récits, et capituent l'attention de ses leteurs.

Le moine Robert, qui ressemble beaucoup à Tudebode, pour les faits, écrit avec plus de elarté et d'élégance; et le septième hvre de son histoire, dans lequel il raconte la délivrance des croisés à Antioche, n'aurait besoin que d'être mis en vers pour appartenir à l'épopée. Raymond d'Agiles nous paraît moins intéressant, paree qu'il accumule trop les visions, et qu'il néglige quelquefois les événements les plus importants pour raeonter des apparitions surnaturelles. Sa conviction imperturbable est un spectacle curieux pour ses lecteurs : il se montre toujours prêt, comme Barthélemi, à se jeter dans un bûcher pour attester la moindre des merveilles qu'il nous débite. L'historien Albert d'Aix, observateur assez éclairé des mœurs de son temps, se fait remarquer par le ton véridique de ses récits et par la multitude des détails qu'il a rassemblés. Il connaît mieux la croisade que les témoins oculaires, et, s'il n'est pas allé en Orient, on pourrait croire qu'il a interrogé tous ceux qui en sont revenus. Raoul de Caen. historien de Tancrède, est le seul chroniqueur de la première croisade qui ne soit pas eeclésiastique; aussi peint-il mieux les mœurs militaires des eroisés que leur caractère religieux, et se montre-t-il plus passionné pour la gloire des armes que pour la gloire de la croix ; · il décrit mieux les batailles que les cérémonies pieuses, et cite plus souvent la mythologie et l'antiquité profane que la Bible et les saintes Ecritures. Raoul décrit quelquefois en vers les combats et les événements de la croisade; mais, préoccupé du souvenir de ses études, il croit trop qu'une servile imitation des anciens peut remplacer le merveilleux de son sujet : c'est ainsi qu'en décrivant la bataille d'Antioche, il apostrophe le zéphire ou vent d'occident, et il compare Taucrède à Castor, à Hercule ; il v a même un de ses chapitres qui est intitulé, Mars favorise les chrétiens. Quoique Raoul de Caen donne de grands éloges à son héros, il faut convenir qu'il le rend peu intéressant, car il nons le représente sans cesse au milieu du carnage, et ne laisse voir en lui aucune de ces faiblesses passionnées qui nous attachent aux héros d'Homère et du Tasse.

La seconde croisade, qui ne réussit pas, fixa moins les regards de l'listoire, e n'inspira qu'un petit nombre de chroniqueurs peu connus et peu dignes de l'être. On ne peut néanmoins oublier Odon de Denil, qui accompagnait Louis VII et qui a décrit avec élégance les préparatifs et la marche de l'armée française · Comme la plupart des his-

<sup>1</sup> Odon de Beuil ( Bibl'othèque des Croisades ).

toriens latins de cette époque, il ne ménage point les Grecs; et sa haine ou sa prévention s'exprime quelquefois avec une energie éloquente, Il est celui de tous les chroniqueurs qui nous fait le mieux connaître Constantinople, cette magnifique cité, qui surpassait toutes les autres par ses richesses et même par ses vices, redoutant tout le monde à cause de sa faiblesse, redoutable elle-même pour ses perfidies. Odon de Deuil, qui a souvent la précision et quelquefois la vivacité de Salluste, s'anime surtout en nous montrant les misères et la bravoure malheureuse des croisés. Nous crovons dans son récit assister au désastre des pèlerins allemands, à l'entrevue de l'empereur Conrad et de Louis VII, au passage du Méandre, à la défaite de l'armée française près de Laodicée. Les malheurs des guerriers de la France touchent vivement le moine de Saint-Denis, et, lorsqu'il nous les raconte, il ne peut retenir ses larmes. Quel lecteur ne s'attendrirait point avec Odon de Deuil sur cette multitude de pèlerins arrivés à Satalie, presque sans vêtements, manquant de vivres, n'ayant point de vaisseaux pour s'embarquer, ne pouvant continuer leur route par terre, remplissant le rivage de leurs plaintes, implorant en vain l'assistance des Grecs, et se livrant à la compassion des infidèles, compassion plus barbare peut-être que la trahison et la perfidie ? L'historien se plait à célébrer les sentiments généreux du roi de France : il nous montre ce prince toujours prêt à se dévouer pour son armée, car il savait qu'un roi n'est pas né pour lui seul, mais pour le salut de tous. Lorsque Louis VII est arrivé à Antioche, le chroniqueur s'arrête, et n'a pas le courage de suivre les croisés à Jérusalem et jusqu'à Damas. Othon de Freisingen, qui avait aussi commencé l'histoire de la seconde croisade, s'arrête de même au milieu de son récit, et ne revient sur cette guerre malheureuse que pour nous dire que les désastres de la sainte expédition ont peuplé la demeure des élus.

Comme la troisème croisade ne fut pas glorieuse pour la France, nos chroniqueurs contemporains, tels que Rigord et Guillaume le Breton, en parlent à peine. Mais, comme les Anglais s'y distinguèrent, les vieux historiens de la Grande-Bretague n'ont pas négligé d'on recouter jusqu'unx moindres détails. Nous ne parlerons ici que de l'Himéraire de Richard<sup>1</sup>. L'auteur de cette relation surpasse tous les autres dérviais du même temps par la variété de ses tableaux et par

<sup>1</sup> Nous avons con acré un long article à Gauthier Vinisani, auteur de l'Itinéraire du roi Richard (Bibliothèque des Croisades).

l'étendue de ses connaissances. Gauthier Vinisauf était témoin oculaire des événements de la croisade, et, lorsque nous lisous son livre, nous avons, comme lui, sous les yeux les personnages et les peuples qui ont figuré dans le grand drame de la guerre sainte. C'est dans son histoire qu'on peut contempler à loisir l'Orient armé contre l'Occident; qu'on peut suivre les musulmans et les chrétiens avec leurs passions, leurs mœurs et leurs habitudes gucrrières et religieuses. La plupart des chroniqueurs, qui étaient des eleres, se plaisent à décrire les événements militaires, mais leurs récits sont presque toujours obscurs et difficiles à suivre : cc qui distingue Gauthier Vinisauf, c'est qu'il comprend tout ce qu'il raconte, et qu'il s'exprime toniours avec clarté, On voit qu'il est lui-même versé dans l'art de la guerre : il connaît les armes et les coutumes des croisés, les dispositions des chefs, les machines employées dans les siéges; on trouve dans sa relation, comme nous l'avons déià dit, des notions savantes sur la construction des vaisseaux, et le récit exact et fidèle qu'il nons donne d'une bataille navale pourrait être regardé comme un phénomène dans les chroniques du douzième siècle.

Au milieu des grands événements de la croisade, Gauthier Vinisaut ne perd point de vue des circonstances moins importantes, et mêle toujours au tableau des batailles quelques traits de mœurs. En racontant la victoire d'Arsur, il n'oublie pas de parler du cheval fauve de Chypre sur lequel était monté le roi Richard; il nous montre le monarque anglais tantôt triomphant d'un sanglier faronche descendu des montagnes de la Judée, tantôt répondant par des chansons aux sirventes du duc de Bourgogne, tantôt enfin résistant à Saladin dans des combats qui ressemblent à ceux de l'Iliade ou de l'Énéide. La partie la plus intéressante de cette chronique est celle dans laquelle l'auteur nous représente la pieuse ivresse des pèlerins lorsqu'ils s'approchent de Jérusalem, leur désespoir lorsqu'ils s'éloignent de la ville sainte pour revenir vers la mer. L'irrésolution de Richard, le trouble de ses pensées, qui semblent se communiquer à l'armée dont il est le chef, nous offrent un des spectacles les plus curieux de la guerre sainte. Le monarque anglais, tour à tour entraîné par mille passions diverses, impatient de retourner dans sou royaume, brûlant de combattre les infidèles, conclut enfin une trève avec Saladin. C'est alors que, pour peindre les vicissitudes des choses humaines. Vinisauf dit que l'avenir, dont les deux monarques disposaient

par un traité, ne leur appartenali point, car Saladin devait bientôt mourir à Danas, et les rigueurs d'une longue eaptivité attendairen Richard dans la Germanie. En terminant sa relation, le chroniqueur se croit obligé de confondre ceux qui, parlant à tort et à travers, ont prétenda que les croises à waulent rien fait en Orient, parse qu'ils n'avaient pas délivré Jérusalem; Gauthier Vinisant nous déclare, comme ténom des événements de la geure, que la croisdad envoyé dans le ciel plus de quatre cent mille pèlerins, dont cent mille étaient morts pour être abstenus des plaisirs de ce moude dans l'expérance d'une récompense divine. L'est manière de juger les croissales se retrouve dans presque toutes les chroniques du temps; et, malgré son savoir, l'historien de Richard n'a pu s'élever au-dessus des crours superstiliueus de son siècle.

Ouoigne l'expédition de Barberousse ait été malheureuse, elle a eu trois historiens. Tous les trois, accompagnant l'armée chréticnne, nous représentent avec une scrupuleuse fidélité la marche des pèlerins allemands à travers l'empire grec et les déserts de l'Asie Mineure, où les poursuivaient la perfidie de Byzance, la férocité des Turcs et les horreurs de la faim 2. Un de ces chroniqueurs, dont l'ouvrage manuscrit vient d'être découvert et publié en Allemagne, nous dit que le langage des anges ne suffirait pas pour peindre les souffrances des croisés et leur résignation héroïque. « Le fameux Homère, ajoute-« t-il, l'éloquent Lucain, le poête de Mantoue lui-même, s'ils vivaient « encore et qu'on leur demandât l'histoire fidèle de cette croisade, « mettraient le doigt sur leur bouche, et resteraient comme des « hommes sans langue, » Il nous reste deux relations fort étendues du siège de Damiette, dont les auteurs, témoins oculaires, nous font assister au spectacle des événements qu'ils racontent. La première, qu'on attribue à un ecclésiastique de Reggio 3, décrit avec chaleur les assauts, les combats qui se succédèrent sans interruption pendant dix-neuf mois : l'ardente ferveur du légat de Rome, ses prières adressées à Jésus-Christ sur le champ de batuille, les processions, les alarmes, la joie, le désespoir des pèlerins, les cris de guerre, le choc des armes retentissant chaque jour sur les deux rives du Nil, les orages du ciel qui se mélaient quelquefois aux scènes des combats,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Audenter protestamer, in illà peregrinatione christianorum centum milia fuene mortuoe, pro co tanton quod suò dirina spe mercedie se continuerant e mulicrière.

<sup>3</sup> Tagenon, la Relation anonyme, Ansberg (Bibliothepue des Grasades 3 Mémorial des Podestats de Reggio / Bibliothèpue des Grasades).

et jusqu'aux apparitions mireuleuses dont l'aspect troublait les musulmans, tout est retracé fidèlement, tout s'anime, tout paraît vivant sous la planue du chroniqueur italien. La seconde relation est l'ouvrage d'un prêtre de Cologne 's, Olivier Scholastique, qui a peut-être moins de vivacide dans ses récits, mais non moins de vériéet ét en aturel. Après avoir raconte les travaux glorieux et les longs malheurs du siège de Damiette, il nous montre cette ville conquise « que le « guerre, l'épid-mie et la famine avaient remplie de funérailles; on « ne voyait que des cadavres dans les maisons, dans les rues et sur « les places publiques. Les morts tunient les vivants; le fils près de « son pière expirant, l'ecclave près de sa maltresse étendue à terre, » prissaisent de faiblesse et de lanqueur; le se petite enfants deman-c daient du pain, lorsqu'il n'y avait plus personne pour leur en «donner. »

Olivier Scholastique fut un des prédicateurs les plus renommés de la sixème croisage, et, pendant les étige de Damiette, il constraisit des machines qui firent l'admination des guerriers chrétiens; mais il parle de lui-même avec tant de réserve et de modestie, que son mon est resté presque incomm à la postérité, et que son histoire a été attribuée à Jacques de Virir. Nos reclirerches nous out conduit à recomnaître cette injustice, accréditée par l'opinion de quelques auvants?, et le fruit le plus doux de nos travaux est de rendre à un do nos vieux chroniqueurs la gloire qui lui appartieur.

## CONCLUSION.

Arrive au terme d'un long travail, nous regardons autour de nous, et la marche politique du monde nous inspire de curicux rapproche-

Rappelons-nous un moment l'état où les croisades ont laissé l'Orient, et voyons quel est l'état de l'Orient dans les jours où nous sommes. A la fin des expéditions de la croix, les puissances musulmanes tombaient toutes en décadence; on pourrait croire que les.

<sup>1</sup> Olivier Scholastique (Bibliothèque des Crossades).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez à ce sujet la fin de notre article sur Jacques do Vitri (Babliothèque des Croisudes). Nons avons en acossi le hoobroer de retroover l'abstinct des croisades, cetile en vieux français par Berauri le Tréporter, histoire qu'on croyatt perione. (Voyez, la Bab iothèque des Croisades).

nations mahométanes avaient épuisé dans leur lutte contre les invasions latines toute equ'elles avaient de sève et de vigueur. Aucune de ces puissances n'a pu se relever avec éclat depuis cette époque. L'islamisme a perdu se force; les institutions qu'il a fondées n'ont fait que dépérir. Les tentatives de réforme et de renouvellement social en Asie n'ont abouti qu'à rendre plus rapide et plus complète la chute de l'empire du Coran. C'est en vain que la loi du prophète arabe s'efforce de retenir l'Orient, qui lui échappe; la loi chrétienne victorieuse va commencer de nouveaux d'estins pour ces lointains pays, d'ôu elle nous est venue.

Dans l'histoire des sociétés, il se rencontre des révolutions qui marchent lentement à travers les âges et parmi les peuples divers : la providence les dirige, le temps seul les mûrit et les achève, et l'homme peut à peine les apercevoir et les juger, parce que l'homme n'occupe qu'un point dans l'espace et dans la durée. Il en est de ces révolutions comme des comètes voyageuses qui s'avancent dans l'immensité et qu'on aperçoit à de grands intervalles : elles apparaissent à une génération et ne se montrent ensuite qu'à des générations éloiguées. Nous ne voulons pas dire par là que nous soyons revenus au temps des croisades; mais il nous semble du moins que le vaste et mystérieux travail des guerres saintes, qui avait pour but la conquête et la civilisation de l'Asie, se reproduit dans plusieurs des grands événements dont nous avons été témoins et dans eeux qui se préparent. Aujourd'hui, comme au temps des guerres sacrées, tous les lieux où les croisés plantèrent leurs étendards fixent l'attention de l'Europe chrétienne : la Grèce, Constantinople, l'Afrique, l'Égypte, la Syrie, la Méditerranée et ses îles, sont les points sur lesquels maintenant les fils des vieux Francs attachent leurs regards. Un tel retour des idées et des instincts des peuples ne tiendrait-il pas à une grande révolution qui dans l'antiquité et dans le moyen âge tendait à rapprocher l'Orient de l'Occident 12

<sup>\*</sup> Cette Conclusion ful écrite vers la fin de 1839. (Note des Édifeurs.)

# PIÈCES JUSTIFICATIVES.

### L - PAGE 53.

(Les pièces salvantes, qui ranta junale del imprimiere et dout în monocris au travera à la Billande higher de roj, sons de ve d'avit, preference des dominentes précisera e (volum a trouver de ma parame autre pièce historique de mayou face, ver la mainter dont un prevent les tributes por les generanes prevents de l'acceptant de la companie de la co

Lettres palenties du Roy, notre sire, données à Amboise, le xxv<sup>3</sup> jour de décembre mil einq cent et sette, par lesquelles appert iodict sieur avoir camais et depuit maistre Joses de la Garde, docteur en theologie, viezire general de l'égièse cathedraille de Thoulose, commissaire touchant le faiet de la roisside nodict doucese de Thoulose, desquelles lettres palentes la teneur s'easait :

#### COLLECTIO FACTA CUM LITTERIS ORIGINALIBUS HIC REDDITIS.

Franciscus, Dei gratia Francorum rex, Mediolani dux, et Genuæ dominus, charissimo et dilecto nostro magistro Judoco de la Garde, doctore in theologia, canonico et vicario generali in ecclesia cathedrali et diocesi Tholosze, salutem, Cum sanctissimus dominus noster papa Leo decimus, verus Christi in terris vicarius ac sancti Petri apostoli successor, et universi gregis dominici nastor vigilantissimus, omnes sibi commissos, nec non spirituali cibo reficere cupiat, sed à lupis rapacibus, fidei christianze hostibus, materiali gladio defendere suis viribus conetur, et immanissimas Thurcarum gentes. Mahumetiquo sectam sequentes, ab eorum damnabili errore revocare et ad orthodoxæ fidei observantiam convertere intimo cordis affectu desideret. nosque, prædecessorum nostrorum vestigia imitando, gratia nobis divina assistente, ad Constantinopolitanam ac alias provincias ultramarinas ab infidelibus occupatas, etiam proprium sanguinem effundendo nos transferro et ab eisdem focis gentem infidelem omnino exstirpare decrevisse certior effec tus fuerit, idem sanctissimus dominus, in animo revolvens sincerae devotionis nostræ affectum, et quam sit dignum et laudabilo ac omnibus Christi fidelibus utile nec non ad exaltationem Christi nominis necessarium, sanctissimum ac pium institutum, ut hoc nostrum sanctum, et laudabilo propositum favente Altissimo, ad effectum perducere valeremus, suis litteris apostolicis omnibus Christi fidelibus in regno, terris dominicis et aliis locis nobis subjectis commorantibus, qui aut ad hanc sanctissimam expeditionem nobiscum profecti uerint et tempore constituto permanserint, aut de bonis suis tautum quanum ei juvta forman et tenorem dietarum litterarum apostolicarum fueri verintatum largit fuorint, plenarino mombus peccatorum siorum indulgenium et remissionem concesserii, cumquo, pro adimplendis omnibus et sinculai in dietis litteria spostolicie contontis, revorendum in Christo patrem Ladoricum de Canoss, episcopum Tricarinesem, suum apod nos ornitoren, juuta facultatem nobis concessam, de vestra probince, fide, integritate et provida circumspectione pieme confidentes, vos ad omnia et singula in praetis litteria spostolicie contonia implenda, expedienda et cavequenda comisimus et deputamus tenoreque prasendum committimus et deputamus sun in quorum tesiminosium his praesentibus sigilium nostrum duximus apponendum. Datum Ambacita, del 179 mensitus secendoris, anno Domini milie-provincia de consideration del consideration del consideration del provincia del pr

DE NEUFVILLE.

Instructions curvayers per le Roy à mestire Josée de la Garde, vicalre de Thoolous, commis et depuis par le luty, untre sire, et par reverend per en Dicu mumeignour l'evesque de Tricari, ambassadeur devers iceley sire pour nostre sainte per le Pape, jonchaut le faire el execusion de la balle, ostroide et décemne par ley, du judicie et roisside en ce royaume durant deux aus, finis en MDNYII et SYIII, despotiels instructions et premders la tenur Fronsit :

Instruction à messire Joses de la Garde, vicaire de Thoulose, commis et deputé par le Roy, et reverend pere en Dieu monsigneur l'evesque du deputé par le Roy, et reverend pere en Dieu monsigneur l'evesque du deur de l'accident le fait et execution de la buile octroye et decernée par luq jubilé et croisade ordonné et establi en ce royaume, pays, terres et seigneur est de l'elevaiseme de Boy, durant deux ans, pour faire la guerre aux infidelles, de ce que ledict commissione aura à faire pour le faiet de ladite commission.

Premierement verra et entendra ledict commissairo les lettres que le Roy ui escript et le vidinus de ladicte bulle qu'il luy envoye, ensemble toutes les facultés et puissances qui lui sont donners par icelle, tant des absolutions, compositions, dispenses, confessionaulx que auttres facultés contenues en la dicte bulle.

Item. Parlera ledict commissairo à quelques notables personanges religieux ou lays de la ville principalo ou authres villes dudict diocess qui ont acconstumé de prescher, et par caspecialo à ceulx qui prescherent esdictes villes l'advent et qui y prescheront le arraeme et lesse solomnelles, pour prescher ladicte croissele, pardon et jubile, et aussi toutes les facultés et discrete ladicte croissele, pardon et jubile, et aussi toutes les facultés et discrete la l'est de la comment et de l'authre de l'authre de la comment de la co

Hem. Faira ledict commissaire poser et attacher aux portes des eglises

desidets villes et des grosses paroisses et bourgades audiet diocese les sommaires desidetes facultés qu'on lui envoye, afin que checun les ontende, lesquels sommaires, qui sont imprimez, le ltoy fait reflaire pour ce qu'ils sont restrainets et que en iceult tous les chapitres de ladicte bulle en sont contenus, et les donner a utiliet deputi.

Item. Ledit sieur faira faire une bonne quantité de confessionaut qui restront signe par un notaire, et y lièra haiser espace en blane pour yneur le nom de celur, ou celle qui vouldra avoir leudits confessionauts, et seront envoyez audiet depaté pour les sceller de sel que le Rey lui envoye, lequel servira à ce et à toutes autres depesches qu'il fauldra faire pour le faict de ladice croisdes, pardone et jubilé.

Idem. Seront choisé et céeur par locite commissaire et le nombre de bons condesseurs suffissaire et idenies qu'il adviera, en charume egiles dudict dioc come de sont les tronceps et quesces dudict jubilé, pour confesser ceut qui le voudhont gaigner et urent faculté de desouders selon la forme de ladicte balle. Eatre tesquels en l'egiles cathrofulle dudi tideose y en aura six, gens a de home conscience, hors de suspirion, qui auront puissaien, et non sultres, de faire les compositions des restitutions et bailler les solutions d'écelles, et et aven expessement capinet aux autres confesseurs que, si autrus fadresses à nut pour lesdictes restitutions, ils les reavoyent et remetten auta six à ce cordonne, lesquels an erceptront, ne auront aucun derin desdictes compositions, sur princ d'excommontiment, ains espiondront à ceuls qui fairent solicles restitution de nettre celts messes leurs decires autrestopes cau registre des despenses : clles se bailleront par ledict commissaire et non par suitre.

Item. Le Roy faira taxer toutes les facultés qui sont contenues en ladicte bulle et faira imprimer lesdictes taxes, qu'il envoyera audict commissaire.

Item. Eaira faire ledict commissaire lessificies quesces et tronque de bois en la principale egidue de cheune descitest willes dutide diosecs, equelas etals, qui viendront gaingner ledit jubilé mettront ce qu'ils donneront pour le gaigner; et au tronqu'el l'egiles calaberfaile y aura deux estaignes, l'une pour nættre les deniers du pardon, l'autre pour mettre les deniers qui protiendront desdictes compositions que ledict commissaire et six confesseurs depuis par luy fairon, et usus il grarent des despenses et confessionaux.

Item. En chacun desdicts troncqs y aura trois serrures et trois clefs dont l'une sera es mains dudiet commissaire, l'aultre du recepveur et l'aultre du contrerolleur.

Ilem. Ledici alvota, feste ci caresme passez, ou quand fedici commissaire terra estre necessair, il appellera fedici receptivar et controvelluer et de principaut: chanoines recturas ou beneficiers de l'eglise où seront lesdrets tronça, et les ouvrionat, comptrorant, nettrotta par inventaire les pieces tant d'or, d'argant, bagues, que autitres choses qui se trouveront esdicts trouços, et les bissers et belibra folicit commissaire es anista delict receptors qui na ballera son recepisé, et de co le controvilleur faira registre, par les quels nocepisés et registro ludicit receptors un est comptable.

Item. Et pour ce faire est besoing que desdicts commissaire, recepveur et

contrerolleur se transporteront esdictes villes dudict diocese, et en tout et partout fassent en sorte que Dieu, notre sainet pere le Pape, et le Roy y soyent bien et loyalement serviz, et ils seront, comme la raison, payez et salariez de leurs peines et vacations.

Hem. A ordonné ledict. Roy audict recepteur paver les frais qu'il fault laire en ceste manicre, par ordonnée dudict commissaire et certification du contrerolleur, et sera ordonné auxdicts six confesseurs delegacz par ledict sommissaire salaire competent afin qu'ils ne exigent ne prennent aucune chose desdictes compositions qu'ils fairont. Ainsi signé.

FRANÇOYS DE NEUFVILLE.

Mémoires signez de la main du Roy, envoyez audiet commissaire pour le faiet de ladiete croisade, dont la teneur a ensuit.

Memoires de ce qui est à faire touchant le faict de la croisade.

Promiercment, fault envoyer plusicurs placars des articles de la bulle de ladicte croisade, translatee de latin en françoys, et en bien gros nombre, car il en fault attacher es portes principalles et carrefours de toutes les cités et villes principalles de ce royaume, et egises principalles d'icelles villes et cités.

Hem. Fault eavoyer aultro gros nombre de confessionault selon la forme composee sur ladicte bulle, car il n'y aura guere de gens qui n'en prennent, et fauldra que lesdicts confessionault soyent scellez du sceau de ladicte croisade, signez et soubscripts du notaire deputé par lesdicts sieurs commissain».

Hem. Est à noter qu'il fauldra bailler à ung chacun confesseur deputé et ordouné pour ouyr les confessions, une bulle en latin et une en françoya avecque ung confessional et une taxe des rehabilitations, absolutions, dispenses et compositions, et pourra ledict commissaire deputer tel nombre de confesseurs qu'il verra estre aflaire.

Item. Seront députés par une chacun desdicts commissaires six des plus noblès doctes et ayanus confésseurs, qui seront gena de honne conscience, auxquels seront baillez bullo en latin et en françoys et celle dudict avec plus estres conféssionands, tauxes et ordonances en forme d'absolution, et leur sera baille la surintendance et aultres facultés d'absoultée, dispenser et resont conduires et pouverner, touchant les matters de l'appende et de l'appende de l

loit avoir lettres d'absolution, dispense ou rehabilitation, pour seureté de son us, ledict sieur commissaire luy pourra bailler in foro conscientite duntaxat, soubz le secau de ladicte croisade, en ensuyvant le texte de ladicte tierce forme d'absolution.

Item. Fault à ung chacun desdicts sieurs commissaires en son endroit se preparer pour faire publier et intimer ladicte croisade, et ouvrir les tresors de l'eglise le dimanche de la septuagesime, et que ledict commissaire, le samedi de ladicto sentuagesime, fasse bien et honnestement accoustrer son tronca, au milieu duquel sera une belle et grando croix en laquelle seront escripts ces mots en bien grosses belles lettres: In hoc signo vinces, et semblablement qu'ils y seront bien roquis que ung chacun commissaire fist uno belle baniere en laquelle le pape fust peinct en son grand pontificat, accompaigné de plusieurs cardinaulx et aultres prelats estant en pontificat et mitrez de mitres blanches, à dextre, et le roy à la senestre, armé tout en blanc, excepté le harnois de teste que porteroit son grand escuyer, accompaigné de plusieurs priuces et aultres seigneurs, tous armés ; et de l'aultre costé de ladicte baniere, des fustes et aultres banieres pleines de Turcs et aultres infidelles; et que ledict dimanche de la septuagesimo ledict sieur fist faire procession solennelle; et quo ladicte baniere do ladicte croisade marchast devant la croix, et faire ung beau et devot sermon au peuple; et pourra estre desployée la dicte baniere tous les dimanches et festes aupres du troncq.

Hem. Fauldra que le diet sieur commissaire fasse appeler par devant luy tous les plus grands prescheurs des cités et villes de sa charge, afin de aller endyetre de prescher ladicte croisade, et vertueusement echorter lo peuple à icelle, en leur promettant quelques salaires honnestes selon leur mérite. Ainsi siené.

FRANÇOYS DE NEUFVILLE.

Letters de tres revened père Auboles Bèller, cuellans de Bourges, et de reverend pere en Bies Logs de Canous, veresque de Bapuit, et de Trizres, commissaires en cerva perile, équetés sur notre saines pere le Pape, par lesquetles, quant da porocir à cuit sonc dauné, ils out persuis et octrygé aux persebents et la creisaire et juité le généro de dessers et alutaines qui y seront donner par cerla qui devatement y donneront de teers hieus; desquetles leutres la teneur franqui;

Antonius Bohier, miseratione divina, sancte remanæ ecclesia præbyter, cardentials Bituriensis, nuncupata se serensismo et nivotissimo principe et domino, Prancorum rege christianissimo, Mediolanique duce, et Genau domino, ac Ludoriena de Canosas, pole et apsolicios es ello gratia Bistocensis et Tiracinais ecclesiarum episcopus, per sanctum Caristi patrom, et dominum Loeem, drivina providenta param, decimum, super publicatione et expedidione litterarum apostolicarum sanctissimae crucistae seu expeditionis in Turas es et also Christi ondais inimicos, cominssaria sepetilate dequatti, dilecto nobis in Christo ejasdem sanctissimae expeditionis in civitate et diocesi Tudosasam endocro et particulari commissario, salutem in domino. Cum nos superioribus mensibus per litteras nostras volsi directas concesserious fecularios delicios.

dinum et mendicantium regularibus, et verbi Dei prædicatoribus, pro dictæ sanctissimæ expeditionis publicatione et prædicatione in ecclesiis et locis aliis addeputatis et deputandis in eisdem civitate et diocesi quintam partem omnium et singularum oblationum et pecuniarum ab eisdem, sanctissimo operi per Christi fideles, pro tempore, oblatarum promittendi et decimum essignandi et assignari faciendi cum effectu, usque ad festum sancti Martini hiemalis proxime clapsum, intellexerimusquo, fide dignorum relatione, diligentia ac labore eorumdem prædicantium confectum, et ut Christi fidelium ardor ac devotio magis ac magis excreverit auctæ que inde sint eorumdem Christi fidelium oblationes, quo res cedit in non mediocrem usum atque utilitatem eiusdem sanctissimæ expeditionis; hinc est quod nos, pro viribus cupientes omnibus quibus possumus remediis juvare eamdem sanctissimam expeditionem, ac de vestris scientia et fidelitate plurimum in domino confidentes, plenam et liberam facultatem insuper concedimus, tenore præsentium, eisdem presbyteris socularibus et quorumvis ordinum et mendicantium regularibus et verbi Dei prædicatoribus jam per vos deputatis, seu aliis quibuscumque per vos deputandis in ecclesiis et locis aliis ad id, ut præsentes deputatis, in eisdem civitate et diocesi, quintam partem omnium et singularum oblationum et pecuniarum eidem sanctissimo operi per eosdem Christi fideles pro tempore oblatarum promittendi et decimum assignandi cum effectu, à prædicto festo sancti Martini hiemalis proxime elapso, usque ad octavas solennitatis corporis domini nostri Christi Jesu proxime futuras inclusive. In quorum premissorum præsentes litteras fidei et per notarios et secretarios nostros infra scriptos subscribi mandamus, et fecimus sigillum nostrum anpensione muniri. Datum Rothomagi, die sexta decima mensis decembris, et Bajocæ, die vigesima eiusdem mensis, anno Domini millesimo quingentesimo decimo sentimo. Sic signatum de mandato reverendissimi domini et ducatus.

## Visa de Varioltus per regem, et zanocensis Zerselus.

Lettres institzes de Roy, ootre stre, adressées à Jehan Clarber, receptour de ladicie croisade, à messire Raymond Baffin, contrevolleur, et à messire Josse de la Garde, vitaire general, commisnaire subdelegot, par lesquelles le Roy, oostredict sirle, Jean manulé vaquer et enteodre charen en son ressort au faiet et acceution de su commission ; desquelles lettres missitres nomberripaes les tenens s'ensayreal.

DE PAR LE BOY CARE ET BIEN ANÉ. ÎL a pleu à notre sincit pere le page cettepre ung juible êt plenier remission, durant dieva sns. à bus vrays chrestiens de nostre royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obesisance et subjection, qui donnerout et clarigrient de teurs biens pour employer à faire la guerre aux infidelles et conquerir la terre sainete et empire de Grece, deteous et usurpez par lestifies infidelles, ania qu'il est contenu par les bulles que sur ce nostrediet sainet pera a octroyees, par lesquelles sussi il donne et concelo plusieurs sultres graces et indust derlerze en icelles, et donne puis-sance à nous ot à son ambassadeur devers nous, l'oveaque de Tricary, de commettre gras et personages pour mettre è a execution lesdicecery, de commettre gras et personages pour mettre à execution lesdice-

builes : à ceste cause nous avons, pour ce faire, commis notre cher ot bien amé messire Josse de la Garde, vicaire de Thoulose, et vous, pour faire la recepte des deniers au diocese de Thoulose, par le contrerollo et certification de messire Raymond Baffin; si, yous mandons et commandons tres expressement que vous vaquiez et entendiez à faire ladicte recepte, tant en l'eglise cathedralle dudict diocese quo des aultres eglises ot paroisses des villes d'iceluy, où les capses et troncos seront posez et establiz, selon les instructions que sur ce en envoyons audict messire Josse de la Garde, dont yous prendrez ung double, pour selon cela vous y gouverner et vnus trouver toujours ensemble, ledict contrerolleur et vous, à l'ouverture desdicts troncqs, desquels your aurez chacun une clef; et les deniers que vous en recenvrez et qui viendront desdicts troncqs baillez et delivrez, ainsi qu'il vous en sera par nous mandé et ordonné, et nous y servez, comme en vous avons confiance. et au regard des frais qu'il conviendra pour ce faire, faictes les, et payez par ordonnance dudict de la Garde, et vous seront allouez. Donné à Amboise, le xvuº jour de decembre l'an mil cinq cent seize, Ainsi signé, Françoys de Neufville. Et dessus lesdictes lettres est escript ce qui s'ensuit : A nostre cher et bien amé maistre Jean Clucher, notaire de Thoulose.

DE PAR LE DOY CHER ET BIEN AMÉ. Il a pleu à nostre sainct pere le papo octroyer un jubilé et pleniere remission, durant deux aus, à tous vrais chrestiens de nostre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obcissance et subjection qui donneront et eslargiront de leurs biens pour employer à fairo la guerre aux infidelles, et conquerir la terre saincte et empire de Greco, detenus et usurpez par lesdicts infidelles, ainsi qu'il est contenu par les bulles que sur ce nostre sainct pere a octrovees et envoyces, par lesquelles aussi il donne et concede plusieurs aultres graces et indults declarez en icelle, et donne puissance à nous et à son ambassadeur devers nous, l'evesque de Tricary, de commettre gens et personnages pour mettre à exécution lesdictes bulles: à ceste cause nous avons, pour ce faire, commis nostre cher et bien amé messire Josse de la Garde, vicaire do Thoulose, et vous, pour fairo le contrerollo de la recepte des deniers aux diocese et ville dudict Thoulose, qui se fera par nostre cher et bien amé Jehan Clucher, leguel aussi nous v avons commis; si, yous mandons et commandons tres expresseement que yous vaquiez et entendiez à faire ledict contrerolle tant en l'eglise cathedralle dudict diocese que es aultres eglises et paroisses des villes d'iceluy, où les canses et troncas seront poséz et establiz, selon les instructions quo sur co eu envoyons audict messire Josse do la Garde, dont vous prendrez ung double, pour, selón cela, vous y gouverner et vous trouver toujours ensemble, ledict recepveur et vous, à l'ouverture desdits troncqs, desquels vous aurez chacun une clef. Donné à Amboise, le xvii jour de decembre, mil cing cent et seize. Ainsi signé. Françoys do Neufville. Et dessus lesdictes lettres est escript : A nostre cher et bien amé messire Raymond Raffin, chanoine de l'eglise metropolitaine de Thoulose, à Thoulose.

DE PAR LE BOY CHER ET BIEN AMÉ. Nostre sainct pere le pape, vicaire de Dieu nostre createur en terre, et pasteur de l'universelle chrestienté, de-



sirant par exhortation divine augmenter nostre saincte foy catholique et religion chrestienne, extirper et destruire à la gloire et louange de Dieu nostre createur les infidelles ennemys de nostre foy, Turgs et Mahomestes, et leurs damnées sectes et erreurs, pour les reduire et convertir à la loy de grace; considerant que, pour y parvenir, il est necessité prealablement conquerir es mettre bors de leurs mains et subjection l'empiro de Grece, Constantinople et aultres lieux et pays oultremarins qu'ils occupent et tyranniquement usurpent sur la chretienté, et que sommes le successeur et imitateur des tres louables preux et vertueux roys tres chrestiens qui ont defendu, conservé et gardé l'eglise militante, exaulcé et augmenté par l'expedition de leurs propres personnes le nom de nostre saulveur et redempteur Jesus; sachant aussi le grand zele et affection que nous avons, en imitant nosdicts predecesseurs, de mettre à effect de nostre povoir son sainct vouloir et entreprinse, nous a. comme premier fils de l'Eglise, exborté, prié et requis de ce faire, ce que avons entreprins et deliberé, aidant notre divin Redempteur, et par les secours et aides que nous esperons que les aultres princes et tous bons chrestiens aimant Dieu et desirant leur salut y feront tant de leurs personnes que de leurs biens : à ceste cause, et afin que ceste saincte et louable entreprinse sorte effect, nostredict sainct pere, par ses bulles à nous envoyées, a de sa puissance et grace donné, concedé et octroyé à tous vrais chrectiens estans et demeurans en nostre royaume, pays, terres et seigneuries de nostre subjection et obeissance, qui avec nous à cette saincte expedition et voyage seront et demeureront durant le temps sur ce prefix, ou qui, pour y subvenir, donneront et eslargiront de leurs biens, selon la forme et teneur desdictes bulles, pleniere remission et indulgence de tous leurs pechés, avec plusieurs aultres graces, concessions et indults declarees en icelles : pour lesquelles mettre à executions nous et nostre tres cher et grand amy l'evesque de Tricary, ambassadeur de nostre dict sainct pere devers uous, en vertu du povoir que avons par sadicte bulle, vous avons, comme personnage que sçavons estre vertueux et de bonne conscience, ainsi qu'il est requis en tel cas, choisi et ordonné pour ce faire en la ville et diocese de Thoulose, et vous envoyons sur ce nos lettres de nomination et commission, et pareillement ledict evesque de Tricary, les siennes qui sont attachees avec le double de ladicte bulle. et aussi vous envoyons instructions de la forme que y aurez à tenir. Si, yous prions instamment que faire povons que vous y vaquez et entendez soigneusement et vertueusement et en faictes votre debvoir, comme à vous avons confiance, en manière que aucuns abus ne faultes n'y soient faictes, et en ce faisant vous serez ferme à Dieu et à nostre dict sainct pere ; et aussi vous advertissons, pour le sçavoir et prescher, que puis nagueres les Mores et Barbares infidelles et ennemys de nostre divine foy ont couru et sont venuz à grosse puissance jusques es isles de nostre conté de Prouvence, où ils ont prins, rayi et emmené plusieurs chrestiens pour les tourmenter et livrer à martyro; pour à quoy obvier nostredict sainct pere, nous et les Genevois nos subjects, avons mis sus et dressé une grosse armee de mer qui incontinent est partie pour les aller trouver, et en a defaict une partie et ramené lesdicts prisonniers chrestiens; et encore avons sur mer, pour ceste cause, deux de

ose principeuls capitaines, le coute Peter de Navarre et frere Berardin de Valas, avecques force anvirus, fusies et gallers, pour endommager lesdices ennemys; coi il a convenu et convient faire de grans frais qui se remonstrent, as peuple par leolides predictieurs, and ne plus les intrite y aider et subjective production de la convenu et convient faire de grans frais qui se remonstrent as enconvoir leidict pepile à devotion, li fiscente, le jour de l'ouverture duoire; jubilé et pardon, procession generalle pour remercier et rendre graces à leur oustre redenier, dec ex qui a peu a nostre autorit preu ouvrir ête revers de l'Églies pour ung et ben, et suasi pour supplier notre divin redemplacer que, pour l'augmentaine ne catallation de sa foy; il sous dottent peut de complexer que, pour l'augmentaine ne catallation de so, foy; il sous dottent varie par de deventire, l'an mil cinq cent et seine. Ainsi signé. Françoys de Nortille. Et désaus lesdicies letter est except; à nostre oter et ble na messire lesse de la Gardo, vicière general de nostre amé et feal conscilier l'archrevague de Thoulose.

### COMPUTUS PARTICULARIS JOHANNIS CLUCHER, RECEPTORIS CRUCIATÆ, etc.

Compte de maistre Jehan Clucher, notaire royal bourgeois de Thoulose, commis par le roy, nostre sire, et ses lettres missives données à Amboise le xviie jour de decembre, l'an mil cinq cent et selze, à faire la recepte au diocese de Thoulose des deniers provenans et issans du jubilé et pardon general de pleniere remission, donné et concedé par nostre sainct pere le pape durant deux ans à tous vrais chrestiens de ce royaume, pays, terres et seigneuries de l'obeissance et subjection du roy, nostredict seigreur, l'esquels donneroient et éslargiroient de leurs biens pour employer à faire la guerre aux infidelles, et conquerir la terre saincte et empire de Grece. detenuz et usurpez par lesdicts infidelles, ainsi qu'il est contenu par les bulles que sur ce nostrediet sainct pere a envoyees, par lesquelles aussi il donne et concede plusieurs aultres graces et indults déclarés en icelles, et donne puissance au roy, nostre dit sire, et à l'evesque de Tricary, son ambassadeur envoyé devers iceluy sieur, de commettre gens et personnages pour mettre à execution lesdictes bulles y ensuyvant, lequel povoir le roy, nostredict seigneur, a pour ce faire commis, ordonné et deputé messire Josse de la Garde, vicaire general de monseigneur l'archevesque de Thoulose, commissaire audict diocese, sur le faict de l'execution et publication desdictes bulles, pardons, et indulgences; et pour contreroller lescicts deniers qui viendront et isserout comme dict est, d'iceulx pardon et jubilé, le roy, nostre dict seigreur, a commis et ordonné messire Raymond Raffin, chanoine de l'eglise metropolitaine dudict Thoulese, comme apport par deux aultres lettres missives du roy, nostredict sire, dennees comme les precedentes, tout-s lesquelles lettres missives sont transcriptes et rendues cy devant, et semblablement y sont transcriptes et rendues les instructions et menioires faictes et envoyees par le l'ey audiet maistre Josse de la Garde, commissaire, selon lesquelles IV.

instructions et memorres lesdicts commissaire, recepveur et contrerolleur devoient executer et exercer leurs charges et commissions, et mesmement poser et attacher aux portes des eglises, villes, bourgades et grosses paroisses dadict diocese, les sommaires desdites facultés et en aucunes eglises dudict diocese les troncqs et capses pour mettre les deniers de ce venans et provenans. et aultres choses plus à plein specifiees et declarees esdictes instructions, memoires, commissions, lettres patentes et missives du roy, nostre dict seigneur, de la recepte et despenses faictes par ledict maistre Jehan, recepveur à cause des deniers issuz et provenuz audict diocese de Thoulose, tant pour les confessionants que pour les deniers du jubilé, prins et trouvez es troncas estans tant en ladicte ville de Thoulose que dehors, specifiés et déclarés en ung cayer de papier signé et arresté de la main dudict messire Josse de la Garde, commissaire, et dudit messiro Raymond Raffin, contrerolleur, cy rendu pour la verification de la recepte de ce present compte rendu à court par Guillaume Voisin, procureur dudict maistre Jehan, fondé par lettres de procuration cy rendues comme il s'ensuit.

RECEPTE et premierement ouverture des tronces pour la premiere desdictes deux anners. Buissant mil cinq cent et dix sopt.

## COLLECTIO TOTIUS RECEPT.E, etc.

Le dimancho de Quasimodo, xxx jour d'avril, "Ian mil cinq cent et dixaspt, heure de buit à neul beures apres mil fi, la tel et el moprile le torco de l'episis metropolitaine de Sainet. Estienne de Thoulose, tout clos et fermé à trois ciefe et selidé doux sexux, et mis en la maion archipies/coule dudict. Thoulose et selidé doux sexux, et mis en la maion archipies/coule dudict. Thoulose par lessifiet commissaire, tresorier ou receptreur et contrerolleur en presence de messire beland de Verramine, channon et celerier de ladicte egilee. Thomas le Franc, recleur en ladicte egilee, Domengo Yaussonet, bourgeois, et plassieurs autients; et le lendemain, en presence que desass, lesdicte commissaire, recleur en ladicte egilee, Domengo Vaussonet, bourgeois, et plassieurs autients; et le l'endemain, en presence que desass, lesdice commissaire, recleur en ladicte egilee, Domengo Vaussonet, bourgeois, et de passeurs de l'action de la contre de l'action de la contre de l'action de l'action de la contre de l'action de l'action de la contre de l'action de la contre de l'action de l'acti

Ouverture des tronçes posez et assis es villes et bourgades, eglises et paroisses dufict diocese estant hors ludicie ville de Thoulose.

jubilé, où a esté trouvée la somme de vingteinq livres cinq sols cinq deniers tournois, pour ceci. 25 l. 5 s. 5 d. De l'ouverture du troncq de Francarville, tant des confessionaulx que

do jubilé, où a esté trouvec la somme de cent deux sols unzo denlers tournois, cy. 5.1.2 s. 41 d.

Be l'ouverture du tronge du lieu Sainet-Rernard, tant des confessionatils

De l'ouverture du troncq du lieu Sainct-Bernard, tant des confessionauls

| que du jubilé, où a esté trouvee la somme de six livres six sols sept deniers |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| tournois cv 6 l. 6 s. 7 d.                                                    |
| De l'ouverture du troncq de Versel, tant des confessionaulx que du jubilé,    |
| où a esté trouvee la somme de six livres six sols sept deniers tournois,      |
| cy 6 l. 6 s. 7 d.                                                             |
| De l'ouverture du troncq de Montastruc, tant des confessionaulx que du        |
| jubilé, où a esté trouvee la somme de unze livres trois sols ung denier tour- |
| nois, cy 44 l. 3 s. 4 d.                                                      |
| De l'ouverture du troncq de Roquescours, tant des confessionaulx que du       |
| jubilé, où a esté trouvee la somme de six livres dixhuit sols neuf deniers    |
| tournois, cy 6 l. 4× s. 9 d.                                                  |
| De l'ouverture du troncq de Bussec, tant des confessionaula que du jubilé,    |
| où a esté trouvee la somme de dix livres tournois, cv                         |
| De l'ouverture du troncq de Frontcin, tant des confessionaulx que du          |
| jubilé, où a esté trouvee la somme de vingt livres douze sols sept deniers    |
| tournois, cy                                                                  |
| De l'ouverture du troncq de Chasteau Neuf d'Estroictefont, tant des confes-   |
| sionaulx que du jubilé, où a esté trouvee la somme de dix livres quinze sols  |
| ung denier tournois, cv                                                       |
| De l'ouverture du troncq de Boloc, tant des confessionaulx que du jubilé,     |
| où a esté trouvee la somme de trentesix livres ung sol quatre deniers tour-   |
| nois, cv                                                                      |
| De l'ouverture du troncq de Castel Genest, tant des coufessionaufs que        |
| du jubilé, où a esté trouvee la somme de trentecing livres tournois, cy 35 L. |
| De l'ouverture du troncq de Castel-Mauro, tant des confessionaulx que du      |
| jubilé, où a esté tronvec la somme de huit livres seize sols six deniers tour |
| nois, cy                                                                      |
| De l'ouverture du troucq de Totens, tant des confessionaulx que du jubilé,    |
| où a esté trouvee la somme de huit livres treize sols unze deniers tournois.  |
|                                                                               |
| cy                                                                            |
|                                                                               |
| jubilé, ou a esté trouvee la somme de trentesix livres huit sols dix deniers  |
| tournois, cy                                                                  |
| De l'ouverture du troncq de Lanta, tant des confessionaulx que du jubilé,     |
| où a esté trouvee la somme de six livres dix sols ung denier tournois,        |
| cy 6 l. 40 s. 4 d.                                                            |
| De l'ouverture du troncq de Taravel , tant des confessionaulx que du jubilé,  |
| où a esté trouvee la somme de vingteinq livres seize sols six deniers tour-   |
| nois, cy 25 l 46 s 6 d.                                                       |
| De l'euverture du troireq de Forquevaulx, tant des confessionaulx que du      |
| jubilé, où a esté trouvee la somme de dix livres cinq sols sept deniers tour- |
| nois, cy 40 l. 5 s. 7 d.                                                      |
| De l'ouverture du troncq de Vernecque, tant des confessionaulx que du         |
| jubilé, ou a esté trouvee la somme de quaranteung sols unze deniers tour-     |
| nois, cy 41 s. 44 d                                                           |
| De l'ouverture du troncq de Miramont, tant des confessionaulx que du          |
|                                                                               |

| publik, ob a esté trouves la soume de quarnetueux sels cinc deniers tour- néis, cy                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De l'ouverture du troncq de Bégalin, tant des confessionaulx que du jubilé,                                                                                                           |
| où a esté trouvee la somme de cinq livres sept sols anze deniers tournois,                                                                                                            |
| cy                                                                                                                                                                                    |
| cy 21. b. s. 7d.  De l'ouverture du troncq de Vieille Thoulose, toot des confessionant que uls jobils, où a esté trouvre la somme de vinçtune livres trois sols six des resurents, cy |
| cy                                                                                                                                                                                    |

| De l'ouverture du troncq de Fontanilles, tant des confessionaulx que di<br>jubilé, où a esté trouvee la somme de soixante sols neuf deniers tournois |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cy 3 L. 9 d                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                      |
| De l'ouverture du troncq de Villenovelle, tant de confessionaulx que de                                                                              |
| jubilé, où a esté trouvee la somme de cinq livres treize sols sept denier.                                                                           |
| tournois, cy 5 l. 43 s. 7 d                                                                                                                          |
| De l'ouverture du troncq de la Valette, tant des confessionaulx que de                                                                               |
| jubilé, où a esté trouvee la somme de trois livres buit sols quatre denier                                                                           |
| tournois, cy 3 l. 8 s. 4 d                                                                                                                           |
| D'une auttre ouverture du troncq de l'Isle en Jourdain qui est pour le                                                                               |
| deuxième année, tant des confessionaulx que du jubilé, où a esté trouvee l                                                                           |
| somme de neuf vingt dixhuit tivres trois sols sept deniers tournois                                                                                  |
| cy 498 l. 3 s. 6 d                                                                                                                                   |
| De l'ouverture du troncq de Grenade, tant au troncq du jubilé que pou                                                                                |

nois, cy. 4.9 s.
De l'ouverture du troncq de Boulhac, tant du troncq du jubilé que pour les
confessionaulx, où a esté trouves la somme de cinq livres deux sols ung denier tournois, cy. 5.1 2s. s. 4.
De l'ouverture du troncq de Castenet, tant pour le troncq du jubilé que

De l'ouverture du troncq de la Bastide de Sainct Furny, tant pour le jubilé et les confessionaulx, où a esté trouvee la somme de cinquanteneul livres duinze sols tournois, cv. 59 l. 45 s. De l'ouverture du troncq de Seinct Frontin, pour le jubilé et confessionaulx, où a esté trouvee la somme de vingtdeux livres tournois, cy. 221.

De l'ouverture du troncq du bourg Sainct-Bernard, tant pour le jubilé que pour les confessionaulx, où a esté trouvee la somme de vingtneur livres dix-sept sols tournois, cy. 291. 47 s.

cy. 23 l.

De l'ouverture du troncq de Plaisance, tant pour le jubilé qua pour les
confessionaulx, où a esté trouvee la somme de quarantehuit livres tournois,
cy. 48 L.

De l'ouverture du troncq de Montgiscard, tant pour le jubilé que pour les confessionaulx, où a esté trouvee la somme de quarante-huit livres tournois, cy. 48 l.

De l'ouverture du troncq de Montgiard et de Montesquieu, tant pour le jubilé que pour les confes onaulx, où a esté trouvee la somme de quarante invres six sols tournois, cy. 40.1.6 s. De l'ouverture du troncq de Ville Franche, tant pour le jubilé que pour les-

De l'ouverture du troncq de Gardoulz, pour le jubilé et confessionaulz, où à esté trouvee la somme de tross livres douze sols tournois, cy. - 3 l. 4 s, De l'ouverture du toocq de Sainet Léon, tant pour le jubilé que pour les

De l'un erture du troscq de Sainct Léon, tant pour le jubilé que pour les confessionauls, où a esté trouve- la somme de vingtsix livres tournois, cy. 26 I. De l'ouverture du troncq de Montgaillard ot la Basside de Belvesse, tant

Dell'essonaux, où esté trouvec la somme de deux livres neur sois xi denice confessionaux, où esté trouvec la somme de deux livres neur sois xi denicer sournois, cv. 21. 9 s. 6 d.

De l'ouverture du troncq de Bassiege, unt pour le jubilé que pour les confessionauls, où à exét trouver le sonme de trenteung sols tournois, cy.

34 s.
De l'ouverture du troncq de Osmille, tant pour le jubilé que pour les confessionauls, où a exét trouvee la somme de cent dix sols trois deniers tournois, cy.

140 s. 3 d.

SUMMA TOTALIS recepta prasentis computi.... 3,700 l. 88 s. 6 d.

numerona de ce present compte, et premierement deniers builles à gens qui en doivent compter.

A maistre Jehan Grossler, póstaire et secretaire da roy, nostres sire, et par luy commis à serie i compete et receipero les desiens et da crisiado ecterpo; par nostre sainet pere le pape au troy, nostredict seigneure, en son reyaume et authres terres es seigneurier de son bobissance. In sommié de quitare cante es seigneurier des non bobissance la sonniée de quitare cante metaleure hivres d'auset se desient fources de partie d'auter de faite creepteur peut deviror à causet de la district ercepteur peut de situit décesse l'auter de la comme del la comme de la comme

Audict majstre Jehan Grossier, par se quittance escripte le x four de juing l'an mil eign ente dibuit, le somme de deux cent quanantehuit vivre toès sols tournois, sur ce que lediet recoprour peut debroir à cause des sicties recoprende par le debroir à cause des sicties respects du roy, nostre de sitere missières du roy, nostre si diet recepte à la phape par vert des letters missières du roy, nostre sire, donnees à Amboise, le dernier jour d'avril, comme par sadiete qui lance cy recdue appert, pour ecci. "248 l. 3 s.

Aultre desponne fisiete un lécliet maistre debna (lacher, por Porfonnauxe de méssire losse de la Garde, docteur en throughe, ticalier genaral de lives reverend Pere en Dien monampieur l'archevesque de Thublouc, commissaire schomie par le flay, nontredict site, auf la latei de la revisage et ce, ensayvant les lettres ministres et instructions signetes de la main fin, floy, et at-operapies et modules an commencement de ce couple.

A Pierre Laugiere, la somme de seize sols tournois, pour avoir collé quatre

| cents articles et en avoir posé et assis environ deux cents aux portes et carrefours doulet. Touclese, par la feste de Dasques, pour ceci              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A messire Arnaud Sammatier, pour avoir mis les troncqs à l'archiprestre de Montestruc, la somme de deux livres cinq sols tournois, cy 2 l. 5 s         |
| A Raymond de Long; pour avoir faict six douzaines et demie d'armes<br>pour mettre aux portes, la semme de trois livres tournois, cy                    |
| soixante sois tonrnois, cy                                                                                                                             |
| somme de douze sols tournois, cy                                                                                                                       |
| A messire Anthoine Carriere, pour avoir porté des articles par la Gas<br>coigne, la somme de six livres tournois, cy                                   |
| A messire Reniesi, pour quatre cadenas pour mettre auxdits troncqs, le<br>somme de quarante sols, cy                                                   |
| estre deu pour avoir sonné le pardon et ladicte feste de Pasques, la somme                                                                             |
| de soixante sols tournois, cy                                                                                                                          |
| huit sols six deniers tournois, cy                                                                                                                     |
| lieux, et avoir fourny des clous pour les cadenas, la somme de vingtsept sol                                                                           |
| six deniers tournois, cy                                                                                                                               |
| A Bertrand Bolx, pour avoir servy au troncq de Sainct Estienne de Thou<br>lose, par l'espace de quinze jours, la somme de dixept sols six deniers tour |
| lose, par l'espace de quinze jours, la somme de dixsept sois six deniers tour                                                                          |
|                                                                                                                                                        |

nois, cy. 47 s. 6 d.
Pour le disner qui a esté faict à centr qui out esté presens à veoir compter l'argent du tromcq dudict Sainct Estienne de Thoubse, et pour le cuisinier, la somme de soisandedouse sois torronis, ey. 27 s.
Aut prescheurs de Thoubse, pour avoir presché lesdicts pardons, la nomme de dichuis litres tearnisés; cy. ...

A maistre Jehan Bourlier, notaire, pour avoir vacqué à mettre et lever lesdits troncs, au diocese dudict Thoulose, par l'espace de quinze jours, audit temps de Pasques, la somme de quinze livres tournois, cy..... 45 l. A frere Pierre Servati, pour avoir presché ledict pardon au lieu d'Auriac. A messire Clinet Tasta, pour avoir vaqué à asseoir les troncos, la somme de quarantequatre sols sept deniers tournois, cy....... 44 s. 7 d. A messire Jehan Terrein, de Thoulose, la somme de cent sols tournois. peur avoir vaqué à bailler les lettres et garnir les noms et surnoms d'iceulx qui les prenoient à l'église de Thoulose, au temps de Pasques, cv. . . 400 s. Aux campaniers dudict Sainct Estienne, pour avoir sonné les cloches et avoir faict nettover l'eglise, la somme de quarante sols tournois, cv., 40 a. A ceulx qui ont seellé les confessionaulx do ladicte croisade et jubilé, la A messire Jehan Bonissent, secretaire de monseigneur de Thoulose, pour pour avoir faict huit mandemens en parchemin, et avoir signé quatre cens articles pour les mettre par les portes des églises, la semme de six livres A Jehan Grant, imprimeur, pour avoir imprimé mille petits articles et cent confessionaulx en parchemin, la somme de cent dix sols tournois, cy. 440 s. A Jehan Bodret, apoticquire de Thoulose, pour trenteune livres de cire rouge, et aussi pour quatorze mains de papier, la somme de dix livres dixsept A maistre Guillaume de Villario, notaire, pour avoir signé et remply les confessionaulx et commissions, et avoir faict les actes aultres de ladicte Au recepyeur de ladicte croisade, pour avoir esté asseoir les troncus et lever l'argent, pour sa peine de treize jours, la somme de vingthuit livres tournois, cy...... 28 L. A monsieur le contrerolleur de ladicte eroisade, pour semblable cause, la A M. le commissaire d'icelle croisade, à trois chevaulx, pour semblable A maistre Jehan Bourlier, pour avoir faict deux doubles de la recepte et mise de ladicte croisade, la somme de trente sols tournois, cy...... 30 s.

## Anltre despense pour et sur la feste de Noêl. .

A Thomas Nouvel, pour avoir faiet use bleme et autite troncq meilleur pour meutre à l'egislane frbouloie, a isoment de douze livres tournois, c.y., 421.

A Raymond de Vilno, pour avoir faiet trois cent cinquante armoiries au prix de douze demiers tournois pour jece, vallant la somme de dissapst livres du sols tournois, c.y.

A Mattine Grant Jehan, pour avoir faiet deux autiers capses de ferbaine, pour meter au troncq neuf, la somme do vings tools tournois, cy... 20 s.

A maister Fastateon, marchand, pour avoir farie te compétir et coffee

nonveau de ladicte croisade, la somme de dix livres cinq sols tournois, cy. 40 L 5 s. A messire Jehan Terrein et aux companiers, pour avoir gardé les tronaçes et sonné à l'église de Sainct-Estienne, la sommie de quarante-ung sols tour-

nois. cy

A Jehan Bodret, apoliciqaire, pour avoir fourny dixeept livres de cire et douze
mains de papier, et firelle pour lier les confessionaulx; pour toutes Jeschictes purties, la somme de six livres quatre sols dix deniers tournois, cy. 61, 4 s. 10 d.

voir presché ladicte croisade aux lieux de Fronien, Boloi, Sirac et Villandrie, la somme de six livres tournois, cy.
A maistre Guillaume de Villario, notaire, pour avoir signé les lettres et articles de ladicte expedition et commission, et autres actes necessaires pour recluxt qui alloiten et venoient pour lesdictes affaires à italiche Seso de Noel,

Author desponent et min fécires par e dict rescoirer en la destribue et dereibles name de na comme.

als pour les prâce de lies preschere et publiche, jubiler e sainter ensistage par soules les regiones autorises par les prescheres et publiches productions de la regione de la regio

## Et premierement :

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An prescheur de la Greulet, pour sa quinte part de quatre livrea neuf cels tournois, a esté payee la somme de dixept sols neuf deviers tournois, cy                                                                              |
| cy                                                                                                                                                                                                                               |
| cy. 30 s. 4 d. Au prescheur de Sainct Aigne, pour sa quinto part de six livres unze sols neuf deniers tournois, a esté payee la somme de vingtsix sols trois deniers tournois, cy. 26 s. 3 d.                                    |
| Au prescheur de Haulte-Rive, pour sa quinte part de soixantehuit livres dix sols quatre deniers tournois, a esté payee, la somme de quinze livres quatorze sols tournois, cy                                                     |
| Au prescheur de Miramoht, pour sa quinte partie de quatrevingtdeux livres quinze sols cinq deniers tournois, a esté payee la somme de seize livres unze sols ung denier tournois, cy                                             |
| Au prescheur de Forquevals, pour sa quinte partie de cinquante livres. ung sol trois deniers tournois, a esté payes la somme de dix livres trois deniers tournois, pour ecci                                                     |
| Au predicateur de la Bastide Sainct Furny, pour sa quinte part do cinquanteneuf livres quinze sols tournois, a esté payee la somme de unzelivres dixneuf sols tournois, cv                                                       |
| Au prescheur de Sainct Frontin , pour sa quinte part de vingtdeux livres tournois , a esté payee la somme de quatre livres seize sols tournois , pour ceci                                                                       |
| Au predicateur de Grisolles, pour sa quinte part de quatorze livres tournois, a esté payee la somme de cinquantesix sols tournois, cy                                                                                            |
| quatre livres cinq sols tournois, a esté payee la somme de quatre livres dixsept sols tournois, cy                                                                                                                               |
| deniers tournois, a esté payec la somme de quinze sols trois deniers tournois, cy                                                                                                                                                |
| nesté payee la somme de vingtung sols sept deniers tournois, cy. 21 s. 7 d.<br>Au prescheur de Verfeuil, pour sa quinte part de deux cent cinq livres<br>quinze sols cinq deniers tournois, a esté payee la somme de quaranteune |
| livres trois sols ung denier tournois, cy                                                                                                                                                                                        |
| deniers tournois, cy                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                  |

| An prescheur de Vessiere, pour sa quinte part de vingt sels tournois, a este payee la somme de quatre sols tournois; cr. 4 a. Au prescheur de Montastruc, pour sa quinte part de cent trois sols unactual deniers tournois, e selé payee la somme de vingt sols end deniers tournois, comme de la comm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CY. A prescheur de Sainet Foy de Peyrol, pour sa quinte part de neul'i tre dixneur sols cinq deniers tournois, a esté payee la somme de trenteneur sold is deniers tournois, ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cy 41. 42.  Au prescheur de Plaisance, pour sa quinte part de dixhuit livres cinq soltournois, a esié payce la somme de soixantetreize sols tournois, cy 73 s  Au prescheur de Mongiscard, pour sa quinte part de quarantebuit livres ont esté trouvées audici Mongiscard des offertes pour le jubilé et induits, i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| esté payee la somme de neuf livres douze sols tournois , cy 9 l. 12 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Au prescheur de Montgiard et Montesquieu, pour sa quinte part de<br>quarante livres qui ont esté trouvees au troncq dessus dict, a esté payé la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| somme de huit livres tournois, cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Au predicateur de Ville Franche, pour sa quinte part de quarantequatre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| livres douze sols tournois, a esté payce la somme de huit livres dixhuit sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| quatre deniers tournois, cy 81, 48 s. 4 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Au prescheur de Ville Novelle, pour sa cinquieme partie de la somme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| de vingtsix livres tournois, a esté payce la somme de cent quatre sols tour-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nois, cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Au prescheur de Gardoulx, pour sa quinte part de soixantedouze sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tournois, a esté payee la somme de quatorze sols quatre deniers tournois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| part de vingtune livres treize sols tournois, à cause que dessus, a est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| payee la somme de quatre livres six sols sept deniers tournois, pour cecl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Au prescheur de Sainct Leon, pour sa quinte part de vingtsix livres tournois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lui a esté payee la somme de cént quatre sols tournois, cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| livres quinze sols tournois, cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Au prescheur du Pin , pour sa quinte part de quarante livres tournois, lui :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| esté pavee la somme de huit livres tournois, cy 8 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Au prescheur de Carmaing, pour sa quinte part de dix livres unze sols neu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| deniers tournois, lui a esté payee la somme de quarantedeux sols quatro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| deniers tournois, cy 42 s. 4 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Au prescheur d'Auriac, pour sa quinte part de quaranteneuf sols sir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

doniers tournois, esté payee la somme de neuf sols huit deniers tournois. cy..... 9 s. 8 d. Au prescheur de Saixes et Murel, pour sa quinte part de soixante livres dixhuit sols unze deniers tournois, à cause que dessus, a esté payee la somme de douzo livres trois sols neuf deniers tournois, cy....... 42 l. 3 s. 9 d. Au prescheur de Axas, Paulhac et Garoiduch, pour sa quinte part de trentehuit sols dix deniers tournois, lui a esté payee la somme de sept sols Au prescheur de la Vage, pour sa quinte part de quatre livres six sols neuf deniers tournois, lui a esté payee la somme do dixsept sols trois deniers Au prescheur de Sainct Pierre et Lages, 'pour sa quinte part de cinquantedeux sols dix deniers tournois, lui a esté payce la somme de dix sols six deniers tournois, cy...... 40 s. 6 d. Au prescheur de Bassiego, pour sa quinte part de trenteung sols tournois, a esté payee la somme de six sols deux deniers tournois, cy...... 6 s. 2 d. Au prescheur de Osmille, pour sa quinte part de cent dix sols trois deniers tournois, a esté payee la somme de vingtdeux sols tournois, cv..... 22 s. Item. Plus à massire Jehan Terrein, pour avoir gardé le troncq à Pasques de l'annee derniere, la somme de soixante sols tournois, pour ceci...... 60 s. Aux campaniers de Saiuct Estienne, pour avoir sonné la grosse cloche, la somme de vingteing sols tournois, pour ceci.................. 25 s. A ung enfant qui croit au troneq, la somme de quinze sols tournois, cy 45 s. A ceulx qui ont seellé les confessionnaulx, la somme de quatre livres tournois, cv....... 4 l. A de Villario, notaire, pour avoir signé les confessionaulx, articles et sommaires, et a esté par lui retenu les actes, a esté pavec la somme de guatre A Gervas Aigret, pour avoir assis et collé les grands articles et les attacher avec les armes aux portes et carrefours de Thoulose, la somme de vingtsept Plus il a esté payé à maistre Jehane Grant, Jehan et Faures, imprimeurs,

prior in esse pays a masser senant orans, senant orans, mainteners, poor avoir inspirate, set rinquante grands escussons do croisade, la somme do dixbrat livres tournois, cy.

Ples à 1-plan Bodret, espleier, pour papier et cire rouzo gomme à 8.1. Ples à 1-plan Bodret, espleier, pour papier et cire rouzo gomme à 8.2. Ples a 6-plan Bodret, espleier, pour papier et cire rouzo gomme à 8.1. Ples a 6-plan Bodret, soule somme do sis tivres doues ols huit deurier tournois, pour ceci.

6.1. 42 s. 8. d.

Hen. A. André Thibault et Miréné Mahault, pour avoir sejelt tous les confissionaults, pour la deuxieme annee du jubié, a esté paye la somme de trize livres dis sols tournois, cy.

4.3.1. 69. 4.

tournois, ev. 40 s.

Au vicairé de Forquevals, pour ses vacations d'avoir distribué les confessionaux et gardé le troncq, lui a esté payee la somme de trente sols tournois, cv. 30 s.

ey... 20 s.

Au tresorier de la crajsade, pour avoir vaqué lui et son homme avec deux
chevauls, en l'annes dernière de latiche croisade, par l'espace de quinn
jours à recquilir les deniers dudici ballé et croisade, lui a esté payes le
somme de treate levres tournois, qui est aux frais de quariente sols par jour,
pour cred la soupme de... 30 l.
Au vicaire de Verfuil, pour avoir distribue les confessionaista audici
lieu, et au lieu de Bourz, lui a esté pavie la gome de di livres tournois.

neu, et au neu ou pourg, not a esse payee ia somme de dix invres ournois,

10 l.

Au notaire, pour faire dix huit mandemens, et pour avoir signé tous les
articles sommaires et confessionaulx, à esté payee la somme de vingt livres
autrimois ex-

tournois, cy. 20 l.
Au vicaire de Sainct Lis, pour avoir distribué les coafessionaux audicticu, a esté payee la semme de dix sols tournois, pour ceci. 40 s:
Payé pour ung coffre, avec la serrure et cloux à Haulte Rive, pour faire le

tropec, la somme de trente neuf sols huit deiriers tournois, cy... 39, 8, 8, 1.
Phis payé no terre duitel tien de l'aubite Rive, pour soris sonde so cleches et gardé le troncq du dict lieu, la somme de trois sols quaère deniers
tournois, pour ceré.
A sun, messiger pour avoir esté querir dudict lieu de llaulus Rive à
Thouldes des confessionauts, a esté payee la somme de cinq sols teurnois,
cv. 5, 8, 8.

Item. Plus payé audict Grossier, la somme de deux cent quarautehuit livres trois sols tournois, ninsi qu'il appert par bullette datee du dixieme jour de juing 4548, et signee dudict Grossier, pour ceci.......... 248 l. 3 s.

Item. Pour les gaiges de messine Josse de la Garde, docteur en theologie, et vicieire gecend de tres reversed pere en bies, monsiègneur l'archevesque de Thoulose, lequel na attresé toute affaire et ordonnance de Indicte croisade, les sommaires et toute affaires mossières et utiles audict affaire, pour les deux ans de Indicte croisade, à raison de ceut livres tournois par an, qui est pour lesdictes deux annes, la somme de deux cens intres tournois, pour cei.

2001.

Item. Pour le contrerolleur de Indicte croisade messire Naymond Raffin.

Plus, pour le recepveur de ladicte croisade, pour ledict temps, a cc.

livres par an; vallent ponr lesdictes deux annees la somme de deux cens livres teuriois, pour ceci. 200 l. Plus; pour la grosse de deux cahiers de papier, contenant vingtang feuillets et demi de papier, esquels sont contenues les receptes et despenses de ce

SUMMA FRACTIONUM...... 952 L 14 s.

### DESPENSE CONNENE

# SUMMA TOTALIS EXPENSE PRESENTIS

VINERON.

### II. - PAGE 70.

# Précis historique de la prise de Malte, en 4798.

DATEBLAC.

A la fin de l'année 4787, une escader française, sous les ordres de l'amiral Brueis, parat d'eaux Ille. Son intentine faité desondre sidispositionels relationes de l'amiral bablistats, que dépuis quefque temps de sourdes menées avaient provoqués à la évolte. En prodégant une révolution, l'amiral français aurait voulu s'emparer de ce boulevard de la chrétiènteit; mais les périodes révolutionnaires à syant pas assez germé dans les espris pour favoriser une semblable entreprise, cet animel leval a crésière.

Le 10 du mois de juin 1798, une nouvelle armée navale, sous les ordres du général Bonaparte, escortant un convoi de trois cents bâtiments machands qui transportaient une armée de terro de quarante mille hommes et nee nombreuse artillerie, parut devant la cité Valette. Des émissaires envoyés par le directoire, ayant précédé l'artivée de l'escadra, avaient réuni de nombreux partisans, tout prêts à seconder les entreprises révolutionnaires.

Bosaparte fit demander au grand maître Bompsech, par le cousul de Prance, l'earticé du port pour son escarde, sous le présenté de la ravitailler et d'y prendre de l'eau \*. Il demandait aussi qu'on lui fit la cession de quéquies fosts. Ce général s'attendait à ur refas, et sa demande n'ésait qu'un présetue bostile. Le grand maître fit répondre qu'il ne pouvait assessux pouvaient venir prendre l'eau qui leur serait nécessaire, ainsi que les chaloupes de chaquo viassessux pouvaient venir prendre l'eau qui leur serait nécessaire, ainsi que les provisions de bouché dont l'armée pouvait avoir besoin, et, quant à la remise des forts, que salrement le consoil avait mal compris les paroles du reséral.

Bonsparte se hâta de faire envisager cette réponse comme une insulte. Il assembla son conseil de guerre, et ordonna le débarquement de toute l'armée pour aller, disait-il, prendre l'eau qu'on lui avait refusée.

Dass un instant quarante mille hommes envahirent le sol d'une terre amie; et, dans le temp que les chalouges recevaien des approvisionements un entante envelopaient quelques milices que le grand maltre avait enveyées pour échierre leur marche. Les soldats fueren terroyés dans leurs villages , et les chevaliers qui les commandaient transportés prisonniers sur les vaisseux.

Au premier bruit de l'invasion, tous les habitants de l'île étalent venus se réfigier dans la capitale : leur arrivée fut le premier signal des troubles et de là confusion.

Quatre mille révolutionaires mirent en jeu tous les ressorts qui pouvaiers objere la désorganistion. Ils persiderent au pueple que les chevileires le trabissient \* La force armée se mit en pélene révolte, et masseura ses ofisciers. Les ches de puisseures postes furent immolés dans cet reuques popularie. On voyait transporter dans la ville des chevaliers blessés ou mourante qui avaient dés frappés par leurs propres sodies.

La muit qui suivit cos tristes évémements fut encore plus affreuse. Des cris de mort rețentissaient de loutes parts, du haut des fortifications de la ville appéles les Caroliters. Le bruit du canon se faissia tentedre à chaque instant; les boulets, tirés sans objet, planaient sur la ville pour redoubler l'effroi des bubliants. Les ordres qui furett donnés pour faire cesser ces seines de

¹ L'ordre se reposait avec bonne foi sur la neutralité de son port, réglée par le traité d'Utrecht; par lequel il avait été déciblé qu'on ne pourrait y admettre plus de quaire vaisseaux de guerre appartennat aux poissances héligéranies.

A Propoge de l'ilir fet atisquée, l'ordre avait perda ses popaescious en France, c'est-à-sère la misité de son revenu; on sionnait des secours aux enigres qui venabres en Roite y chercher on suitre; le tretore de l'Esta était entièrement éposité, et les préparatifs qu'on avait Litta à l'arrives de l'exciter ensections, avaient été payés par la caisse du grand mattre. Ce manque de foods a brast rese encontrole à la dérettion des troujes.

désordres restèrent sans effet. Quelques patrouilles de soldats fidèles furent fusillées en parcourant les rues , où elles cherchaient à rétablir l'ordre '

L'armée ennemie, qui environnait la ville, encourageait par sa présence les scènes sangiantes auxquelles la cité Valette était en proie.

Le grand maître et ceux des membres du conseil qui n'avaient aucun poste à commander, étaient rassemblés en permanence dans le palais magistral. Une morne doileur était peinte sur les visages; ils considéraient avec effrie l'horreur d'une situation qui ne permettait pas même aux chevaliers de mourir avec sloire.

Une foule de factieux forcent les portes du palais, inondent la chambré du conseil, en crian qu'i fallais suven la ville des horreax du na sauxi; et l'or força le grand maître d'envoyer une députation au général français, pour lai demander les nissos d'un prieul tientata ut ortic des grans. Sur-lo-champ, le général envoya un de ses aides de camp pour pariementer; pais dédaignant une réponse, li réligieum en capitulation qu'il signe et la gina d'acti habitants de fille ". Le grand maître et le conseil, à qui elle fut présentée, repousereul avenue de la conseil de qu'il elle fut présentée, repousereul avenue d'actie la moistre marque d'affission de cate d'infiquité.

L'armée ennemie inonda la ville; quelques forts voulurent résister. On leur présenta cette capitulation illusoire, et l'Île entièré tomba entre les mains du général Bonararte.

Ainsi, après une possession de trois cents années, attaqué par une révultois inouvie et coutres laquelle on ne puuvait opposer auture n'ésitance, l'ordre fat forcé d'abandonner le chel·lieu de sa résidence, et les chevalieurs, qui donnsient un saile à l'honneur et aux malleururs, furont eut-un-ênnes forcés d'en chercher un autre; les soutiens de la religion et de la monarchie soccombérent sous les coups de ever, qui navient dési ammonété tant de ruines.

Le grand maître et une partie du conseil se retirèrent à l'rieste. L'empereur Paul I concentra product quédque temps à Pletrobourja, l'a résidence de chevaliene. Sous un nouveau grand maître, ils s'établirent à Messine, ensuite à Catane. Une commission nommés à Paris par les chevaliers farancis reçur ses porvoirs par une buile du pape l'ét VII, et l'assentiment du l'entenant du magistère et de conseil de l'order. Elle eul l'houseur d'être présente du migistère et de conseil de l'order. Elle eul l'houseur d'être présente formes légales.

\* Le régiment des chasseurs fot un exemple de fidélité. Chaque soidal était propriétaire. Aueun d'enx ne quitsa le poste qui lui avait été coufé. Les chefs de ce corps étalent le hailli de Neveu,

grand fanconnier, et le commandeur de Châteanneuf, commandant des arsennux.

3 Le commandeur Pouredon de Rendjat, dejà comma du général Bonaparte, signa le trafté saes aucus postroir, Le chevaliert Annal, ministre d'Espagne, s'en rendil gerant. Arrive dans sa patric.

Il fal jede dans un czeboj un il kreulina sa czeriere. Le bailli de Trestri, ministre de Najese, prolevo en fareze de devid de conversioned de son unities ur Hife, do peut il Strainte de la versio de la Lorque Bouppurte pril tes récos da procerescensa il se repeal de se s'être emparé de cate le, la def de la Mellerrande, e que core la faire passer ana mains de la poissone rivial de la France, le principal mbjet du Traita d'Amienn etait de faire resiliner à Fordre cette importante postessono. rains, puisqu'il a succombé en défendant leur gloire '. Déjà l'auguste empereur d'Allemagne a étendu vers lui une main protectrice et bienfaisants.

#### ·III. -PAGE 72.

letire de Sélim, empereur des Tures, à don Janu d'Antriche, ini gavoyant des présents, traduite du ture, et extraile du manuersi de P. Dupuy, qui est à le Bibliothèpae du rai, sons le se 120, et ayant pour tière, divers mémoleres servant à l'histoire de Turquie.

Selim, du très-haut et très-glorieux sultan Soliman fils treizième, empereur des Tures, roi des rois, dompteur des provinces, expugnateur des armées, invincible par terre et par mer, n'a point à dédain, entre ses très-hantes pensées, de donner lieu et place à toi, Juan d'Autriche, capitaine de singulière valeur, et avec son sceau d'or et incomparable, qui fait bienheureux qui le regarde, visiter ta vertu, ò jeune homme très-généreux l qui l'as mérité en cet espace de temps que tu as été seul qui aies donné commencement aux pertes et dommages que jamais la très-haute et toujours heureuse et admirable maison des Ottomans ait sentis et reçus des chrétiens ; ce qui m'a invité, encore que je sois offensé, à te rendre, par les dons et présents que je t'envoye, ample et illustre témoignage de ta vertu; et lesquels dons et présents, si tu les considères comme tu dois, tu les devras certainement estimer beaucoup plus que ta haute et bonne fortune, attendu qu'ils te sont envoyés par celui lequel, étant entre tous les hommes le plus grand, se fait un peu moins que égal à toi par ces siens présents et libéralités; ce qu'il a été plus facile à beaucoup de désirer que d'espérer obtenir. Prie Dieu qu'il te garde de notre ire.

### Meubles euroyés.

Six robes zibelines; une desquelles a été achètée dix-huit cents écus.

Deux robes de martre, de valeur de mille écus.

Trois robes de loup-cervier; l'une desquelles est doublée francée de satin cramoisy, brodée à l'environ d'or battu, plus d'une paulme de large là où est portraict la vie de Selim, ayeul de cestuy Grand-Turc, de valeur de cinq mille ducats.

Quatre tapis grands ouvrés d'or et de soie, très-beaux.

Seize couvertures de lit sains poil, poliétées en partie d'or, partie de soie. Deux douzaines de couvertures toutes ouvrées en or et soie, très-belles. Deuze douzaines de couteaux de table fournis de pierreries.

Deux douzaines de cimeterres, partie avec fourreau et manche avec force pierreries; en l'une desquelles est une très-grosse perle et de très-grande

<sup>3</sup> Le 4 janvier 4840, le rol de Naples a poblié un décret par loquet il résubilit l'ordre de Maler, dans ses Estas et lei rend les commanderies qui lai appartement apparavant. Le 25 de ce mois, le réclabissement de l'ardre fut celètre para de remonair erilgience, dans l'églie de Salue-Ferisant, en présence du buill'Candida, lieutenant du magistère et de tous les chevallers de Majle se trouvant lates à Naples.



valeur, et sont toutes en damas de très-bonne trempe et de parfait taillant. Ouutre douzaines d'arcs avec leurs flèches.

Six selles de cheval, toutes garnies d'or et d'argent, et très-belles.

Cinq douzaines d'étriers ornés à la damesquine, et très-beaux éperous. Une douzaine de verres et vaisseaux de cuir à boire, gernis d'or,

Autres tres-beaux flecons ou bouteilles pour boire eau, garnis d'or, et plusieurs autres choses seigneuriales.

Plusieurs robes à la turquesque, partie courtes, partie longues. de toile d'or, avec pierres précieuses.

Bésonse de Joan d'Autriche, général de l'armée chrétienne, à Sélim, empereur des Tures,

Far les mains d'Aconat de Natolie, eumoque, j'ai requ do 11 part, avec bou oquer, le lière et les présents; l'un digné de la libérnilée, et l'autre du témojgange de la vertu qu'il a plu à Dieu ma d'onner pour les décines de ses fédères of Giones de la maissio ottomane, à la pueule, en garçona de peuderne de la vertu qu'il a plu à Dieu ma d'onner pour les décines de ses fédères of Giones de la maissio ottomane, à la pueule, en garçona de peuderne que qu'en peu en préprimenter les armes. Ti-parço considére quelle fin s'es dels suivre, poisque un me confesses capitaine de vertu singulière. Du tout je ternade géone, et, pour reconnablete les appareils des chrétiens, lequelayat put ne montre, non-estelment je lui ai doncé lu le, mais fait vor a son aise toutes mes provisions et desseins, qui sont de le-faire continente guerre; ¿ la tout les décispieres de compter su souverain degré de les plasgrandes grandeurs que Juan d'Autriche nit accepté les présents et répondu aux lettres de Sellem emperur fure.

Ces deux lettres sont sans dete; mais il est facile de voir qu'elles ont été écrites oprès la betaille de Lépante. La lettre originale de Sélim, écrite en ture, est scellée au commencement et à la fin du sceau impérial.

# IV. - PAGE 80.,

(La pière justificative qu'on va lire ést no abrêgé d'on excellent mémoltre rédigé sur des correpoddances très-colominemes qui o'uni jamais à cé publicés et qui sont consérvées au ministère des staires étrangères.)

Précis des aégociations qui enfent lien à Rome en 1661 et 1662 entre le gape, l'empereur, le roi de France, le roi d'Espagne et la république de Veulse, pour la formation d'une tigne contre les Turcs.

Le prince de Gross-Waradin avait répandu l'alarme è Vienne, en Hongrie, et même dens toute l'Allemegne.

Le pape Alexandre VII, cédont aux sollicitations de l'empereur et des Vénitions, concui l'idée d'une ligue contre les Tures plus générale que celle que le pape Ple V avoit formée contre eux en 4571 avec le roi d'Espagne et la republique de Venise; en conséguence, il fit faire par son nonce à Paris, en 1066 et en avril 4664, de vives instances auprès de Louis XIV pour que ce monaque atrità dana la ligue el envoyá à Bone une personae de confiance din de prendre part à la négociation. L'ort, pour réponde aux désirs du souverain pontife, fit partir dans le mois de juin M. d'Aubeville, gefuilhonnne de la chambre, qu'il mund d'instructions et chargen de pleins pouvoirs, à l'effet d'intervenir aux négociations et u traité de la ligne avrè ce cardinal Autoine Barberin, qui était déjà à Bonne en qualité de protecteur des églises de France.

M. d'Aubeville reçut ordre de remettre sous les yeux du souverain pontife, toutes les considérations qui auraient pu détourner le roi d'embrasser les ouvertures qui lui étaient faites par le saint-siège, telles, par exemple, que la protection de la religion dans les possessions ottomanes, l'intérêt très-notable qu'avaient les sujets du roi de conserver le commerce du Levant, qui serait infailliblement ruiné par une rupture ouverte avec la Porte, et la manière dent l'empereur Léopold, depuis son élection, avait agi avec le roi. Mais Sa Majesté très-chrétienne, s'élevant au-dessus de ces considérations et de ses griefs personnels, voulait non-seulement donner des preuves de dévouement pour une cause qui intéressait la chrétienté, mais encore faire auprès de ses alliés, les princes de l'Empire, tant protestants que catholiques, les instances nécessaires nour les déterminer à entrer dans la ligue. Comme on avait déià objecté la lenteur des résolutions germaniques pour apporter des secours, qui, trop tardifs, deviendraient inefficaces, dans le cas probable où les Turcs fondraient prochainement sur la Hongrie et l'Autriche, M. d'Aubeville était chargé de répondre qu'il dépendait de l'empereur même de prévenir la lenteur des délibérations, en permettant que les séances de la diète, qui n'étaient que suspendues, fussent reprises à Ratisbonne, suivant la demande des princes et États, ces princes et États promettant, de leur côté, do n'y agiter d'autre questiou que celle des secours contre les Turcs.

L'ouverture de la diéte répondait aux objections, et rendait inntile l'expédient que le nonce du pape avait proposé de la formation de treis corps d'armée pour agir en Hongrie; le premier, composé des troupes de l'empereur ; le second, de celles du pape, du roi et des princes d'Italie ; le troisième, des troupes réunies des États de l'Empire. Le nonce pensait qu'on pouvait diriger immédiatement le deuxième corps sur la Hongrie; mais le roi jugeait que ce corps ne pourrait être assez puissant, en arrivant en Hongrie, pour s'y trouver d'une force convenable à la dignité des souverains qui l'auraient envoyé. D'ailleurs. Sa Majesté-et ses alliés de l'Empire s'étaient mutuellement engagés à ne prendre de pareilles résolutions que d'un commun accord et à ne faire marcher et agir leurs forces que conjointement. Ce deuxième coros devant être composé des troupes du roi et des forces d'Italie, il aurait fallu, pour que celles de Sa Majesté se rendissent en Hongrie, qu'elles traversassent la plus grande partie de l'Allemagne isolément et sans qu'on put fixer au juste l'endroit où elles pourraient se joindre à celles d'Italie, ce que Sa Majesté ne jugeait praticable que dans le cas où les forces de ses alliés se trouveraient réunies dans le même temps que les siennes marcheraient dans l'Empire. M. d'Aubéville devait en outre faire comprendre au pape, que Sa Majesté n'entendait pas que le corps dans lequel seraient

ses tropos se trovvát, par sa médiocnité, entièrement exposé à la discretion de l'empereur, dont la conduite antérieure pouvait faire craindre qu'il n'est intention, avec lo temps, de ruiner ou de réduire à rien les troupes françaises par les fatigues de la guerre ou par d'autres moyens indirects, lorsqu'il en aurait tird quelques service.

If fut ajouté à ces iostructions, et pour la direction particulière de M. d'Aubeville, qu'à l'égard de la qualité des secours qu'on pourrait promettre à l'empereur, ni le roi ni ses alliés ne consentiraient point, quetque ligue qui se fit, à lui donner jamais aucune assistance en argent, mais seulement en troures.

M. d'Auboville carrie a Rome le 17 juin 1661, et cut as première audience du pape le 5 juilles saviant. Une particularité, franquable et en quelque sorte inexplicable de cette audience, c'est que-le souverain pontifie, après voir loud in piète du roi, qui le portité dans la lique contre le Ture, ajouts :

Que présentement il n'y avait rien à biere, que le roi d'Espaçae avait de grandes allaires avec le roi de Protugat; que le roi de Prologne n'est de grandes allaires avec le roi de Protugat; que le roi de Prologne n'est que le roi de Protugat que le roi de protuct par le roi de la protuct de la contre la consensation de la contre la contr

Ce peu d'empressement du pape au début de la négociation, contrassiti fort avec le vid désir qu'il avait témoigné de voir arriver la négociateur. Tonaii-il au refas qui vauit fait le roi d'adopter les mesures provisoires proposées par le nonce? C'est ce qu'on ne sait pas. Il est probable que le pape obéissait, ne otte circonstance, aux craintes panifestées par l'empereur.

Cependant Louis XIV, dôtel en système qu'il avait adopté, avait dépeté, avait dépeté, avait dépeté, à ses ailliés d'illemagne le sieur de Gravelle avec des instructions conformés à celles dont M. d'Aubeville était porteur. Le succès de cette démarche fut prompt et complet : la délibération des princes et Eats catholiques et protestants fut unanime. Le roi en reçu'il no nouvelle de Francfort le 6 juillet; il de donna en nonce, et M. de Lionne le manda à M. d'Aubeville le 9 du même

- « A présent, disait ce secrétaire d'Etat, que lo principal point est résolu,
- « le ministre du roi à Francfort s'appliquo à faire prendre les autres résolu-« tions touchant le nombre et la qualité des troupes dont on pourra former « ce corps auxiliaire, leur marche, leur action, et les précautions qu'on doit
- « demander à l'empereur pour leur sûreté : en quoi il ne se perdra point « de temps.
- « Cependant, je puis vous dire que nous voyons assez clair là-dedans pour « juger que l'alliance peut former un corps da vinet à vinet-quatre mille
- « hommes, à quoi se joignant encore les troupes du pape et des autres « princes d'Italie, il no tiendra derénavant qu'à l'empereur de se prévaloir
- « d'una assistance si considérable, qu'il se pent dire qu'elle doublera tout ce
- qu'il a présentement de forces sur pied, et cela même par le moyen et la t bonna volonté d'une alliance de princes contre laquelle ses ministres avaient
- tant déclame.
  - Le pape, qui avait reçu cette nouvelle par le courrier du nonce, la tini

secrète pendant huit jours ; elle ne fut connue à Rome que par M. d'Aubeville, qui la publia aussitôt qu'il la connut. Ce silence et la froideur qui avait régné dans la première audience, furent un sujet de peine et d'étonnement ponr la cour de Versailles. « Le roi , écrivait M. de Lionne à ce sviet , a été « surpris d'apprendre de quelle manière froide Sa Szinteté vous à parlé de « la ligue des princes chrétiens contre l'ennemi commun; après la passion « qu'elle en avait fait témoigner à Sa Majesté par son nonce ; mais c'est en-« core plus l'affaire de Sa Sainteté que la nôtre, et il suffira à Sa Majesté. a pour sa satisfaction et sa décharge envers Dieu, d'avoir fait toutes les « avances, par rapport à cette ligue, qu'un roi, fils ainé de l'Église et prin-« cipal défenseur de la religion, pouvait faire dans un péril imminent des « préjudices que la chrétienté peut appréhender. Bu reste, il faudra s'y con-« duire avec le flegme que Sa Sainteté elle-même juge à propos. » M. de Lionne écrivait, le 20 août, au sujet de la délibération de Francfort ;

« Le roi a fort approuvé que vous avez rendu public ce qu'il semble qu'on « voulait tenir caché au palais , après l'arrivée du courrier du nonce et des délibérations que Sa Maiesté a fait prendre, par son crédit et à son exemple. a aux princes ses confédérés en Allemagne.

 Il fant une bien mauvaise disposition contre cette couronne, pour étouffer. « de dessein formé, une nouvelle que le nonce avait envoyée par courrier « exprès, et qui aurait obligé un autre pape à en aller publiquement rendre « des actions de grâces solennelles dans l'église de Saint-Pierre ou de Saint-« Jean-de-Latrau, et à écrère ensuite des brefs au roi, comme au seul défen-« seur et protecteur de la chrétienté. »

Sur ces entrefaites, le Turc s'était présenté en Transylvanie avec une avant-garde de seize mille hommes suivie d'un corps d'armée beaucoup plus considérable. Quand on sut cette nouvelle à Rome, le cardinal Chigi, neveu du pape, demanda à M. d'Aubeville s'il avait pouvoir du roi de traiter des conditions de la ligue. M. d'Aubeville répondit qu'il n'avait pas songé à se munir de pouvoirs, depuis que Sa Sainteté lui avait dit que les choses devalent rester en suspens ; que, quant à l'irruption des Turcs , le remède se trouvait dans l'offre faite par les alliés du roi de mettre vingt-quatre mille hommes sur pied. Le cardinal Chigi dit encore que Sa Sainteté désirait que le roi lui fit délivrer les deux cent mille écus que le cardinal Mazarin avait légués pour être employés à la guerre contre les Turcs. M. d'Aubeville expédia en conséguence son courrier à Versailles , pour rendre compte de la conférence qu'il venait d'avoir avet le cardinal et des vaines tentatives qu'il avait faites pour obtenir une audience de Sa Sainteté. Voici ce que répondit M. de Lionne :

« Sa Maiesté est fort piquée, et avec raison, de ce qu'il semble qu'on

« veuille vous réduire ou à négocier seulement avec M. le cardinal Chigi, « sans être admis aux audiences du pape, ou à traiter par mémoriaux avec « Sa Sainteté. Vous ne devez vous accommoder ni à l'un ni à l'autre, qui se-« raient contre l'honneur du roi aussi blen que contre son service, et il suffit « de dire que jamais aucun pape n'a prétendu traiter si indignement l'envoyé « d'un grand roi. Si cette conduite avait à durer, on en ferait ici sentir le controvenum na nonce, at dijk il se li test pour dit; car, depois l'arrivés o de non controi estractionieri, il na pu voir Se Majesé, quicipivi ai ce less les plans presed l'audicine et qu'il l'ait va donner à tous les autres remistres. Nous componens ic qu'il y aveit digi companie lours depois voir arrivés à l'aone que vous réviez pa être admis pau pinés du pape qu'une seule niès, le ne trovers présent, il y a trois giunns à lu demire : i astance que M. la nonce a fait faire au rei pour le voir. Se Majeste répendit ce qu'elle autendais les lettres de l'ordinier prochiai, et que, si elle oppere-tueit par l'our contenu que vous sessier un le pape, elle le verrait le jour envient, l'arrivés par leur contenu que vous sessier un le pape, elle le verrait le jour envient, since qu'un l'autendair le pour envient, son qu'un l'autendair le pour envient, son qu'un l'autendaire.

La conduite de la cour pontispale faisais sentir, à Rome même, que le créd du roi avait besoin d'y être reliqué, et les ennenis de la France étaigent lés premiers à condamner hautement les procédés du pape, ou plutôt de son neveu, à l'égard de M. d'aubeville. Le marquis Methei, anabassoieur de l'empereur, ne tarde pas à réconstite tous les incovénients qui en résultaraient pour la négociation écomèmence. Il essaya de déterminer le souverain pouffe à domes raudience à cet envoyé.

Le pape n'était pas en meilleure intelligence avec les Espagnola. L'umbassadeur du Madrié Opposital tautes les entreprises de sistèm-jere, et Sa Saintelé, pour en exprimer son mécontentement, avec l'angu une conrégation de cardineur d'examiner à plue develt pourvoir aux épliess de Portugui. L'ambassadeur se moquent de ceste mantes, è plus a sui file de l'appendit de L'ambassadeur se moquent de ceste mantes, et plus a sui file de l'appendit de

faire de ligue qu'avec l'empereur et les Vénitiens. Il l'annongs positivement d'ut d'utelle a moiss de septembre 661, en donnat pour moit qu'il voglait faire cette ligue de crainte que les Vénitiens ne lui échappassent, et en ettendant les récolutions des deux rois. Le pape nomma, en ellet, D. Mori, fe cardinal Chigi et le cardinal Rospigliosi, pour traiter et conchre pette l'agepeace l'embassedur de Venise et le merquis Methél. L'ambassedur et exce l'embassedur de Venise et le merquis Methél. L'ambassedur et des rois; que la sien n'entreroit jampel dans li ligue, et qu'elle serait à pertie de l'empereur. Le marquis Mathél et les ministres du pupe firent de vains efforts pour l'épasier.

Quant à l'embassadeur de Venise, il annonça qu'il ne consentirait à aucun traité que la réponse des couronnes ne fût venue, que cette ligue partielle serait le perte de la chrétienté et le moven infaillible de foire abandonner l'empereur et sa république des rois.

Le marquis Mathéi lui-mème s'étant excessi de traiter isolèment, et ayaut dit qu'il lui semiloir risoinemble d'attendre la réponse des Gueu rois, la politique romaine donna le change sur ses propres assertions. Elle prétendit que le pape n'avat pas entendu faire le flague présentement mais bien naire connaître sa résolution de la vouloir faire tout assetid que le retour du cour-fer lui aurait apporté des éclairiséements sur les intentions des rois. Des lors il ne fut plus question de négociation partielle et séparée, mais seulement de present l'erroit de pleins provoirs.

Crux d'Epagine arrivèrent su compositement d'octobre, cett du rei de Pinneo, vers le missi de se mois ; le cardinel Antoise Barberin divarit éte sutorirei da traiter au nom du roi, avec l'intervention de M. d'Auberille. Quant sur deux 'out faillé cets fégèse per le cardinal Maurian pour le guerre entre le Turcs, le roi de France a trait pas jugé à propos de les secorder encore, les demines sur serques de la Hosgire pourta que les aftiers parainsaisent en train de s'arresiger, per la déclaration qu'evait faite le Grand Seigener qu'il lisseratie ne vroje la Fransprine, pouvru qua les peoples fissent élection d'un autre prince qui reconnât tenir cet État de la Prote et lui syst le trible concatante.

A l'égard des craintes que l'empereur aveit manifessées que la trop grande force du corps qui lui écuti offert par le roi et les primes d'Allemages. M. de Lionne avait écrit à M. d'Ambreille « Qui leraj procédui avec une en-citre sincérié, et que, al l'empereur concevait des ombrages, quoique in-ciustes, de la f'exp grande force des corps qu'on iui offrait, croyant tui faire - plate de plaisir, il ovait qui à répondre qu'il à avait pu présentement bet-soin d'an et grand ascours, et que la nocide ou telle portion qu'il narrai jugic d'un de la consecue de l'arche de la consecue de l'avec de l'avec de l'avec de la consecue de l'avec de l'avec de la consecue de l'avec de

L'adjonction de M. d'Aubeville au cardinal Matoine Barberin dans les pouvoirs du roi, devint une nouvelle pierre d'aboppement. Le cardinal en fot offessé et expédia un courrier pour obtenir que le non de cet euroyé filtratiris des pouvoirs. Il représentait qu'il y alleit de son homeur via-èvi de la cour de Bonne, qui approuvait pas le boris de M. d'Aubeville M. de Lionne, dans une lettre au cardinal Abizzi, réfuta complétement les allégations et les rissonements du cardinal Anbizo.

« Si Votre Éminence, lui dit-il, eût été informée de quelle manière s'étaient passées ici les choses quand on prit la résolution d'envoyre à Rome M. d'Aubeville, je suis assuré qu'elle aurait déconseillé M. le cardinal Antoine de dépècher un courrier exprès pour le eujet qui l'y a obligé.

Le pape, il y a six ou espt noie, fait dire au roi par M. le nonce qu'il a dessein de misengre et promovir une lique des princes christies coptur l'ensemi commus. Sa Majesté lour le zèle de Sa Saintelé, et lémoigne sa chéposition à fair voir en cette renocatre qu'il est véritablement le lite el mé de l'Église, Le nonce représente là-desses que, comme la négotiation se peut bien ratier qu'à flome mêne, Sa Saintelé deisrenit bien qu'il plût à Sa Majesté y envoyer quedque personne expresse, bien instruite de ses intentions, et pour entendre aussi les sentiments et les propositions de Sa Saintelé, avec pouvoir de traiter et conclure judito ligue; et sur cela le Sa Saintelé, avec pouvoir de d'abeville; et cherge le nonce de le dire à Sa Saintelé, Il demandé à Votre Excellence comment, après cole, on pent secture left is suir «l'Abeville d'être au moins nommé dans le poavoir, è, moins de vouloir tout à fait dégrader ce gentillemenne, ce que Sa Majeste et doi ni ne veu faire. On a cu même en ce che égrat, or dressant le pour tre doit ni le veu faire. On a cu même en ce che égrat, or dressant le pour et doit ni le veu faire. On a cu même ce cu le égrat, or dressant le pour et de time de control de l'arche et l'arche en ce che égrat, or dressant le pour et doit ni le veu faire. On a cu même en ce che égrat, or dressant le pour et de l'arche l'arche de l'arche l q voir, de ne le mettre pas dans le même rang que ledit seigneur cardinal,

a mais seurement a la un des patentes, comme pour interveinr simplementet ètre présent aux négociations, et signer ainsi le traité, s'il se conclut. Il « semble même que le sisur d'Aubeville aurait bien quelque sujet de trouver

rétrange qu'ayant été envoyé seul et expressément pour cette affaire, il n'y soit plus que comme un simple intervenant.

« Nous avons un prince ferme en ses résolutions, qui considère toutes « choses en les faisant, et qui ne les change pas facilement sans de grandes

« raisons qu'il n'ait pas prévues d'abord.

« Pour l'inconvénient que M. l'ambassadeur d'Espagne ait déclaré qu'il ne
« voulait pas concourir avec M. d'Aubeville, c'est une raison qui obligerait

 plutôt Sa Majesté à le nommer dans cette commission, n'ayant pas accutumé de recevoir la loi de personne, et bien moins des caprices d'un ambaseadeur d'Espacea.

» bassadeur d'Espagne,
« Si monseigneur le cardinal Antoine et ledit sieur d'Aubeville se trou-

« vaient en choses importantes d'avis différents, ils pourront consulter Sa » Majesé pour la décision, et cette raison même montre qu'il est bon pour « son service qu'en matière de si grande considération, où il peut y avoir « différentes opinions, il y ait aussi différentes personnes qui les examinent

« afin que son service en soit mieux fait..., »

On répondit dans le même seus au cardinal lui-même, et M. de Bourlemont chercha, mais vainement, à le ramener à des idées pacifiques, M. d'Aubeville, voyant l'inefficacité des démarches de M. de Bourlemont, prit sur lui d'en faire une directe auprès du cardinal. Il lui dit que déià on avait répandu à Rome que la conduite de Son Éminence dans les affaires de la ligue était l'effet des ordres du roi, et non de la susceptibilité d'esprit de Son Éminence; que Sa Maiesté ne voulait point entrer dans la ligue; qu'elle n'avait point euvoyé de pouvoirs à Son Éminence, qui faisait semblant d'en aveir reçu, et qu'enfin la conduite qu'elle tenait n'était qu'une comédie, paroles que M. d'Aubeville trouvait injurieuses à la réputation du roi et auxquelles il croyait qu'il fallait remédier. Le cardinal Antoine fit de grandes doléances sur le peu de considération qu'on avait pour lui en France, ajoutant qu'il avait servi le roi avec zèle et affection, et que néanmoins il se voyait exposé à de grandes rigueurs de la part de Sa Majesté. M. d'Aubeville opposa aux plaintes de Son Éminence les obligations infinies qu'elle avait à Sa Majesté, notamment celle d'avoir été protégée pendant les persécutions d'Innocent X, et d'avoir été promue aux deux plus belles dignités ecclésiastiques du royaume, celles de grand aumônier de France et d'archevêque de Reims.

Le cardinal, vaincu par les raisons de M. d'Aubeville, ne céda pas sur-lechamp. Cependant il finit par déclarer à M. d'Aubeville qu'il voulait se sacrifier pour le roi, qu'il se trouverait à la congrégation indiquée pour le 20 décembre, mais qu'il ne désirait pas l'y mener. M. d'Aubeville n'insista pas pour l'accompagner.

A cette congrégation furent présents, pour le pape, les cardinaux Chigi, Barbarini, Imperiali, Respigliosi et Corrado; le cardinal Autoine pour le roi; le marquis Pons de Léon, ambassadeur d'Espatine, pour Sa Majesté catholique; l'ambassadeur de Venise pour la république, et le marquis Mathéi, comme ambassadeur de l'empereur Léopold. Tous les pouvoirs étant arrivés, il y fut résoln qu'ils servient portés au cardinal Chigi. Le cardinal Antoine charges M. d'Aubeville de potre cess du roi au cardinal.

Lo roi, voyana le piru d'accord qui existait entre ses dest périppicentiaires et n'obbenant pas d'ailleurs du saint-siégé satisfiction sur les diverses réclanations dont il les avait chargés, se dévida à les rappeir et à remoyre le de de Créqui en qualité d'annèssaséeur extraordinaire. En attendant son arrivée, le cardinal Antoine et M. d'Aubeille represent ordre de continues simultanément la négociation et d'assister aux assemblées qui se tiendraient pour cet doitet.

M. d'Aubeville assista pour la première fois à celle qui eut lieu le 8 décembre, avec le cardinal Antoine et les autres cardinaux, et avec les ministres des princes. La question des pleins pouvoirs y fut traitée, quoique les cardinaux voulussent qu'on abordat immédiatement celle des moyens à employer pour s'opposer aux entreprises des Tures. Le cardinal Antoine soutint qu'il fallait lever les difficultés qui se trouvaient dans les pouvoirs avant de traiter la question au fond, et que pour cela il fallait les envoyer au roi et attendre ses ordres. Les cardinaux s'étonnèrent qu'après que ces pouvoirs avaient été communiqués réciproquement depois-plus de six semaines, on eût tant tardé à relever ce qu'il y avait à dire. Le cardinal Antoine prétendit avoir entretenu le cardinal Chigi et le pape lui-même de ces difficultés, deux ionrs après la communication. On lui reprocha de n'en avoit point parlé dans les congrégations subséquentes anxquelles il avait assisté, et le cardinal Chigi fit entendre que les retards do la négociation étaient dus au refus du cardinal Antoine de se trouver avec M. d'Aubeville, L'ambassadeur de l'empereur et celui de Venise se plaignirent de se trouver au commencement d'une affaire qu'ils avaient crue fort avancée. Quant à l'ambassadeur d'Espagne, lorsqu'on lui demanda son avis, il dit qu'il fallait aller pos à pas dans cette affaire; qu'étant de tres-grande conséquence, il fallait s'y conduire avec ordre, et que, pour l'observer, il était d'avis qu'on s'arrétat aux formalités, puisqu'il en était en question, avant que d'entrer en matière.

M. d'Aubeville prit la parche et dit e (pii ) avait-effectiveness deux mois que les pouvoires aquient été commoniqués, et qui y yant trovré du ce difficultés essentielles, on avait été d'asis d'en parier à la première congrésation, afin de ne point perfuer de treups, et do répondre en quelque s'anon « un zète de Sa Majtesté pour le bien de la chrétienté et pour la sasifaction « un set de Sa Majtesté pour le bien de la chrétienté et pour la sasifaction « qui rétaient tenues depuis qu'on avait trouvé des difficultés dans les pouvers; ni ne sautra pas pourquoi on les avait profess servites, ru qu'on exait province les servites, ru qu'on exait province les avait pardies se servites, vu qu'on exait résolu d'en parler des la première congrégation quis et inéndrait. » La congrégation en seignar sans rice concluve, sprés avoit priété excludie

La congrégation se sépara sans rien conclure, après avoir prié le cardinal Antoine et M. d'Aubeville de faire connaître au pape les difficultés qui arrètaent la marche de la négociation.

Trois jours après, M. d'Aubeville ayant été appelé seul à l'audience du

pape "Sa Saintaté entre en matière sur l'affaire de la ligue et interrogea cet envoyé sur les dispositions faites à cet égard. M. d'Aubeville l'assura que Sa Majesté ne déstrait rien tant que le bien de la chrétienté et la satisfaction de Sa Sainteté.

«Le pape (derivit M. d'Aubeville M. de Lionne) me répondis qu'il le verveyil, et que, puisque cele drisi i, le nébilis pas que les ministres du rei s. Seen de difficultés. Le dis Sa Saisseiré que les difficultés ne prodésient point des services du rei, mais que les ministres de l'emprezer et du rei d'Expagne les avaient mises dans les pouvoirs, et que les serviceurs de d'Expagne les avaient mises dans les pouvoirs, et que les serviceurs de Sa Majes les avaient seulement debervées; et que, s'il y avait quedjeur fantire notte recoortes, elle doit être imputés aux ministres de l'emprezer et du roi d'Expagne; qu'ils auraitent de en user comme le roi, qui avait exemorgé un pouvoir fait de talle manière que l'on n'y pouvait trouver à envoyé un pouvoir fait de talle manière que l'on n'y pouvait trouver à redire et ui revienentit bien la punté des insertions des Maiestes.

« Le pape après cola me demanda les dificultés que l'on trouvait dans les pouvoirs, la commençai à parte de celui de l'empercur, ettis à 83 saineté que l'empercur prenait des qualités qui ne lui étaient point dans , comme celles de duc de Bourgogne, de conte de Férete et de landgrare d'Alsace, le duché de Bourgogne, le comté de Férete et l'Alsace appartenant au roi. è me palagina sousé de cet enfont de l'empercur dit, Caput chruitasi. « populi, qualité que, le roi ne souffiriait jamais qu'un autre pût prendre que le pape, que Sa Majesté en formaliserait autant pour la gloire de Sa Sainteté que pour la sienne propce.

« Quant na pouveir d'Espaçac, aque l'on trouvait à dire que le roi d'Espaçace.

s autre endroit l'empereur ayant été nommé, le roi ne s'y voyait compris que sous se nom de orbor ergere, et que Sa Majesté métraits assurément plus « d'honneur que celui qu'on lui avait fait de le mettre, si l'en pouvait sinisi, d'ine, avec une populace de rois, et dont je me trouvait bien scandius. Sa Sainteté me dit qu'il fallait y remédier et que cela ne devait pas emptéen un dessen la pieux que celui de la ligue, auque el leme econvait encore une « lois de contribuer», et qu'elle espérait beaucoup de la piété du roi, etc. » Les griefs, des pélinjotențirires fançais contre les pouvries envoyes par la république de Venies, portaient sur ce qu'il n'était pas fait mention expresse du me. Sa Mainfeit ne vic fouverant désirée me sons le terme collectif un c. Sa Mainfeit ne vic fouverant désirée me sons le terme collectif

« prenait la qualité de roi de Navarre et de duc de Bourgogne, et qu'en un

république de Venise, portaient sur ce qu'il n'était pas fait mention expresse du pri, Sa Mojesé ne s'y trouvant désignée que sous le terme collectif délle due corone, dont on pouvait induire une égalité qui n'était pas entr-Sa Mojesé et le roi catholique. Le pape, conjecturant que la réformation des pouvoirs entrainerait bequ-

cou de perte de temps, offri au cardinal Autoine une déclaration écrite par laquelle Sà Saintele promit que l'empreure se relcherait des litres de landgrave d'Alssee et de cintte de Ferette. Le cardinal Autoine promit qu'il caminerait relle proposation avec M. d'abeville, et, en attendan, il déclara que ni M. d'Aubeville ni bui ne pourraient se trouvre nux assemblées de la congrégation, tant que les pouvrois de l'empreura n'aureite pas été rébes de la congrégation, tant que les pouvrois de l'empreura n'aureite pas été rébes de non que le marquis Mathén n'aurait pas donné lui-même la promesse écrite de «ne procure d'autres. L'avis epin par l'ambasselvier d'Expagne dans li congrégation à bapselle avant maissé M. Adaberille, sur la convenance de ne riès précipiler et dévi avant maissé M. Adaberille, sur la couverance de ne riès précipiler et dévi server les formalités, n'avant point échappé à l'attention du roi et de son ministre. Ils en tirrents danc conséquences : l'are, que l'ambasseldere, qu'étest méchonest du pope su derrier point, avait voulu le l'émojeter aux dépess même du ben du service et des inéréts de l'emporetur; Fautre, que le roi se se souciait pas beaucoup de la confession de la ligne, ou pour le le roi se se souciait pas beaucoup de la confession de la ligne, ou pour le le roi se le souciait pas beaucoup de la confession de la ligne, ou pour le le roi se souciait pas beaucoup de la confession de la ligne, ou pour le le roi de la ligne, de la ligne, de le roi de la ligne, de la ligne, de la roi de la ligne, de la ligne, de la roi de la ligne, de la roi de la roi de la ligne, de la roi de la roi de la ligne, de la roi de la ro

Au reste, les plus intéressés à la négociation n'y mettaient pas un grand empressement. Depuis les observations sur les pouvoirs communiquées par les plénipotentiaires français, il so passe beaucoup de temps sans que ni l'envoyé de l'empereur, ni l'ambassadeur de Venise, fissent aucune ouvértre cour levre les difficultés ouis v'e renontraient.

M. de Lionne, «ayant enfu reçu la dépecho où M. d'Aubeville renduit compte de l'Orfe fuile par le pape pour garantir l'ervoit de nouveux prouvris de la part de l'empereur, inesta d'shord pour avoir, de préfèrence, une pronesse positie du marquis Matthé. Cependant le rois e déternina à sénsetre la garantie du souverais pontife, et it demander que la réformation des pouveris se fui le plus tât possible. Quinze plus avaits, sur la nouveille que la cavalerie impériale aurait éprouve un échee, Lonis XIV avait cordonné que la crastierie impériale aurait éprouve un échee, Lonis XIV avait cordonné que la crastierie mont de la compartie de la cavalerie impériale aurait éprouve un échee, Lonis XIV avait cordonné, que la gravalerie impériale aurait éprouve un échee, Lonis XIV avait cordonné, que la gravalerie impériale aurait éprouve un échee, Lonis XIV avait cordonné, que la partie de la cartine l'Auzaire, pour étre employées suivant la disposition qu'en ferrit le pape à la gener prévente. Le nonce, qui me s'a técnise la pas, en féméricare une grande joie.

Oss actes de tondescendance de Louis XIV pour le pape simplifiaient les difficientés de la question, du moins en on qui concernait ce monarier et semblaient devoir levre tout distacle à la marcho de la négociation. Cepondata, Jorque M. d'Aubecille annonga au souversin poutific quie le roi contration de la magnetie de la reportation de la magnetie de la commentation de la

On repat enfin avis en France que l'emperure s'étair révolu à réformer sour phin pouvoir dans les tremes éleisérs. Comme il avait longempe shésié, on suposa quet ce qui avait enfin décidé ce prince était l'espoir de toccher les deve cent mille cess hissées par le cardinal Mazarin et dant Louis XIV remis d'abrondence la disposition au pape. Le roi, informé d'an noutre côté des overtures faites par ourire de Léopold as grand virir pour un rapprochement. It recommander au duc de Créqui de s'oposer vipourvouement à ce quo la somme en question fid donnée à l'empereur, dont il Blantait la conduite en cette occasion, conduite qui, comme l'évécement le prouva, devait amener la cession du royaume de l'audie en flever des Turcs.

Le duc de Créqui était arrivé à Rome dans les premiers Jours de juin mund de pleins pouvoirs pour la ligne, et d'instructions qui ne différaient du celles de M. d'Aubeville que par l'expoé des circonstances de la négociation et des incidents qui l'avaient retardée, et particulièrement des difficultés qu'arit fait nattre la réduction des pouvoirs de l'empereur et de ceax de la

république de Venise. Elles contenzient la recommandation formelle d'intercompre le cours de toutes les conférences sur cette matière, si, à son arrivée. le duc ne trouvait pas les pouvoirs de ces deux puissances réformés et corrigés selon les désirs du roi.

Cet ambassadeur, n'ayant pas fait de visite aux parents séculiers du pape, contre les usages mêmes de ses prédécesseurs, ne tarda pas à éprouver de la part d'Alexandre VII et de celle du cardinal Chigi une froideur marquée, qui se manifesta en diverses occasions. Quelque minutieuses que soient les pointilleries auxquelles cette circonstance donna lieu, on ne peut s'empécher de les regarder comme le prélude de la rupture des négociations.

Les pleins pouvoirs réformés de l'empereur, quoique annoncés, n'arrivaient point. D'un autre côté, le pape déclara qu'il ne voulait point se mêler de la réforme de ceux de Venise , quoiqu'il eût promis de les faire corriger. Outre cela, l'empereur continuait toujours de traiter avec le sultan. Louis XIV, qui le sut, chargea M. de Créqui de s'opposer à ce que le legs de Mazarin passât entre les mains de l'empereur, Sa Majesté préférant qu'il en fût disposé en faveur des Vénitiens.

Le duc de Créqui fit connaître au pape, dans la seconde audience qu'il en obtint, les intentions du roi. Sa Sainteté répondit que, si l'empereur n'entrait pas en guerre ouverte avec les Turcs, il ne toucherait jamais rien de la sommo léguée par le cardinal Mazarin, mais qu'elle ne la donnerait pas aux Vénitiens, ayant résolu de l'employer elle-même à lever des troupes pour les secourir, parce qu'elle jugeait que de cette manière ils en tireraient plus d'utilité. Mais Sa Sainteté se tut sur le changement de sa résolution à l'égard de la réformation des pleins pouvoirs de Venise. Le duc de Créqui. exprimant dans une réponse au roi son opinion sur ce refus du pape d'intervenir dans la réformation des pleins pouvoirs, en tira la conclusion que le roi ne devait pas attendre grand chose de ce dessein de la lique, et que ce n'était au'un beau projet qui s'en trait en fumée.

Toutefois, ces pleins pouvoirs avaient été réformés ; mais les ambassadeurs de l'empereur et de la république ne les remirent point, ou le pape crut devoir les garder sans les communiquer, à cause de ses dispositions peu favorables pour M, de Créqui, avec lequel probablement il ne voulait pas que la négociation fût continuée.

Sa Sainteté avait même fait insinuer au roi qu'elle se prêterait à lui accorder tout ce qu'il lui demanderait, si ce prince voulait rappeler M. de Créqui, « Vous me connaissez assez, écrivit Louis XIV à son ambassadeur, pour a juger si c'est là un bon moven de venir à bout d'une pareille chose, quand

« même mes plus grands, intérêts seraient dans la cour de Rome, comme ie « n'v en ai aucun qui ne soit de fort médiocre considération , ou dans lequei « je ne puisse me passer de la faveur du pape sans en recevoir aucun preju-« dice; aussi puis-je dire que dans la permission que je vous donnai de vous

« relâchor et de contenter le pape, si vous le jugiez à propos, sur la visite de α ses parents, je n'ai eu autre motif ni objet que celui que je me propose sur « toutes sortes d'affaires, de faire la justice et de mettre la raison de mon a côté. »

Telles étaient les dispositions respectives, lorsque arriva l'attêntat commis 80 août par la garde corsé, dens le voisinage du palais de France sur plusieurs Français, et même sur l'ambassadour et son épouse. On sait quellés en farent les suites. Le duc de Créqui quitta Rome, et cet événement mit sac fin absolue au projet de la ligue.

## V. - PAGE 94.

Mémoire de Leiboltz adressé à Louis XIV, sur one expédition à entreprendre en Égypte.

On croit généralement que le mémoire de Leibnitz sur l'expédition d'Égypte avait été conservé jusqu'à l'époque de la révolution française dans les archives de Versailles; il est probable que ce monument bistorique aura disparu dans les troubles politiques de la France. Nous en avons trouvé un extrait dans une brochure anglaise ' publiée en 4803, peu de temps après la paix d'Amiens, écoque à laquelle le cabinet britannique craignalt ou paraissait craindre que Bouaparte ne reprit son expédition d'Égypte. Nous avons trouvé un autre extrait du mémoire de Leikmtz dans un Voyage en Hanovre, publié en 1805 . L'auteur de ce voyage, M. Mangourit, a vu dans la bibliothèque de Hanovre une copie du mémoire adressé à Louis XIV écrîte de la main même de Leibnitz. Ce mémoire avait pour titre : De expeditione Æquptiaca, epistola ad regem Franciæ scripta. M. Mangourit nous apprend quo le maréchal Mortier, commandant de l'armée française qui conquit le lianovre en 1803, avait ordonné qu'on en fit une copie pour l'envoyer à Paris, où êlle a du être déposée dans la Bibliothèque du roi. L'auteur que flous avons cité joint à son extrait une lettre de Leibnitz adressée à M. de Pompone, ministre des affaires étrangères de Louis XIV, et une réponse de ce ministre. Il résulte des lettres et des négociations qui les suivirent, que le mémoire de Leibnitz fut rédigé et envoyé peu de temps avant le fameux passage du Rhín et la guerre contre la Hollande. M. Mangourit paralt persuadé que Leibnitz, qu'il nous représente comme l'instrument de quelque cabinet, n'avait d'autre but, en lui parlant de la conquête de l'Égypte, que do le détourner de son projet d'attaquer la république batave. Cette opinion paraît peu vraisemblable; l'auteur n'en donne surtout aucune preuve satisfaisante.

Nous croyons devoir avertir nos lecteurs que dans l'analyse que nous donnous ici du mémoire do Leibnitz, nous avons suivi l'auteur anglais, dont l'extrait nous a paru plus circonstancié que celul de M. Mangourit.

Leibnitz commence son mémoire en déclarant que la renommée de la sagesse de Sa Majesté l'a déterminé à lui présenter quelques réflexions sur ma sujet familier aux âges précédents, mais mégligé récemment et tombé dans l'oubli : il s'agissait d'une entreprise, « la plus grande qu'en pût tenter, et en

A summary account of Leibniti's memoir adressed to Lewes the fourteenth, recommending to that moment the conquest of Egypt as conductive to the exphilishing a supreme authority goor the governments of Europia (London, 1903, vol. in-in- do 80 pages, don't 9 de preface.)
Yeyagg on Himory high dans les anotes 4482 et 1801, contennt la description de ce pays sous

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fayege en Hamere fait dans les années 4682 et 4804, contenant la description de ce pays sons et rapperts politique, religieux, agricole, etc., par M. Mangourit, ancien agent diplomatique, etc. 14.

même temps la plus facile de celles qui sont grandes. J'ose ajouter, poursuitil. qu'elle est la plus sainte, la plus juste (addere audeo, sanctissimum juslissimumque), et qu'elle n'est accompagnée d'aucun danger, quand même on la tenterait en vain. Elle s'accorde d'ailleurs si bien avec le genre des préparatifs actuels, qu'elle semblerait avoir été méditée depuis longtemps et augmenterait ainsi l'admiration de ceux qui appellent à juste titre les conceptions de Votre Majesté le miracle du secret. Elle fera plus de tort aux Hollandais qu'on n'en pourrait espérer du plus brillaot succès d'une guerre ouverte, et sans qu'ils puissent y mettre obstacle. Elle remplira parfaitement le but de l'armement actuel, en procurant à la France l'empire des mers et du commerce. Enfin, toutes les jalousies et toutes les haines étant ainsi éteintes d'un seul coup, Votre Majesté se trouvera élevée par là, de l'assentiment général, au rang d'arbitre suprème de la chrétienté, le plus haut qu'il soit possible de concevoir, et elle couvrira son nom d'une gloire immortelle pour avoir frayé, soit à elle-même, soit à ses descendants, la route d'exloits pareils à ceux d'Alexandre. » (Denique Majestatem Festram, deletis omnibus odiis et suspicionibus, publico applausu ad arbitrium, rerum et generalatum christianorum, maxima eorum quæ ratione desiderari possunt, et gloriam immortalem evecturum, structa vel sibi vel posteris ad Alexandreos ausus viá.)

Après avoir ensuite exposé que le moment actuel était infiniment favorable, qu'il n's avait aucun souverain plus puissant que le roi de France, ai plus chéri de ses sujets, a je suis persusdé, disi-l, qu'il n'est dans le monde connu acune contrée dont la conquête mérital untaut d'étre leutée, ni qui l'ât aussi propre à donner la suprématie, que l'Éxpyte que y'sime à appeire la Rollande de l'Orient, comme j'appella le France la Chime de l'Occident. « (Contra nullam esse rejoinem in mundo copuilo lentart dispriverm et, as teneretre, efficaciorem da summa n'erum, quam Ægyptum, que sep Mollandlam Orientis, qui ex aderero Franciam Occidentis Chinam, appellare rélox.

Le mariage entre ce prince et ce pays, c'est-à-dire entre le roi de France et l'Egypte, me semble intéresser également le genre humain et la religion chrétienne. (Hanc principem, hanc terram, id est, regem Francise et Ægyptum, inter se maritari, generis humani et christianæ religionis interesse putavi.)

Leiboitz dit ensuite qu'en s'appliquant à scruter les motifs qui pouvaient avoir déterminé saint Louis à tenter la conquête de l'Égypte plutôt que celle di lérusalem, il s'est convaincu qu'ils méritaient la plus grande attention.

Après la mort de l'empreure Frédéric Barberousse, Philippe surnomné Auguste, et Richard, roi d'Angletere, assiégente et prient Sint-Leand'Aren. Il y avait parmi les prisonniers un Arabe nonmé Carracous, que l'histoire représente comme un prophete. Cet homme, endedant Philippe parler fréquemment du but que les puissances chrétiennes se proposient dans cette gazerne, éderanti qu'on no purarial jamais garder l'enussien en le souverainesté chrétienne en Asie, tant que la monarchio égyptienne ne serait pars revurerés, et au d'ex effet il l'adminit avant tout s'emparer de Damirich. De là naquit une dissension entre Philippe et Richard, etc. Richard lui-même, après avoir échoué en Palestine, voulut entreprendre une expédition contre l'Egypte; mais la mort l'en empécha.

Les poissances chrétiennes reconsurent à la longue leur errour, et le pape la mocent III récolut centre l'Egype une expédition dont l'issue fut mitheur rouse. Vint ensuite l'expédition de saint Louis, qui échous par l'imprudence et l'inhabilée de schés. Louis exposs no marnée dans l'intérieur du pays ettre les branches du Nil, aissant ses derrières et le cours du fleuve au pouvrié de l'ennem. A lieu de s'emperate et le cours du fleuve au pouuré de l'ennem. A lieu de s'emperate et cours du fleuve saure du Nil qui une flotte, soils moyens d'affernir sa comquée, d'assurer les vitres de son armée, et do se mette à l'abri de toute attaque, il se laisse creare; les Strassias interceptèrent ses subsistances, et finirent par détruire l'armée chrétienne.

Postéricurrment, los guerres entre la France et l'Angleterre, ainsi quo celles qui écalitere aetre la France el la mision d'Autriche, ont entiferente hit perdre de vue l'Éxprice, el Ton n'y a plus pensé jusqu'au temps du cardinal Ximénés, qui fui Tauteur d'une ligne formée pour la completé oc ette riche contré par Ferdinand de Castille, Emmanuel de Portugal et Henri VIII d'Angleterre, extres piraces, dit L'Oblite, dont on peut dire avec raison que chaun d'eux a posè les fondements de la puissance et du commerce de son preuje respecific, et c'est eu que la France attend maintenant de Louis. (De qu'aba jure merito dels pietes, exa, quod num de Ludurico Francia excepted), sur genque gentile posicientim et écomercient fundasso;

exspectat, sum quemque gentis potentiam et commercium fundasse.)
Ce projet manqua par la mort de Ferdinand, qui fit passer la couronne
d'Espagne à la naison d'Autriche.
Lébnitz donne ensuite un aperçu des révolutions d'Égypte depuis les pre-

men sideles jusqu'à en qu'elle fui subjussée parte. Tures, pour domontes inclusives que la compart de la compart de la comparte qu'en de la contre et pour pouver qu'elle n'à jamais opposé beaucoup de résistance à un conquérant babile. (Ince seponenda putard ut quantim in rebus humanis adomni exo Ægyptus habila sit appareret, afque llued quoque talelligeretur, unuquam cete aggrellent libus difficilem quisse).

L'Égypte, devenue une province de l'empire ottoman, u'en sera que plus ficilement réduite, non-seulement à cause de la difficulté qu'éprouverait la Porte à lui porter secourse et du penchant qu'ont ses habitants à la révolte, mais encore parce qu'elle n'est plus le siège d'un empire. (*Quia desilit esse* imperii sedes.)

Après ce préambule, Leibnitz, développant ultéricurement son plan, pose

Que la conquête de l'Égypte est l'acheminement le plus sûr vers la suprématie en Europe, ou, en d'autres termes, qu'elle assurera les plus chers intérêts de la France:

Que l'entreprise est très-aisée pour la grandeur de l'objet; Qu'il n'y a rien à risquer;

Qu'i il y a rien a risquer; Qu'elle s'accorde avec la pòlitique;

Qu'elle ne comporte aucun délai;

Ensin, qu'elle est belle, juste, pieuse. (Nunc ad ipsum propositionis corpus veniendum est, ubi mihi ostendere posse videor expeditionem xgyptiacam.

49 Efsecissimam esse ad summam rerum, seu itl quod Francia

maxime interest;
2º Facilem esse, pro rei magnitudine et maximo christianissimo

regi;

3º Periculi expertem; 4º Præsenti consiliorum linex consentaneam;

5º Diutius non differendam :

6\* Eam suscipi de regno interesse generis humani religionisque christianze, et, quod item est, voluntali divinze consentaneam, justam, piam esse. ac proinde felicem fore.)

Cette suprématie qu'il importe à la France d'obtenir consiste dans la possion d'autant de puissance que l'on peut risionanhement espérer; çar il n'est point question d'une monarchie universelle, mais de la direction générale que de l'arbitage des affaires. (Hure als non monarchiem universalem, nune præsertim, inter christianos; sed directionem generalem et arbitrium rerum ess.)

La monarchie universelle est uno absurdité; l'histoire de l'Europe le prouve. En faisant la guerre à des États chrétiens, on ne peut jamais obtenir que de faibles agrandissements, on ne peut acquerir qu'une petile portion de territoire. Ces moyens ne conviennent pas à un roi très-chrétien, à un grand monarque. Des mariages, élections et successions produisent davantage.

La guerre devrait être driiçõe uniquement contre des nations barbares; il est innoiteable que par un seul coup heurum, (et le Français sont particulièrement faits pour en frapper) des empires peuvent être en un instant renversés et fondés parmie en sations. Cest la qu'on trovue les déments d'un pouvoir éminent et d'une bante gloire. (face christiantum s'incitationnum generalem seu deuem, Galliai na fondem Europu militorem, condemiamque conflaentium preclarorum ingenterum, imperiamque Oceani minet el Neutlerrenni maria, régistra; 4, si innourent innuque Oceani minet el Neutlerrenni maria, régistra; 4, si innourent in maria production preclarorum interventant en la maria de presentant en la maria de particular de la maria de l'entre de la maria de l'entre maria de la maria de la maria de l'entre de la maria de l'entre maria de la maria de l'entre maria del maria de la maria del maria del maria de la maria del maria

Il est certain que la puissance de la France doit s'accroltre avec la paix de Furupo, et qu'elle doit s'affaiblir par les gaerres intempestives. Qu'on l'emploit donc contre les barbares et à la restauration de l'Egypte. En Amérique les Espagools, les Anglais et les Hollandhis rendraiest toute entrepeis impossible, mais dirigée contre la Turquie, personnen doserat s'y opposetion de la commentation de la commentation de la contre de la relation de la contre de la relation des contres de descrite de la Telestine uniquement célèbre par ses ruines, nous aurions pour prix de con efforts et cal des pags, cette ûner des grarias, ou sitge du commerce. (Non deserta illa, ruinis tantum nobilis, Palæstina, sed oculus regionum, mater frugum, sedes commerciorum acquiretur.)

De iontes les régions de la terre, l'Egypte doit être considérée, après la Chles, comme la première : elle réunit unt d'avantages, que l'imagination ne sauvait rien y ajouter. C'est le principal istime du globe, dont elle divise les mers, de mainère qu'elle obligé à faire le tour de l'Afrique. Elle est tout à la fois la barrière est le passage entre l'Afrique et l'Asse; elle est le point de communication el relurgéel giordeid a commerce, d'on tôté pour l'inde, et de l'autre pour l'aureye, elle est, en quédue sorte, l'est des pays adja-des décrets qui l'evrionnant; élle r-fouit les mervielles de la nature et de l'art qui, après tant de siècles, semblent fournir des sujets d'une admiratior nouvelle.

Après s'être appuyé de nombreuses citations sur les ressources qu'offre l'Égypte, Leibnitz poursuit ainsi:

Supposons que l'Égypte soit occupée par une armée du roi très-chrétien, et nous verrons combien cet événement devra contribuer à la suprématie politique.

Il est évident que l'empire ture pourrait être renversé par les attaques des Allemands et des Potonis, si les grames de réclition qui s'o froment actuelle lement parfout se dévelopquient; et il n'y a point de doute que la Moscovie et al Berse ne tireme partiu de cette crisonatare. Alors, la portion la plus précioses de cette monarchie écherrait à la France, qui, devenua ainsi la matierses de la Médilerrane, réduinit l'empire d'Orient. (Pars medient Prantette cett, place, par la matierse de la Médilerrane, réduinit l'empire d'Orient, (Pars Mediente, Prantette cett, place, par la matier de l'empire de la metric de l'empire d

La conquête de l'Égypte serait encore suivie de grands et importants changements en Europe (In Europa mira verum conversio occupatam Ægyptum sequetur). Le roi de France pourrait alors, par un droit incontestable, de l'assentiment du pape, prendre le titre et jouir des prérogatives d'un empereur d'Orient (Imperatoris Orientalis titulo et prærogativa rex Franciæ, summo jure nec dubio, pontificis assensu, utetur); il pourrait ajouter de nouveau à son titre de fils ainé celui de patron (advocatus) de l'Église. et, par les grands avantages procurés au saint-siège, tenir les pontiles blen plus en son pouvoir que s'ils résidaient à Avignon ; l'Italie et l'Allemagne seraient définitivement délivrées de la crainte des Turcs, et l'Espagne de celle des Maures : le commerce du monde serait partagé entre la Franco et la maison d'Autriche; enfin, la réconciliation entre les plus puissantes familles se trouverait cimentée à la satisfaction de l'une et de l'autre, la France ayant pour son lot l'Orient, et l'Espagne l'Occident (Imperium orbis cum domo Austriacă partietur; ea demum vera reconciliatio erit potentissimarum familiarum, quà ul roque contenta erit, Francia Orientem, Ilispaniæ Occidentem offerentibus fatis). Et, si elles voulaient s'unir par lo

lien indissoluble de leur intérêt commun, elles arriveraient au but que les plus sages des ministres ont tàché d'atteindre dans les cenférences des Pyrénées : elles deviendraient les arbitres des autres puissances ; elles prépareraient le bonheur do l'espèce humaino, et elles feraient révérer à jamais la mémeire du roi très-chrétien, auquel on devrait tant de merveilles. (Quod diu sapientissimi ministri in Pyrenzis congressibus agitabant, arbitrium caterorum, et humani generis felicitatem, et sacram in omne avum memeriam christianissimi auctoris.)

De l'Égypte on enlèverait aux Hellandais, sans difficulté, le commerce de l'Inde, dont dépend aujeurd'hui toute leur puissance, et on leur ferait directement et nécessairement par là beaucoup plus de mal que par le plus brillant succès dans une guerre ouverte . (Hollandi in Agupto commerciis Indieis nullo negetio depellentur, quibus emnis corum petentia hodie nititur, et longé certi'is rectiusque affligentur quam possit maximo successu belli aperti. ) La religion chrétienne refleurira en Asie, le monde obéira aux mêmes lois, et toute l'espèce humaine se trouvera unie par les mêmes liens, de sorte qu'à l'exception de la pierre philosophale, je ne connais rien qu'on puisse imaginer de plus important que la cenquête de l'Équete.

Discutant la facilité de l'exécutiou. Leibnitz considère :

Les forces à employer, Les meyens de transporter les troupes.

Le climat du pays. Ses fortifications et ferces militaires.

La manière d'y faire la guerre,

Ses troubles intérieurs.

Les dispositions des nations veisines. Enfin, les alliés et les auxiliaires tant des agresseurs que du pays envahl. Relativement aux forces de la France, Leibnitz s'en rapporte à Louis XIV, qui doit les cennaître mieux que lui; il creit cependant qu'il y a déjà sur

pied une plus grande force qu'il n'en faudrait.

François, duc d'Urbin, demandait 50,000 hommes pour renverser l'empire ottoman; pour la conquête de l'Égypte, 30,000 hommes d'élite suffiraient. Emmanuel le Sage, roi de Portugal, se flattait d'y réussir avec une force béaucoup inférioure. Il n'y a point de doute, ajoute Leibnitz, que notre nembre ne s'accrùt prodigieusement en peu do temps par le concours des Arabes et des Numidiens, tandis que les forces turques dans cette province ne penvent être considérables.

Mais supposons, poursuit Leibnitz, qu'il fallût embarquer 50,000 hommes. c'est une force dont la France pourrait aisément disposer. Car, quoique je sois persuadé que 20,000 suffiraient amplement pour occuper et garder les côtes d'Égypte, il serait prudent de tirer avantage des forces actuellement réunies, et d'effectuer d'un coup, par une opératien vigoureuse, la conquête de l'Égypte entière. Leibnitz conseille au surplus d'encourager les troupes per

<sup>1</sup> lei l'autour anglais ajoute en note que, mutato nomine, les Anglais peuvent lire dans ce passage leur propre destince, et il cite à l'appui la proclamation de Bonaparte datce du 22 juin 4798.

des discours, des indulgences, des secours, des honneurs, etc. Il pense qu'il importe moins d'employer un grand nombre de troupes que de les bien choisir.

Quelques personnes a l'ament pas qu'on transporte de grandes armées pa mer; mais des prosmones plas sages aont d'un avis contraire, e presente que les inconvinients de ce moyen de transport sont compensés par de granda avantages. Les premières incommodifies auxquelles on se trone sujet à note, ne sont a d'angerenses, ni de longue durie; elles geuvent notres étre envitigates par poi de la compartica de la sanché particular sorbitiques ne provinennes que de la disseignite post prévenir, ou par un changement de ditunt, qui ne pout avoir lieu dans la Modierrande. On a doit y craindre aucune multierrie, paisque les soldaits se trouvent en quelque sorte au pouvoir des marins.

Lo mémoire de Leituitu (fife ici un précis historique d'armées embarquées à difference éspones depuis les guerres puiques jusqu'au cérnières conquêtes faites en Asie et a Amérique par les Espagnols, les Portugais, les Anglisis, etc. En recommandant do ne pas trop encombre les visieuxu, il fair remarquer que la navigation dans la Méditerranée est depuis longtemps devenue familière aux marins français, et qu'on n'à painsi couru sucun danger pour pou qu'on ait bit attention aux sisienss. Les bitiments français et veititiens visiente habituellement Cande, et de cette lee effge pel, le trajet a 'est point difficile. Ajoutons-y que l'êté ets Multe offirira à la botte une station sire, cette les trouvant unite à la França peu infinité de liera, puisque la mejeure partie des cheveillers et le grand multer de l'ordre sont Français. Cecedit quod Métile test noarium sationet que Francisce multir modis dévincta est; nom maxima equilum pars et lipse magnus ordriais majetter quis nationis est.

Après que le port d'Alexandrie aura été pris par un coup de main (qui ne peut manquer de réussir), les côtes de la Syrie ainsi que les lles de Chypre et de Candie devront nécessairement tomber, attendu que les Turcs ne pourront rice entrepreudre par mer pour s'y opposer.

Le mémoire de Leibnitz repousse alors toute crainte d'insalubrité sur le cimat de l'Égypte; il s'étend sur les qualités salubres de l'eau du Nil, donne des règles diététiques, recommande de s'abstenir du vin, et fait connaître les variations du temps dans les différents mois de l'aunée.

Duis il parle du salphte que l'Egypas produit en abondance, et continue : Les moyens de défines naturelle de l'Egypa sont les décirst et les mers qui la bordent, et le Nil; les moyens artificiels sont ses châteaux et ses villes. La mer et le Nil, bini de naire, faciliteront l'emploi des forces narales; et les décets; morponel les communications avec les autres parties de l'empire ottoman, et s'opposeront à ce que les Tures jettent des secours sur le territior égypien.

Les places fortes sont ou sur la côte ou dans l'intérieur. Les premières sont ou sur la mer Rouge ou sur la Méditerranée. Ici Leibnitz décrit Alexandrie, Rosetto et Damiette avec le Bogaz, en signalant la faiblesse de ces

places. La côte de la mer Rouge est encore plus négligée, et tomberait promptement au pouvoir d'une flotte portugaise agissant de concert avec une force française de Madagascar, car Leibnitz suppose que les Portugais seraient plus disposés à seconder les vues de la France, qu'à les contrarier (Quantula Lusitonæ vires! ut taceam etiam nunc Lusilanos in mari rubro obsequentes fore).

Le mémoire décrit fort en détail le golfe Arabique et le détroit de Bab-el-Mandeb ; il affirme que toutes les places situées sur les côtes manquent de fortifications; il parle notamment de Suez, de Cosséir, de Souakim, et enfin

du Caire, qui n'offrirait également pas une forte résistance.

La résistance du Caire, dit Leibuitz, pourrait-elle seule empêcher la France de s'élever au-dessus de toute gloire passée et présente? Ce serait honteux pour une nation aussi puissante et engagée dans une aussi grande ontreprise que d'avoir à douter un moment du succès final en présence de ce dernier obstacle. Car, on ne combattrait pas alors ni pour Dunkerque ou Grayelines, ni pour Maëstricht, mais pour la domination des mers, pour l'empire d'Orient, pour le renversement de la Porte, et pour la suprématie universelle, résultats qui tiennent à la conquête de l'Égypte. (Neque enim hic de Gravelinga vel Dunkerka, vel, si malit aliquis, Mosa Trajecto capiendo, sed de dominio maris et imperio Orientis et ruinà ottomanicà. et arbitrio universali certalur, que ostensum est occupate Equato

Sujvent des détaits géographiques sur la côte de Syrie, les ports et les villes de cette contrée, savoir : El-Arich, Ascalon, Joppé, Acre, Tyr, Sidon, Beirouth, Byblos, Tripoli, Alexandrette, Alep et Damas.

Alexandrette commande les défilés de la Cilicie. Par la possession de cette place on peut obliger une armée marchant de l'Asie Mineure sur la Palestine. de faire un circuit fatigant, pénible, à travers une contrée à moitié déserte et à travers des portions de la Cilicie, de l'Arménie et de la Mésopotamie,

Alep et Damas sont les seules villes capables de retarder momentanement nos progrès ultérieurs après la réduction du Caire. Quoiqu'elles soient éloignées de la mer, il faudra néanmoins s'eu assurer, puisque alors nous commanderons tout le pays en deçà du mont Amanus ( Post Cairum nullam fore urbem Turcicam in Oriente, præter Aleppum et Damascum, quæ arma nostra, exiguo licet tempore, morari possit).

Les Turcs peuvent, à la vérité, s'ils sont avertis, mettre des renforts en Égypte, et même fortifier Alexandrie et rondre l'Égypte à peu près inaccessible. Il sera donc essentiel de garder le plus profond secret sur le projet, et d'accélerer le départ de l'armement pour sa destination. Lorsque l'expédition aura été une fois préparée, il ne sera plus au pouvoir des Turcs de mettre obstacle à sa réussite, puisque le départ d'une flotte aussi formidable donnera des alarmes pour le siège du gouvernement même. Sous ce point de vue, il sera même utile de répandre le bruit qu'elle est effectivement destinée

1 Nous voyons ici, dit l'auteur anglais en note, le véritable motif de l'invasion de la Syrie pur Bonaparte, qui ne se doutait guère que sa carrière victorieuse se terminérait à Saint-Jegu-d'Acre grace aux operations de Sidney Smith.

contre Constantinople, sôn que la Porte fruincise et concentre pour la protection de la capitale sex forces divisées, et diffaiblises d'outant les provinces étoignées. L'armée française étant ainsi soudainement jetée en Egypte, il flutterés since siaux Turces pour assemble run ofrece égale, c. même un temps plus long ai la Porte était déjà impliquée dans une guerre hongroise ou polonaise. Au surplus, été que l'expédition aurait résus, le Perce, quin pene se déterminer uniquement sur nos promesses, ne manquerait pas de se lever également. El ; si l'expédition avait lieu dans cette sissisé de l'anmée qui, d'après l'options des personnes expérimentées, no paraît la plus convenuble, il serait absolument impossible oux Turés d'accornier nemes utile, quand même ils oursient cent mille hommes de disponibles, parce que l'Egypte se trouversit dens nonde par les caux cut NAI, on ontre fotte dominerait, et parce que l'armée lurque ne pourrait se mettre en marche que l'inver suivent, etc.

Supposons maintenant que l'Égypte soit en notre pouvoir, et ce qui n'est pas invraisemblable, que les Turcs se trouvent en paix avec tons leurs voisins. qu'il n'y ait eucun trouble chez eux, et qu'ils soient en état d'avancer evec quelque cent mille hommes d'élite ; supposons d'un eutre côté que nous ne puissions opposer à cette force que trente mille hommes, puisqu'il feudrait leisser vingt mille hommes en errière pour maintenir notre position en Égypte. et rédnire les pleces non encore soumises ; le soutiens que ces trente mille hommes seraient plus que suffisants pour écarter les Tures. Ajoutons que, si les mosures sont bien prises, il n'est pas douteux que des renforts considérables n'arrivent d'Eurôpe, et que les sujets chrétiens de la Porte aussi bien que les neturels n'eccourent evec empressement se ranger sous nos étendards. Mais, supposé que notre force n'excédât pas trente mille hommes, cette troupe serait parfaitement en état de résister aux Tures par deux manœuvres différentes, soit en les attendant dens les plaines d'Égypte ; entre Suez et le Caire, soit en se portant à leur rencontre dans l'Arebie Pétrée, entre Gaza et les montagnes, ou en Syrie entre Alexendrette et le mont Amanus, appelé maintenant Monte di Scanderona ou El Lucan.

Il y a dans l'Ambie Pétrès très défilés étroits où passeul les curraunes qui vont de l'Egypte en Asie. L'un de ces passegs se trouve à la droite quand on vient de l'Egypte en Asie. L'un de ces passegs se trouve à la droite quand on vient de l'Egypte et conduit aux rives orientales de la mer Rouge; un autre passeg est at guede sur le bord de la Méditerante, el conduit en Palestine et es Spring, le troisième, situé entre les deux précédents, aboutt au montait Borde à Sainte-Calorine. Les deux premiser passages conduisent en Arabie, où aucune armée ne peut péndere sans grande difficulté, lu ne reate donc que la troisième route, qui va de l'Egypte en Palestine à travers l'Idunnée. Mais ce passage est telement rétrété d'un côte par la Méditera de l'après enuel facilier, un le pai de des manages de l'Arabie Pètres, que la malun d'égre de unité la déclinée; d'est en négligeant cette précaution que Perus éclité bauven, de l'actandre la congrété de l'Asie. Si le sulan des maneillas, abandonnant la Palestine, avait pris une position dans l'étreit défilé préc de Gasa, ou prês les dies, a l'actandre la congrété de l'Asie. Si le sulan des maneillas, abandonnant la Palestine, avait pris une position dans l'étreit défile per de Gasa, ou près les de Gasa, ou près les de Gasa, ou près de l'actandre de l'appendie en l'Asie.

de Sihor (appelé dans la sainte Écriture la rivière d'Égypte), qui est une espèce de ravine creusée des montagnes à la mer, et s'il y avait attendu l'ennemi, il est certain que dans cette position trente mille hommes auraient été en état de résister à quelque cent mille.

Supposé que les Turis fissent capables de forcer non-seculement le passaga d'Acanadrette, unis encore cetai de Gaza, il ne pourraient encore par recouver l'Egypte. Car, dans ce cas, notre armée conservenit sur ses derrières le Nil et un pays extrémente fertile, landia que l'ennemin avant derrière la Nil et un pays extrémente fertile, landia que l'ennemin avant derrière la Nil et un pays extrémente fertile, landia que l'ennemin avant de leur l'inverbable, ce qui serait facile di apres la native da pays, l'armée de sur l'inverbable, ce qui serait facile di apres la native da pays, l'armée provisions de se retière en Syrie et de nous laisser jouir tranquillement de notre conquêde.

Leibnitz rapporte plusieurs faits historiques à l'appui de son opinion; il démontro que les Turcs sont beaucoup moins redoutables, moins guerriers, moins nombreux qu'ils n'étaient autrefois; il entre dans des détails sur le sérail, les revenus, les établissements militaires et maritimes de l'empereur ottomau.

L'auteur fait espérer essuite qu'à la première nouvelle du succès de Louis XIV, il paur des révoltes partielles, pois une insurrection générale des pachas, des fonctionnaires civils, des soldats, des chrétiens, et finalement de tout le peuple. Jose asilimen, étali, que tous les sujets de l'empire ottouas sont multeureux, mécontents, avides de changement, et qu'en ce moment lis ne sont retens que par le sourenir désesperant de leurs tentaives anti-contents, aut res nous promos, nec nisi hactenus desperant ou contents, aut res nous promos, nec nisi hactenus desperantione successium fotis extriforum retentos esse).

Un autur français, fort au fait des affaires de la Turquie et qui est surpris de ce qu'un empire mais constituis dusishe aussi longstemp, forme la conjecture que Dieu, « qui fait toutes choses pour le mieux, avuit étavêt austemu « cotte puissaine ration pour le bind éen so figire et pour punir les chréties « de leurs picchés et de leurs vices; » mais moi , poursait Leibnitz, ; é suis convincir que le temps approche ol le Tou-l'unisant vous visier son peuple, où la fureur des barbares sera à son terme, où une époque plus beurcuse commencera pour le monde chrétien. On pourrait dire beaucoup de choes sur l'accord des prophéties, sur les périodes des affaires humaines, sur les insiviables catastépies des empires, mens sur les profess traditions de l'accord des prophéties, sur les périodes des affaires humaines, sur les insiviables catastépies des empires, mens sur les profess traditions de l'accord des prophéties, sur les périodes des affaires humaines, sur les insiviables catastépies des empires, mens sur les profess traditions de l'accord des prophéties, sur les principals de la leur de l'accord des prophéties, sur les principals de l'accord des prophéties de l'accord des faits de l'accord des prophéties de l'accord de

Cependant, sans vouloir pénêtrer les secrets du destin, tirons nos conclusions du cours ordinaire des affaires humaines. Il est notoire que le sultan a entièrement perdu dans l'opinion de ses sujets son caractère d'inviolabilité, et cette circonstance doit nécessairement faciliter sa défaite. Tout er qui suit n'est qu'un tableuu du désordre qui règne dans l'organisation politique de l'empire ture. Aussi Lichiait croit que la comquête de l'Expyte déranderait la Porte jusque dans ses fondements; il ajonte : Audacifer diece, Regrabil Turcia settlionibles, si colonaus; et, si la Porte est ente temps impliquée dans une guerre avec la Pologne ou la llongrie , jam urian l'apra, divil, et tottus corpories paradaysis uniercanits indubitent de

## VI. - PAGE 98.

### Capitulations entre la France et la Porte Ottomone.

Prançois la 466 le premier de nos rois qui ai fati des tralités avec la Potre. Il bobit ne 1436 de Solima la Canadotis les premières aquitataions en faveur du commerce et do la religion catholique dans les Etais du Grand Seigneur; en 1604, Henri IV en ochiet du salan Achunt II e renovellement avec quelques additions; en 1673 elles furent renovreles et augmentées sous le règne du saltum Mahoment IV, à la demando de Louis XIV, en 1764, Doias XV, oblint du saltum Mahoment IV, ait demando de Louis XIV, en 1764, Doias XV, oblint du saltum Mahomed le renovrellement des anciens traités avec des additions considerables.

La Franco a cu depuis cette époque d'autres négociations avec la Porte, mais ces négociations n'ont produit auteun traité dont les dispositions soirent nouvelles et importantes. La chancellerie de l'ambassade française à Constantiople à toujours conservé diétement les documents nécessaires à l'histoire des relations de l'Armen avec l'empire otonam. Cet si dur lo pourra puiser des notions exactes pour ajouter à tout ce que nous avons pu dire sur cette maière.

(Nons dounerons, de ces capitalations, ce qui concerne plus parificulièrement le sojet de notre Histoire, et ce qui sert à caractériser la politique ottomme.)

L'empereur sultan Manmoun, fils du sultan Moustapha, toujours victorieux 1.

Voici ce qu'ordonne co signe glorieux et impérial, conquérant du monde, cette marque noble et sublime dont l'efficacité procède de l'assistance divine.

Moi, qui, par l'excellence des faveurs infinites du Très-Haut et par l'éminence des miracites rempils de biendictions du chef des prophètes (à qui soient les saluts les plus amples, de même qu'à sa famille et à ses compagnons), sais le saluta des glorieux sultans, l'empreven des puissante empereurs, le distributeur des couronnes aux Costroès qui sont assis sur les trônes, l'Ombre de Diens sur la turre, le serviture des deut illistres et a colles villes de la Mecque et de Médine, l'ieux augustes et sacrés où tous les moustimans adressen leurs veux; la profecteur et le maître de la saiso Merasalen; le souverain des trois grandes villes de Constantinople, Andrinople et Brousse, de même que de Damas, oleur de paradis, de Tripoli, de Syrie, de l'Egypte, de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mots entrelacés dans le chiffre du grand Seigneur.

la rareté du siècle et renommée pour ses délices; de toute l'Arabie, de l'Afrique, de Barca, de Cairovan, d'Alep, des Iraks, d'Arab et Adgen, de Bassora, de Lalisa, de Dilem, et particulièrement de Bagdad, capitale des ealifes; de Rakka, de Mossoul, de Chehrozour, de Diarbekir, de Zulkadrie, d'Erzeroum la délicieuse, de Sébaste, d'Adana, de la Caramanie, de Kars, de Tchildir, de Van, des lles de Morée, de Candie, Chypre, Chio et Rhodes; de la Barbarie, de l'Éthiopie, des places de guerre d'Alger, de Tripoli et de Tunis : des lles et des côtes de la mer Blanche et de la mer Noire ; des pays de 'Anatolie et des royaumes de Romélie; de tout le Kurdistan, de la Grèce, de la Turcomanie, do la Tartarie, de la Circassie, du Cabarta et de la Géorgie, des nobles tribus des Tartares et de toutes les hordes qui en dépendent : de Caffa et autres lieux circonvoisins : de toute la Bosnie et dépendance : de la forteresse de Belgrade, place de guerre; de la Servie, de même que des forteresses et châteaux qui s'y trouvent; des pays d'Albanie, do toute la Valachio, de la Moldavie, et des forts et fortins qui se trouvent dans ces cantons: possesseur enfin de nombre de villes et de forteresses dont il est superflu de rapporter et de vanter iei les noms, Moi, qui suis l'empereur, l'asile de la justice et le roi des rois, le centre de la victoire, le sultan, fils de sultan, l'empereur Mahmoud le conquérant, fils du sultan Moustapha, fils du sultan Mehemed; moi, qui, par ma puissance, origine de la facilité, suis orné du titre d'empereur des deux terres, et, pour comble de la grandenr de mon califat, suis illustré du titre d'empereur des deux mers.

La gloire des grands princes de la eroyance de Jésus, l'élite des grands et magnifiques de la religion du Messie, l'arbitre et le médiateur des affaires des nations chrétiennes, revêtu des vraies marques d'honneur et de dignité, rempli de grandeur, de gloire et de majesté, l'empereur de France et d'autres vastes royaumes qui en dépendent, notre très-magnifique, très-honoré, sincère et ancien ami, Louis XV (auquel Dieu accorde tout succès et félicité) avant envoyé à notre auguste cour qui est le siège du califat une lettre contenant des témoignages de la plus parfaite sincérité et de la plus particulière a'fection, candeur et droiture, et ladite lettre étant destinée pour notre Sublime Porte de félicité, qui, par la bonté infinie de l'Être suprême incontestablement maiestueux, est l'asile des sultans les plus magnifiques et des empereurs les plus respectables ; le modèle des seigneurs chrétiens , habile , prudent, estimé et honoré ministre, Louis-Sauveur marquis de Villeneuve, son conseiller d'État actuel et son ambassadeur à notre Porte de félicité (dont la fin soit comblée de bonheur), aurait demandé la permission de présenter et de remettre ladite lettre, ce qui lui aurait été accordé par notre consentement impérial, conformément à l'ancien usage de notre cour : et conséquemment ledit ambassadeur, ayant été admis jusque devant notre trône impérial, environné de lumière et de gloire, il y aurait remis la susdite lettre, et aurait été témoin de notre Majesté, en partiripant à notre faveur et grâce impériale; ensuite la traduction de sa teneur affectueuse aurait été représentée et rapportée, selon l'ancienne coutume des Ottomans, au pied de notre sublime trône, par le canal du très-honoré Elhadjy Mehemed-pacha, notre premier ministre, l'interprête absolu de nos ordonnances, l'ornement du mondo, le maintien du bon ordre des peuples, l'ordonnateur des grades de notré empire, l'instrument de la gloire de notre couronne, le ceual des grâces de la majesté royale, le très-vertueux grand vizir, mon vénérable et fortuné ministre, lieutenant général, dont Dieu fasse perpétuer et triompher le pouvoir et la prospérié.

Et, comme les expressions de cette lettre amicale font connaître le désir et l'empressement de Sa Majesté à faire, comme par ci-devant, tous honneurs et ancienze amitié jusqu'à présent maintenus denuis un temps immémorial entre nos glorieux ancêtres (sur ce soit la lumière do Dieu) et les très-magnifiques empereurs de Franco; et que dans ladite lettre il est question, en considération de la sincère amitié et de l'attachement particulier que la France a toujours témoignés à notre maison impériale, de renouveler encore, pendant l'heureux temps de notre glorieux règne, et de fortifier et éclaireir par l'addition de quelques articles les capitulations impériales déjà renouvelées l'an de l'hégire 4084, sous lo règne de feu sultan Mehemed, notre auguste aïeul, noble et généreux pendant sa vie, et bienheureux à sa mort, lesquelles capitulations avaient pour but ' que les ambassadeurs, consuls, interprêtes, négociants et autres sujets de la France, soient protégés et maintenus en tout repos et tranquillité; et qu'enfin il est parvenu à notre connaissance impériale qu'il a été conféré sur ces points entre ledit ambassadeur et les ministres de notre Sublime Porte : les fondements de l'amitié qui depuis un temps immémorial subsiste avec solidité entre la cour de France et notre Sublime Porte, et les preuves convaincantes que Sa Majesté en a données particulièrement du temps de notre glorieux règne, faisant esnérer que les liens d'une pareille amitié ne penvent que se resserrer et se fortifier de jour en jour, ces motifs nous ont inspiré des sentiments conformes à ses désirs, et, voulant procurer au commerce une activité, et aux allants et veaants une sureté, qui sont les fruits que doit produire l'amitié, non-seulement nous avons confirmé par ces présentes, dans toute leur étendue, les capitulations anciennes et renouvelées, de même que les articles insérés lors de la susdite date, mais pour procurer encore plus de repos aux négociants et do vigueur au commerce, nous leur avons accordé l'exemption du droit de Mézeterie qu'ils ont payé de tout temps , do même que plusieurs autres points concernant le commerce et la sûreté des allants et venants : lesquels ayant été discutés, traités et réglés en bonne et due forme dans les diverses conférences qui se sont tenues à ce sujet, entre le susdit ambassadeur, muni d'un pouvoir suffisant, et les personnes préposées de la part de notre Sublime Porte; après l'entière conclusion de tout, mon suprême et absolu grand vizir en aurait rendu compte à notre Étrier impérial, et, notre volonté étant de témoigner spécialement en cette occasion le cas et l'estime que nous faisons de l'ancienne et constante amitié de l'empereur de France, qui vient de nons donner des marques particulières de la sincérité de son cœur, nous avons accordé notre signe impérial pour l'exécution des articles

Ce passage étant la base de tous les pétéliéges des Français en Turquie, sert souvent de motif dans les requêtes des ambassadeurs, et de fouden-ul aux firmaus du Grand Seigneur.

nouvellement conclus; el conséquemment les capitulations anciennes et renovelées, ayant été transcrites et rapportées exactement mot pour mot au commencement, et suivies des articles nouvellement réglés et accordés, ces présentes capitulations impériales auraient été remises et consignées dans l'Ordre susuit entre les mains duit ambassadent.

Les articles 32, 33, 34, 35 et 36 des capitulations portent ce qui suit :

Comme les nations ennemies qui n'ont point d'ambassadeurs décidés à ma Porte de félicité, allaient et venaient et devant dans nos États, sous la bannière de l'empereur de France, soit pour commerce, soit pour pélerinage, suivant la permission impériale qu'ils en avalent cue sous le règne de nos aïeux de glorieuse mémoire, de même qu'il est aussi porté par les anciennes capitulations aecordées aux Français, et comme ensuite, pour certaines raisons. l'entrée de nos États avait été absolument prohibée à ces mêmes nations, et qu'elles avaient même été retranchées desdites capitulations; néanmoins. l'empereur de France avant témoigné par une lettre qu'il a envoyée à notre Porte de félicité, qu'il désirait que les nations ennemies auxquelles il étáit défendu de commercer dans nos États eusseut la liberté d'aller et venir à Jérusalem , de même qu'elles avaient coutume d'y aller et venir, sans être aucunement inquiétées, et que, si par la suite il leur était permis d'aller et venir trafiquer dans nos États, ce fût encore sous la bannière de France commo par ci-devant. la demande de l'empereur de France aurait été agréée en considération de l'ancienne amitié qui, depuis mes glorieux ancêtres, subsiste de nère en fils entre Sa Maiesté et ma Sublime Porte, et il serait émané un commandement impérial dont suit la teneur, savoir ; que les nations chrétiennes et ennemies qui sont en paix avec l'empereur de France et qui désireront de visiter Jérusalem, puissent y aller et venir, dans les bornes de leur état, en la manière accoutumée, en toute liberté et sûreté, sans que personne leur cause aucun trouble ni empêchement; et, si dans la suite il convient d'accorder auxdites nations la liberté de commercer dans nos États, elles iront et viendront pour lors sous la bannière de l'empereur de Franco, comme auparavant, sans qu'il leur soit permis d'aller et venir sous aucune autre bannièro.

Les anciennes capitulations impériales qui sont entre les mains des Français depais les rèpraces de mes magnifiques aïtez Jasqu'i aport fluir et qui viennent d'être rapportées en détail ci-dessus, ayant été maintenant renouvelées avec addition de quelques nouvenus articles, conforméennent un commandement impérial émané en vertu de mon batticherif, le premier de ces articles porte que les éréques dépendants de la Françe, et les autres religieux qui professent la religion franque, de que/que nation ou espère qu'ils soient, forsqu'ils soit teudront dans les hornes de leur état, ne sevont point troublés dans les renéroits de notre empire où ils sont depuis longtemps.

Les religieux francs qui, suivant l'ancienne coutume, sont établis dedans et dehors la ville de Jérusalem, dans l'église du Saint-Sépulere, appelée Kamama, ne seront point inquiétés pour les lieux de visitation qu'ils habitent et qui sont entre leurs mains, lesquels resteront encore entre leurs mains comme par ci-devant sans qu'ils poissent être inquiétés à cet égard, non plus que par des prétentions d'impositions; et, s'il leur survenait quelque procès qui ne pût être décidé sur les lieux, il sera renvoyé à ma Sublime Porte. Les Français ou ceux qui dépendent d'eux, de quelque nation ou qualité

Les Français ou ceux qui dépendent d'eux, de quelque nation ou qualité qu'ils solent, qui iront à Jérusalem, ne seront point inquiétés en allant et venant.

Les deux ordres de religieux français qui sont à Galata, sevair les jésuites et les enqueins, y syrand étex églises, qu'ils on entre leur mains ad antique, resteront encore cutre leurs mains, et ils en naront la possession et jouissance; et, comme l'une de ces églises a été brikée, ello sera rebidia over permission de la justice, et elle resiera comme per ci-divant entre les mains des capacites, mas qu'ils passent étre impliéés à cet égard, On a liquidéerie pas une plus les églises que la nation française possèle à Serjene, à Seyde, pas une plus les églises que la nation française possèle à Serjene, à Seyde, sons ce arréfectes.

On n'inquiétera pes les Français quand, dans les bornes de leur état, ils liront l'Évangile dans leur hôpital de Galata.

De ces dispositions plusieurs n'ayant point reçu une stricte exécution, la Porte les renouvela en 4740; voici ce renouvellement, tel qu'il so trouvo exprimé dans l'article 82:

Lorsque les endroits dont les religieux dépendants de la France ont la possession et la jouissance à Jérusalem, ainsi qu'il en est fait mention dans les articles précédemment accordés et actuellement renouvelés, auront besoin d'être réparés, pour prévenir la ruine à laquelle ils scraient exposés par la suite des temps, il sera permis d'accorder, à la réquisition de l'ambassadeur de France résidant à ma Porte de félicité, des commandements pour que ces réparations soient faites d'une facon conforme aux tolérances de la justice . et les cadis, commandants et autres officiers, ne pourront mettre aucune sorte d'empéchement aux choses accordées par commandement; et. comme il est arrivé que nos officiers, sous prétexte que l'on avait fait des réparations secrètes dans les susdits lieux, y faisaient plusieurs visites dans l'aunée et ranconnaient les religieux, nous voulons que de la part des pachas, cadis, commandants et autres officiers qui s'y trouvent, il n'en soit fait qu'une par an dans l'église de l'endroit qu'ils nomment le Sépulere de Jésus, de même que dans leurs autres églises et lieux de visitation. Les évêques et religieux dépendants de l'empereur de France qui se trouvent dans mon empire, seront protégés tant qu'ils se tiendront dans les bornes de leur État, et personne ne pourra les empêcher d'exercer leur rit, suivant leur usage, dans les églises qui sont entre leurs mains, de même que dans les autres lieux où ils habitent; et, lorsque nos sujets tributaires et les Français iront et viendront les uns chez les autres, pour ventes, achats et autres affaires, on ne pourra les molester, contre les lois sacrées, pour cause de cette fréquentation ; et, comme il est porté par les articles précédemment stipulés qu'ils pourront lire l'Évangile dans les bornes de leur devoir dans leur hôpital de Galata, cependant

cela n'ayant pas été exécuté, nous voulons que dans tel endroit où cet hôpital pourra se trouver à l'avenir, dans une forme juridique, ils puissent, conformément aux anciennes capitulations, y lire l'Évangile dans les bornes du devoir, sans être inquiétés à ce sujet.

Le surplus des capitulations ou traités avec la Porte est trop étendu pour que nous puissions fouenc cette pièce e entier. Les articles qui sont au nombre de 85, règlent les droits des personnes et les privillèges du commerce dont la Porte accorde la jooissance à tous les Prançais qui s'établissent ou qui voyagent dans le syay de sà domination; la réglent aussi les rapports dipiomatiques des deux puissances et les prérogatives des consuls et des ambassadeurs du rei de Prança.

## APPENDICE

# L'HISTOIRE DES CROISADES

DE MICHAUD.

W A HUILLARD BRÉHOLLES



# AVERTISSEMENT.

L'œuvre de Michaud a été composée avec tant de maturité, écrite avec tant de goût, revue et refaite par lui-même avec tant de patience, de soin et de conscience, qu'on ne saurait y toucher sans une grande témérité. Aussi cet Appendice est-il loin d'avoir une telle prétention : je me suis uniquement proposé d'ajouter aux Éclaircissements d'autres notes qui sont de nature à jeter une plus vive lumière sur quelques faits particuliers, seulement indiqués dans le corps de l'ouvrage du savant historien, et fondus, pour ainsi dire, dans les derniers plans d'un fableau si vaste et si compliqué.

Le critique qui apprécie surtout l'Histoire des Crossades au point de vue de l'érudition et de l'exactitude, et l'homme du monde qui se plait à y chercher une lecture instructive et attachante, ne trouveront, je l'espère, ces nouveaux Éclaircissements ni moins titles, ni moins intéressants que les autres. Au reste, la pensée commune qui les rassemble

### AVERTISSEMENT.

404

ici leur servira d'excuse : en insistant avec quelques détails sur l'établissement des Français,

1º Dans l'Italie méridionale;

2º Dans l'Achaie ou Morée;

3º Dans l'île de Chypre;

c'est encore rendre témoignage à notre vieille gloire nationale à laquelle Michaud a élevé un si beau monument.

н.- в.

Paris, juh: 184

### APPENDICE

# L'HISTOIRE DES CROISADES.

1

CROISADES CONTAR LES SARRASINS DE LA SICIER ET DE LA CAPITANATI DU TREIZIÈME SIÈCLE.

Anx notices données dans cet ouvrago sur lés croisales contre les Albigeios et contre les Sarraisa de l'Epagne et du Portugal, il ne sera pas sans intérêt de jondre lei des reuselignements inédits ou peu connus sur des expédițious analogues entreprises coutre les débris des Sarraisis, auciens dominateurs de la Sciele. L'esistence de ces démières colonies musulmanes influa trop directeuent sur la conduite des rois normands, sousbes et angevins, pour qu'îl ne soit pas utile de leur consacrer quédires pages, d'autant plus que placées au cœur même du pays d'ou partait l'impulsion chércienne et pour ainsi dire sur le grand chemin des croisades, elles échappèrent longtemps à la destruction qui atteignait les béréfiques, les mahonétaus et les idiolitres sur les doints du continent européen les plus éloignés et les nius divers.

Co fai singulier fient surtout à la politique que les yois normands adoptèrent à l'égard de leurs miets arthès en Sielle, politique qui fut suivée par leurs successeurs malgré la vive opposition des papes. Il prouve aussi combien dès le déuzième siècle, l'intolérance avait perdu de sa force dans les contrières qui, par leurs relations d'intérêt, et de commirces, étatent huillairisées avec la civilisation orientale.

Roger I, le fils de ce vaillant comte qui fit la conquête de la Sicile, teatit un prince éclairé, árdent à s'instruire et qui savait apprécier co, que l'industrie et la science procurent de gloire à un Etat. Entouré de burons dédaigneux et ignorants, il se sentait éntrainé vers les Arabes assuquels soit pere avait laisée four reiglog. Lessa tois et leurs propriétés. L'Alkassar de Palerme, les charmants palais de la Cuba et de la Zisa avec leurs jardins délicieux, leurs arbres fruitiers, leurs sources d'eau vive, étaient son séjour ordinaire. Dans la demeure des anciens émirs musulmans, il avait adopté les habitudes des cours orientales : il avait des eunuques, un harem, des ouvriers arabes tissaient pour lui des manteaux de soie et d'or et y dessinaient des inscriptions dans leur langue. Le shérif Al-Edrizi résidait à la cour de Roger. Il lui dédia son livre de la Géographie de Nubie et fabriqua pour l'instruction de ce prince un globe terresfre en argent sur lequel il avait fait tracer tout ce qu'il avait pu savoir des diverses contrées alors connues. Roger confiait aussi à des Arabes des commandements militaires. Un eunuque, qui avait reçu au baptême le nom de Philippe, devint l'ami du roi normand qui le nomma grand maltré du palais et l'envoya avec le titre d'amiral conquérir la ville de Bone. Ce succès important excita l'animosité des barons normands. Ils accuserent Philippe d'être resté Sarrasin d'esprit et de cœur, d'entrer avec répugnance dans les églises, de fréquenter secrètement les mosquées, de manger de la chair le vendredi et pendant le carême. La cour féodale fut saisie de la plainte, et Roger se vit obligé d'abandonner son favori qui fut attaché à la queue d'un cheval indompté et mis en pièces.

Quoique cas réactions contre les personnes fussent fréquentes à la cour de Sicile, les princes normainé étaient disposés à mettre en couvre les étérients de civilisation avec lesquels ils ac trouvaient les contact, et cette tendancé était si forte qu'ils adoptèrent souvent la langue arabe dans la rédaction de leurs actes officiels et des légendes de leurs monnaies. Cela n'aurait eu rien de surpreuant s'ils avaient agi ains jour des actes destinés uniquement à la population musulmane ou pour des monnaes brievrées aux transactions entre musulmans; mais par une singulère anomalie, plusieurs de leurs diplomes arabies contiennent des fondations pieues ou des donations à des églises chrétiennes; et l'uset pas rare de truver sur les monnaies de Roger, des deux Guillaume, de Tancéède et même de Frédirie II la fegende arabé Affalé et grand ets une l'exerce toux genér avec. On peut algouter cette, remarque aux faits analogues cités dans l'Histoire dés Croi-midit."

Une lettre d'annocent IV prouve éridénement qu'un nauge semblable n'était introduit depair longtemps dans les possegleuis chrétiennes d'Orient ? « To nous as fait gavoit, verivai-til à un prélait de ve joyre, or étant inférênt que aux les besants et les drachines fairiquées par lett chrétiens à Acre et à l'ippais on inserireit le nom d'étainent et le nomire des sanées écoules depuis on moir la chrétie de l'ippais on inserireit le nom d'étainent et le nomire des sanées écoules depuis on moir

Lorsque Guillaume I, fils et successeur de Roger, fut descendu au tombéau, après un règne qui lui a valu le surpom de Mauvais, la capitale prit le deuil pour la forme : mais les femmes sarrasines du feu roi montrèrent seules une douleur véritable. Pendant trois jours elles parcourarent les rues de Palerme vêtues de sacs, les cheveux épars, poussant des hurlements ou récitant des chants funèbres au son de leurs tambours mauresques. Durant les troubles qui agitèrent la minorité de Guillaume II, les Arabes jouèrent un rôle important ; et leur chef, Abou'l-Kassem, de l'illustre famille des Hamudites d'Afrique et d'Espagne, se joignit aux eupuques du palais et même aux barons normands pour chasser les Français que la régente Marguerité de Navarre avait appelés en Sicile. Aussitôt que le jeune Guillaume fot en possession du gouvernement, les Arabes se rangérent autour de l'antorité royale qui les avait toujours protégés et retronvèrent leur influence dans le palais et leur sécurité au dehors. On voit, par une relation arabe contemporaine récemment publiée , combien les habitudes et les mœurs orientales avaient d'empire à la cour et à la ville, quelle était la condition civile des musulmans, l'état de leurs mosquées, de leurs tribunaux, de leurs écoles non-seulement à Palerme, mais dans les autres villes de la côte. L'auteur arabé fait cépendant rémarquer que tout musulman; homme ou femme, qui en butte à la colère de ses parents se jetait dans une église, était aussitôt baptisé; que les musulmans de Sicile offraient leurs filles aix pèlerins musulmans pour qu'ils les épousassent, et que celles-ci quittaient avec joie leurs familles afin d'échapper à la tentation d'apostasier et par désir de séjourner dans un bays musulman.

. Ces détails, au premier abord, semblent se contredire, et pourtant

well, to a spondinged I bestience d'extrementaleules courte non cesc april à l'aveile preventant on ferried graver e, pour de combine sur les relations de seure un d'actions oil en ce ni et a separade de la reproposa de l'exception, le principant d'Astroine et le commit en l'écule : a consider profit à l'action de la committé d'action de la committé d'action de la committé d'action de la committé de la committé de la committé de la committe de la committé des la committé de la c

Voyacte en Sicito de Mohammed-Ebn-Djobalt sous le règne de Guillaume le Bon, texte arabe seus tradaction et notes par M. Ankas. Paris, 1816.

rien n'est plus facile à expliquer. La position des Arabes en Sicile était essentiellement fausse. Pendant qu'ils se tournaient vers le tembeau du prophète à Médine, la population chrétienne qui les entorrait avait les yeux fixés sur la croix et sur le vicaire du Christ siègeant à Rome, Pour les Arabes, le vrai point d'appui était Maroc ou le Caire ; les chrétiens, au contraire.. ne se rattachaient qu'à l'Europe, Les Arabes regreftaient leur domination perdue; les chrétiens enviaient la prospérité dont jouissaient les Arabes, soit par une exploitation plus intelligente du sol, soit par le développement du commerce maritime. Cet antagonisme, devenu plus vif encore depuis les croisades, empêchait nécessairement toute fusion durable au moven de transactions que les deux cultes, du reste, eussent repoussées avec une égale énergie. De plus, dans la direction générale de sa politique, Guillaume le Bon, comme ses prédécesseurs, restait exclusivement chrétien. Quelle que fût sa tolérance envers les musulmans, il n'en était pas moins l'allié et le défenseur du pape : Il envoyait des secours aux croisés de Syrie; Il combattait à la fois Saladin et les Almohades d'Afrique. Il devait donc arriver un moment où la population chrétienne, plus nombreuse et plus sûre de ses forces , finirait par rejeter cet élément étranger et ennemi qu'elle ne pouvait s'assimiler.

Cette tendance se manifesta ouvertement dès la mort de Guillaume le Bon. Comme il ne laissait point d'héritier direct, le peuple de Palerme, ne sentant plus le frein des lois, courut aux armes, força les maisons des Sarrasins, pilla leurs magasins, et continua impunément, pendant plusieurs jours, ces scènes de dévastation. On se battit dans les rues, sur les places publiques; beaucoup d'Arabes périrent dans cette sangiante émeute. D'autres, s'étant ouvert un passage les armes à la main, allèrent dans le val de Mazzara se joindre à leurs frères. Ceux-ci, au nombre de plus de cent mille, s'armèrent aussi, sortirent de leurs montagnes, surprirent plusieurs villes mal gardées, et menacèrent Catane, ainsi que d'autres places où ils avaient de nombreuses intelligences. Mais le bâtard Tancrède. s'étant fait couronner roi , marcha contre les musulmans , pénétra dans la partie occidentale de l'île, leur livra bataille, et desit cinq de lours chefs qui donnèrent des otages, Ensuite Il obligea les Arabes émigrés de Palerme à retourner dans cette capitale, et promit nonseulement de les protéger contre les violences des chrétiens, mais même de leur rendre les priviléges dont ils avaient joui jusqu'à la

mort de Guillaume II. Siles historiens qui ont raconic la recisade de likhebard Cour-de-Lion en diesten point qu'il et al canhattre les Sarrasins dans sa querelle avec les habitants de Messine, e'est qu'en effet il, y avait peu d'Arabes sur ce point de l'Ile. Du moins ils se trouvent confondats par Nivisauf sous lo aom général de Griffons, per frequel il désigne cette nec mélée de Grees et d'Arabes, qui occupait les deux cotés du déveni.

Quand le royaume de Sielle eut passé aux mains du terrible Henri VI. et que la domination de la maison de Souabe se fut établie dans l'Italie méridionale, les Arabes siciliens, soit qu'ils fussent indifférents au sort de la patrie commune, soit qu'ils partageassent la terreur générale, ne s'opposèrent point à l'invasion des Allemands, et échappèrent aux vengeances exercées par le vainqueur contre l'aristocratie normande, Mais à la mort de Henri VI, et pendant la minorité de son fits Frédéric H. la confusion devint inexprimable, et les Sarrasins prirent alors un rôle agressif qui leur fut fatal. Comme le pape Innocent HI avait été déclaré tuteur du jeune roi, ils se figurèrent qu'ils seraient bannis pour toujours si le chef de la chrétienté devenuit le maître en Sicile, et ils se joignirent aux ennemis du gouvernement. En vain Innocent leur écrivit, pour les détromper, des lettres pleines de modération où il leur promettait sa bienveillance et la conservation de leurs coutumes et priviléges : « Considérez , leur disait-ll , ce que vous devez à Frédérie, et quelle est la perfidie de Markwald... songez bien que comme beaucoup de princes et uno grande foule de peuples d'Occident se sont liqués contre les Sarrasins, ont pris la envix et se proposent prochainement de passer la mer, ils tourneront leurs armes contre vous s'il vous arrive de vous joindre à Markwald contre les chrétiens et le jeune roi; et Markwald ne pouvant leur résister, apaisera bon gré mal gré leur colère par votre sang, et rachètera sa vie per vetre mort. Nous your avertissons done, et yous exhortons tous tant que vous êtes, à imiter en cela la fermeté de vos ancêtres, à ne pas payer d'ingratitude les bienfaits dont les rois de Sieile vous ont comblés , à prendre en considération la donceur du siège apostolique; qui non-seulement veut maintenir mais aceroitre vos bonnes coutumes, si vous consentez à nous être dévoués et fidèles au roi, saus ajouter foi aux promesses et aux tromperies de Markwald', » Les Arabes n'en

Lettres d'innocent III dans la Collection de Baluire.

persistèrent pas moins dons leur obstination, et leur émir Magded unit ses troupes à celles de ce même Markwald, que le pape signalait comme le principal chef des factienx. Mais les rebelles furent vaincus. et Magded fut tué par l'armée pontificale dans une bataille livrée entre Palcrme et Monreale (juillet 1200). Loin d'abattre l'orgneil des Arabes, cette défaite les irrita; ils se fortifièrent dans tous les châteaux qui dominaient les montagnes du val de Mazzara, et lorsque Othon de Brunswick se présenta en Italie pour enlever la Sicile à Frédéric II , ils lui adressèrent des messages flatteurs en promettant de se soumettre à lui. Ils lui envoyèrent même de riches présents, des vascs de bronze et d'argent où ils avaient fut graver des légendes laudatives, et une robe de soie d'un grand prix artistement brodée dans le goût mauresque. Mais Frédéric II l'emporta: il garda la Sicile, renversa en Allemagne Othon de Brunswick, et se fit rendre, avec les autres ornements impériaux, la robe triomphale que les Arabes avaient donnée à son compétiteur.

Ce prince était trop préoccupé du désir de donner à son autorité des bases solides pour laisser subsister dans ses États héréditaires cette cause permanente de troubles. Aussi, après son retour d'Allemagne et le rétablissement de l'ordre en Sicile, il songea à punir l'insurrection des Arabes. Outre Entella, Centorbi, Capizio, Traina, leur émir Ebn-Abed était maître de Giato, château fort qui appartenait à l'archevêque de Monreale, sur les hauteurs de Trapani. Il s'était alué avec deux Marseillais, marchands ou piratés, Hugues Ferré et Guillaume Porc, qui faisaient sur la côte africaine un grand commerce dont le trafic des jeunes garçons formait une branche considérable 1; et c'étaient les vaisseaux des deux associés qui apportaient d'Afrique aux Arabes de Sicile, des hoopmes, des munitions et des vivres. Comme Frédéric II ne disposait encore que de ressources insuffisantes, une première campagne, en 1221, produisit peu de résultats. Mais l'année suivante il obtint du pape Honorius III un délai pont la croisade de terre sainte, en faisant valoir ce motif que la Sicile était pleine de Sarrasins, que c'était là aussi une croisade, et qu'il serait dangeroux d'aller combattre les ennemis du Christ outre mer, tandis qu'il en laissait un si grand nombre dans son royau:ue. Alors il concentra tontes ses forces contre les Arabes de Sicile, em-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sur le rôle odieux de ces Marseillais pendant la crobade d'enfants en y212, voir la lettre de Jourdain à Michand, Eclaireissements, tome U, q. 479.

porta Giato après un siège de deux mois (juin et juillet 1222), et s'empara de Ebn-Abed, de ses deux fifs, de Hugues Ferré et de Guillaume Porc, qui furent tous les cinq pendus à Palerme. Des lors il euleva successivement les autres places fortes, en rusa plusieurs, resserra les Arabes dans les montagnes, leur coupa les vivres et les décida à se rendre. La plupart d'entre eux posèrent les armes, et Frédéric; pour les éloigner de la côte d'Afrique et les avoir en même temps sous sa main, les fit transporter à Lucera, dans la Capitanate. He étaient plus de vingt mille. Le reste, cantonne dans des positions inaccessibles, brava longtemps les efforts de ses lieutenants. Comme ils tiraient des provisions et des reuforts de l'ile de Gelves, sur la côte de Tripoli, l'empereur envoya une expédition contre cette lle, et les Sarrasins, réduits à leurs seules forces, finirent par cèder à des attaques sans cesse renouvelées. Ils descendirent de leurs montagnes et consentirent à résider dans les villages de la plaine, sous la surveillance des òfficiers impériaux ".

Éloignés de leur patrie et de leurs frères, forcés de se soumettre à la loi du vainqueur, les Arabes de la Capitanate furent longtemps à s'accoutumer à leur position nouvelle. Ils tentèrent même de se révolter en 1226. Mais sentant leur faiblesse et voyant qu'ils n'avaient plus d'espoir que dans la protection de Frédéric II, ils se dévouèrent sans réserve à son service. Lorsque l'empereur partit pour la terre sainte, malgré l'excommunication qui le frappait, il emmena avec lui un coms de Sarrasins, qui, au grand scandale des croises, pratiquèrent librement dans son camp les rites de leur culte. On a pu voir dans l'Histoire des Croisades que ce prince dédaigneux des croyances, ou si l'on veut des préjugés de son temps, donna en Svrie un spectacle nouveau, et qu'au lieu de combattre à outrance les infidèles pour leur enlever Jérusalem, il aima mieux conclure avec Malek-Kamel un traité fondé sur une estime et une amitié réciproques ; anssi il rapporta de la croisade un goût plus prononcé pour les usages des Arabes. Il s'entoura de philosophes et d'astrologues orientaux. A l'imitation des rois normands , il eut des harems dans les palais de Lucera et de Messine 2. Il donna pour gardieus à sa femme légitime, Isabelle d'Angleterre, des eunuques noirs qui ressemblaient à de vieux masques , comme dit l'historien Mathieu Paris ;

Begentum, edit. de Carcani, parrim.

<sup>8</sup> RICCARD, DE SAN GERM. - Lettre de Fredéric à l'évenne d'Hildesheim.

il se baigna fréquemment, même le dimanche, ce qui passait pour scandaleux. Bans ses expéditions d'fialie et d'Allemagne, il promena parfout avec lui des éléphants chargés de tours et armés en guerre, des chameaux, des lions, des hyènes, des panthères dressées à la chasse selon la modé persane, des gerfauts blancs, des vautours d'Afrique, une vraie ménagorie d'animaux alors inconnus en Europe. Il entretint avec soin des haras de chevaux berbères, fit venir de Damas et d'Espagne des armuriers habiles à tremper l'acier , et chercha à naturaliser en Calabre la plantation de la canne à sucre. On comprend du avec cette tendance Frédéric II devait protéger les Serrasins établis par lui, dans l'Italie méridionale; à part même cette sympathie personnelle, son intérêt politique l'y engageait. En effet, à son retour de Syrie, quand il trouva ses États envalus par les armées pontificales, ce fut avec l'aide des Sarrasins de Lucera qu'il reprit ses villes une à une ; et l'on vit (chose étrange) les sectateurs de Mahomet, unis aux croisés venus de la terre sainte, marcher ensemble contre les tronnes du panes.

La paix cependant ne tarda pas à se conclure. Grégoire IX donna l'absolution à Frédéric II; la tranquillité de l'Italie parut assurée. Mais l'empereur, dans la prévision des querelles futures, songéa à fortifier la demeure de ses fidèles auxiliaires de manière à la mettre à l'abri d'un coup de main. La vieille ville samnite de Lucera, située sir ee platean de l'Apennin que termine la chaîne du Gargano, avait sula aufant de vicissitudes que l'Italie elle-même. Onand Frédéric II y transporta les Sarrasins de Sicile, ce n'était plus qu'une bourgade assez petite, mal alignée, bâtie de décombres; mais il lut frappe de la position favorable qu'offrait l'escarpement de la montagne. Aussi en 1233 fit-il construire decrière l'ancienne ville une citadelle dont l'enceinte contournant la montagne dans l'espace d'un quart de lieue, était rchée à égale distance par quinze tours en saillie. Le côté qui regardait la ville, et qui seul était accessible, se trouvait defendu par un large fossé, par des bastions redoutables et par une porte fortifiéc. L'acropole ou château intérieur, servant à la fois de palais et de chambre pour les trésors, formait un vaste carré en talus, dont les murs sont encore revêtus d'un ciment si solide qu'il a résisté à l'action du temps. Quant à l'enécinte, elle renfermeit, au temps de Frédérie et de ses successeurs, des rues, des maisons, des mosquées, des arsenanx, des ateliers de tous genres. L'étranger qui s'y promène

mujourd'hui n'y rencontre plus que quelques pans de surs à demi taches sous les hautes herbes.

Quel que fut le zèle de Frédéric à flatter les coins des Arabes de Lucera, à encourager leur industrie, à les protéger contre l'animesité de ses sujets chrétiens, beancoup de cas musulmans se regardaient toujours comme exilés; ils inventaient sans cesse des resespour franchir les bantes murailles qui les emprisonnaient, ou se tennient caches en différents lieux de la Capitanate pour a évader à la première occasion favorable, Mais l'empereur sut toujours prévenir ces désertions par d'actives mesures, soit en interdisant à ses officiers de récevoir dans les ports siciliens aucun Sarrasia venant de Calabre en Sicile sous prétexte de faire le négoce , soit en défendant aux gouverneurs des provinces méridionales de souffrie qu'aucun Sarrasi n résidat ser les terres de leur juridiction sans l'envoyer à Lucera pour qu'il justissat de sa condition. Fidèle au plan de colonisation qu'il avait concu. Frédéric II profita d'uné nouvelle insurrection des Arabes restés en Sicile pour concentrer en Capitanete les musulmens de ses États. Affaiblis mais non domptés par le départ de leurs frères, les deraiers débris, des tribus africaines n'avaient pas tardé à reprendre leur vie de brigandages et de sauvage indépendance: Rétirés avec leurs familles dans les deux vieilles citadelles de Giato et d'Entella , lieux plus rédeutables par leur position que par la force de leurs retraschements. les Sarrasins fondaient comme des vantours sur le navs. et rentralent ensuite dans leurs wids inaccessibles, Riccardo, comte de Gaserta, gendre de l'empereur, marcha enfin contre eux : ils lui opposèrent une vive résistance, surtout à Entolla dont les remports demanteles officient encore au temps de Fazello les traces du long siège qu'ils avaient suhi. Ils cédérent enfin, et tous ceux que kiccardo réussit à prendre vivants futent embarques pour la Pouille, où ils allèrent augmenter la colonie militaire de Lucera.

A partir de cette seconde translation; c'est-à-dire, de l'année 1846, Lucerni, selon Yévaluation la plus medicire, renfermeit une pipelation flottant de soisante mille (ques. Si l'on soage qui un tiers at moins de cette population était-voué; au métier des armes, que d'était la un corps perminent toujours prêt à combattre, qu'e ces Africains se servajent de fleches empisionnées, de feu grégois et d'autres in-

<sup>1</sup> Henry and Radman and the V. Partyan. Homomete des Vermands et de la mesada de Simele.

struments meurtriers dont eux seuls avaient le segret, on comprendra quelle devait être l'inquiétude des papes pour qui Lucera, selon l'expression d'un chroniqueur, était comme une épine dans l'ail. Tant que Grégoire IX resta en bonne intelligence avec Fréderic II. il se contenta de demander que des fières précheurs fussent admis dans la ville nour y travailler à la conversion des infidèles, et l'emperenr parut s'y prêter de bonne grâce, assurant que les Arabes savaient assez l'italien pour profiter des prédications, et que quelquesuns d'entre eux avaient déjà été convertis par ses soins. s En les retimant de la Sicile où ils ont tué plus de chrétiens que l'île n'en contient aujourd'hui, nons avons réussi dans notre espoir, paisone instruits chaque jour par l'exemple des catholiques et désireux d'obtenir la liberté en se lavant dans les eaux du baptême, ils reviennent à l'unité de la foi chrétienne des qu'ils peuvent se dégager des mains des leurs. C'est an point que leurs chefs, qu'on appelle alcades (caids), pensant que nous étions fâché de cela et que cela nous fajsait tort, se sont plaints à nous, pendant notre séjour en Pouille, de ce que le tiers d'entre eux avait été ramené à la communion de notre foi, et-l'en croit, sans pul doute, que dans peù il en sera de même pour le reste 2. » Mais ees assurances ne semblent pas avoir été bien sincères. Aussi quand les relations réciproques des deux souverains se furent aigries au point d'amener une rupture éclatante, le pape dénonça à l'Europe les violences et les profanations commises par les Sagrasins de Lucera, les accusant d'avoir démoli les églises de l'ancienne ville nour bâtir leur citadelle et leurs maisons. L'empereur réplique qu'il les avait mis hors d'état de nuire, et que s'il s'en servait contre les rebelles, c'est qu'il valuit mieux exposer des infidèles que des chrétiens aux chances de la guerre. Il les employa en effet dans toutes ses expéditions. Grâce aux archers sarvasins et aux éléphants, il gagna sur les Milanais la bataille de Cortenaova. Au siège de Faenza les Arabes contribuèrent à la victoire. Au siège de Parme ils se firent tous tuer vaillamment. Aussi, à mesure que la guerelle devint implacable. Frédéric II se rapprocha davantage des Musulmans; il resserra ses aliiances avec le soudan d'Égypte-1, avec les princes de Tunis et de

<sup>1</sup> Lettre su pape, du'il décembre 1933. 2 Lettre su pape datee de Spire, 16 avril 1936.

Lettre au pope nance de Spire, vo aven vane.
 Voir pour ce fait, pour les ainées de Frédéric et pour d'autres détails semblables, le livre XIV.

de l'Habipre des Crossades.

Marce, entretint suprès d'eux des agents diplomatiques et des consols pour la protection du commerce, il teuris d'Arique de souveaux auxiliaires, aussi redoutés par les partisans de l'Église que par ses propres sujets, comfà des Sarrasins la surceillance des ports et le recouvrement des impôts, et s'entoura d'une garde sarrasine. C'est a nulleu des Sarrasins de Lucera qu'il ett voulu mourir; mais du moira cette mities fiétée secompagna la litière qui emportait le corps de l'emperur défunt de Fiorentino à Tarente où il devait être embarqué. pour la Sicilé.

Sous Conrad, successeur de Frédéric II, les Arabes témoignèrent le même dévouement à la maison de Souabe; ils aidérent le nouveau roi à reprendre Naples et les autres villes soulevées, et leur chef principal, Jean le More, jouit d'une grande faveur. C'était un esclave noir que Frédéric II s'était plu à tirer de l'obscurité : il lui avait donné un prénom chrétien, l'avait mis an nombre de ses secrétaires, lui avait même confié la garde de son trésor. Plus tard, il était devenu gouverneur de Lucera, et au dire de Jamsilla, il commandait dans cette forteresse d'une manière plus absolue que le prince luimême. Mais après la mort de Conrad, lorsque Manfred, fils légitimé de Frédéric II et régent du royaume au nom du jeune Couradin, se vit proscrit par l'inimitié de la cour romaine, Jean le More négocia avec le pape innocent IV pour lui tivrer la ville avec les richesses qu'elle renfermait. Au milieu d'un royaume insurgé on prêt à le devenir, Lucera était le dernier espoir et comme le dernier refuge de la maison de Souabe. Aussi Manfred n'hésita pas. Voyageant de nuit à travers mille périls, il vint demander asile aux fidèles Sarrasins. Jamsilla nous a laissé de cet événement un récit dramatique et attachant, dont les détails nous entraînerajent trop loin de notre sujet. Qu'il suffise de dire que Manfred trouvant les portes fermées par l'ordre du lieutenant de Jean le More, allait se soumettre à l'humiliante nécessité de se glisser dans la ville par une rigole destinée à l'écoulement des eaux, lorsque les Sarrasins émus et indignés brisèrent les portes, enlevèrent en triomphe le fils de leur empereur et le portèrent dans leurs bras jusqu'à la grande place, où tous se prosternèrent devant lui. En revenant de la cour romaine, Jean le More, effravé, écrivit au prince pour solliciter sa protection et sa clémence, et Manfred l'ayant sommé de se rendre sans condition, Jean préféra se retirer à Acerenza. Mais les Sarrasins de cette ville défestant, son

ingratitude et sa transon le massacrèrent, et sa tête portée à Lucera, fut clouée à l'une des portes.

Aussids tout changea de face. Avec les soldats et les trésors de Locera, Manfred mit en déroute les ermées pontifieales et reconquit le royaume pied à pied, mettant des garinsons sarrasines dans les fieux les plus difficiles à garder. Cest mini qu'il fit roccaper par des Arthe-les bomgé de Cetara et d'Atuni sue la cole d'Atunifi et les habitants de ces 'localités, avec leur visage maigre et olivatre, leurs less et leurs jambes couleur de cuivre, leur provonciation guturale, l'était de leurs yest nois brillaims sons leur brun capuellon, semiblem fournir encore aujourd'hui le preuve d'un ancieu mélange avec la reca africaine.

Devenu roi en 4258, Manfred se montra fidèle à la politique de son père, d'un côte protégeant les Sarrasins dans ses États jusqu'à faire couper la main droite à un noble napolitain qui avait en sa présence frappé au visage le chef de sa garde sarrasine, de l'antre renouant l'alliance de la Sicile avec le soudan d'Égypte dont l'influence dominait sur le littoral africaiu. Ce soudan etait alors le terrible Bibars. qui outre les présents dont il est fait mention dans l'Histoire des Croisades envoya au roi de Sicile, en 1961, une ambassade dont lo chef était le cadhi Diemal-Eddin fils de Salem; le récit que ce personnage a laissé de sa mission mérite d'être transcrit : Manfred, cht-li. m'accueillit avec bonté et me permit de rester avec lui en Ponille, H me faisait souvent l'honneur de m'admettre en sa présence, et l'eus occasion de reconnaître en lui beaucoup de mérite et un goût naturel pont les sciences intellectuelles. Il possédait parfaitement les dix traités d'Euclide, et c'est même à sa prière que je composai le traité de logique que intitulai l'Impérial. Non loin de la ville que j'habitais (probablement Foggia) se trouvait la ville de Lucera. Elle était entièrement peuplée de musulmans, et l'islamisme s'y montrait à déconvert. La plupart des officiers de Manfred étaient musulmans, son camp retentissait des cris des muezzias, et notre religion y pouvait être publiquement professée. 1 's

Aussi, quand Charles d'Anjou appelé en haile par les papes fut venu avec une armée de croisés disputer la couronne à Manfred et que cetur-et essaya de négecier, le conte de Provence rompit brus-

<sup>1</sup> Astoputens dane in Bibliotheque des Croisades, tom. Vff. p. 367

quement la conférence en s'écriant dans son vieux langage : « Allès et dit moi a le sultam de Locere, o je mettrai lui en enferne o it mettra moi e naradis. » A la baisille de Bénévein, les dix millearchers sarrasins de Manfred soutinrent vaillamment le choc de la gendarmeire française, et périrent tous dans cette sanglante journée qui décida du sort de l'Italie méridionale.

Dans le premier moment de la consternation générale, les Arabes de Lucera n'essayèrent pas de résister au vainqueur. Dès la fin de mars 1266, ils traitèrent avec Charles d'Anjou, mais en hommes qui sentent leur force, et le nouveau roi assailli d'embarras de tout genre leur accorda des conditions avantageuses ; ils donnèrent des présents, s'engagèrent à détruire leurs remparts, à combler leurs fossés, à payer tribut. Charles, de son côté, leur accorda la vie sauve, leur permit de conserver leurs mœurs, leurs lois, leur foi religieuse, en stipulant seulement que les Sarrasins ne refuseraient pas d'écouter la parole de Dieu. Soit que les conditions n'eussent pas été observées des deux parts, soit que les démarches des Gibelins auprès du jeune Conradin, petit-fils de Frédéric II, enssent relevé les espérances des Sarrasins, nous les retrouvons en armes au commencement de l'année suivante. Le pape Clément IV, qui désapprouvait le traité, prit sur lui le soin de cette guerre en l'absence de Charles d'Anjou, et envoya contre Lucera l'abbé du Mont-Cassin avec deux cents chevaliers campaniens; mais malgré les subsides qu'il leur fournit, les soldats pontificaux ne purent réprimer les dévastations des infidèles dont une foule de transfuges et de mécontents grossissaient sans cesse le nombre. La nouvelle de l'arrivée de Conradin à Vérone remplit d'ardeur les Sarrasins et leurs alliés, qui portèrent le fer et la flamme dans les environs. Clément IV eut alors recours au moyen ordinaire; il fit prêcher une croisade contre ces maudits rebelles qui avaient obtenu du roi Charles un traitement si doux et dont ils étaient si peu dianes .

Guillaume de Villehardouin, prince de Morée, était en Italie depuis le mols de décembre 1267. Il fut mis à la tête des troupes destinées à commence le siège de Lucera mais la force de la place et la difficulté de pousser un siège en hiver dans ces régions montagueuses rendirent ses efforts inutiles. Le pape, espérant mieux de la présence de Clarates d'Aniou. écrivait le 12 avril 1288 : el Il nous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettre du pape, du 12 février 1268. — Voir aussi la bulle d'excommunication contre Conradin et ses adoctents, dans Raynaldi, même ausse.

platt que le prince (de Moréo) et les autres qui sont à Poggia et ailleurs contre Lacera, s'abstiennent de nouvelles attaques. Le roi les rejoindri dans la quinzaine, à ce que nous croyons, et extertrinera les Sarrasins et les autres perfides. » En effet, au mois de mai Charles vint diriger les opérations du siége. Mais quand il apprit que Conradin s'avançait vers les Abruzzes dans le but d'opérer sa jonction avec les Arabes, il se hâtta de partir pour lui disputer l'entrée du rovanne.

Les suites de sa vietoire et le procès de Conradin détournèrent momentanément le roi du siége de Lueera : toutefois il avait laissé devant la place un corps de troupes sous la conduite de son camericr qui repoussa les Sarrasins dans une de leurs sorties et leur tua beaucoup d'hommes, Malgré ce succès, Clément IV écrivit à Charles d'attendre de nouveaux renforts : « Des seigneurs qui ont pris la eroix, lui disait-il, se sont adressés à moi pour me pricr de t'avertir afin que tu n'approches pas des Sarrasins sans eux et sans les nobles chevaliers qui viennent avec eux . » Le roi se rendit à cet avis : mais bientôt la mort du pape et l'interrègne qui en fut la suite attirèrent ailleurs l'attention de la cour romaine, et ce ne fut qu'au mois de février 1269 que Charles résolut d'en finir avec Lucera. Au moment de partir pour la eroisade, il eût été dangcreux de laisser subsister derrière lui un foyer de révolte et dans ses États une ville nousulmane : nidus et cavea Sarracenorum, comme l'appelle Malaspina. Il convoqua donc tous ses vassaux, leur recommanda d'apporter les armes et les machines nécessaires pour un siège et leur donna rendez-vous à Troja. Ce fut comme un préliminaire de la eroisade contre Tunis. L'histoire nous laisse ignorer les incidents de ce siège mémorable, qui dura six mois : on sait cependant que le roi lassé de l'inutilité de ses assauts convertit le siège en bloeus. Bientôt la famine devint horrible; les Sarrasins furent réduits à se nourrir de fenilles et de racines, et si quelques marandeurs se hasardaient dans la campagne ils étaient massaerés sans pitié ou vendus comme esclaves. La fureur des assiégeants était telle, au rapport de Malaspina, qu'ils se jetaient sur les eadavres, leur ouvraient le ventre et, fouillant dans les entrailles sanglantes, s'étonnaient de n'y trouver que des herbes à peine digérées. Enfin, le 28 août, la ville ouvrit ses

<sup>1</sup> Lettre du pape, du 28 octobre 4268, la veille du jour où Couradin fut décaptié à Naples.

portes. Les Sarasias, bălifonnés avec des lanières de cuir, vinrent se jeter aux pieds du roi pour solliciter sa clémence et lui apportirent leurs étendards<sup>1</sup>. Charles leur laissa la vie en les condamnant à fournir chaque sennito une certaine quantité d'or à titre de tribut, Les plus influents livreut dispersé en différents lieux du royaume. Quelques-uns abjurèrent le mahométisme. Quant aux Gibelins qui avaient trouvé un refuge à Lucera, le vainqueur frité les livra au sunnice.

Il est hors de doute que la majeure partie des Sarrasins qui avaient survéeu continua de résider à Lucera, et il existe assez de renseignements positifs pour établir comme un fait ce que divers historicus n'ont donné que comme une conjecture. En effet, pendant le séjour de Charles d'Anion en Afrique, nous trouvons Lucera révoltée de nouveau. C'est que la citadelle sarrasine était redevenue l'asile de tous les proserits à qui la hainc ou la peur refusait un asile dans le royaume. Ce sont cux qui paraissent avoir entraîné les Arabes. Du moins, lorsqu'au printemps de l'année 1271 Charles parut avec son armée, lorsqu'il fit jouer toutes ses machines de mierre, les musulmans de Lucera se montrèrent disposés à se rendre; mais les proserits s'opposèrent à une capitulation qui les perdait et se défendirent avec le plus grand acharnement. Le roi. instruit des dispositions des Sarrasins, traita avec enx et accepta leur soumission, à condition que tous ceux qu'il appelait des transfuges et des chrétiens perdus lui seraient livrés, que les Arabes paieraient désormais double tribut et maintiendraient leur ville dans l'obéissance des magistrats royaux. Du reste, il les traita avec douceur, releva celle de leurs tours qui avait le plus souffert et v fit graver l'inscription suivante : « L'an du Seigneur 1271, à la première lune de juillet, cuatorzième indiction, Charles, roi de Sicile. fils du roi de France, fit faire cet ouvrage 2. »

Cette indulgence si persévérante a lieu de surprendre dans un homme comme Charles d'Anjou et d'après l'idée qu'on se fait généralement de son caractère. Mais en rêst pas le seu point par lequel il se rapprocha de la politique des princes dont il avait usurpé l'héritage, et dans sa conduite avec les Sarrasins les intérêts de son ambition l'emportèrent sur le néruier rélieure. Cest ainsi m'il se

Lettres de Charles I, dans Giustiniant et Davanzati.

<sup>2</sup> Babrius, Ann. ecel., même année. - Albunti, Descris, di tatta l'Italia.

servit des milices arabes dans ses expéditions contre l'empire grec, comme on en a la preuve par le rescrit suivant : « A Léon de Lucera notre féal, salut. Ayant jugé à propos à cause de notre confiance dans ta fidélité et dans ton zèle, de te nommer capitaine des Sarrasins, que récemment nous avons fait lever parmi ceux de Lucera aussi bien que des autres Sarrasins qui sont déjà partis à Durazzo pour notre service, nous enjoignons à ta fidélité de te transporter en personne au pays de Durazzo avec les mêmes Sarrasins de Lucera et d'y exercer fidèlement l'office de capitaine et la conduite de la guerre dans ce pays, et voici que nous mandons par nos lettres aux mêmes Sarrasins de te reconnaître comme leur capitaine nommé par notre cour et de t'obéir selon l'honneur et la fidélité qu'ils nous doivent. Donné à Trani le 30 avril 12731, a La même année, et sans doute pour combler les vides faits par la guerre dans la population de Lucera, il chercha à v attirer des colons provençaux 2, moins hostiles aux musulmans que les indigènes. En 1278, il fit de nouveau restaurer avec le plus grand soin la citadelle de Lucera3, et après le massacre des vêpres siciliennes, il emmena avec lui des Sarrasins dans l'armée, qu'il conduisait contre les rebelles. Mais, aigri par ses revers et voulant prévenir les désertions, il donna l'ordre eruel de couper un pied à tout Sarrasin qui serait soupconné de vouloir fuir 4.

Après la mort de Charles d'Anjou, son fils Charles II ne sortit de captivité qu'à la suite de longues négociations et se trouva engagé dans une guerre onéreuse contre le roi Jayme. Les Arailés de Lucera servirent tidélement leur nouveau maltre, et au siège de Gaête IIs furent placés au premier rang et soutinente tourageusement le choc de l'armée aragonaise' (août 1289). A partir de cette époque, ils m'apparaissent plus que rarement dans les actes contemporains. On voit seulement le roi se plaindre que les Sarrasins sient cultivé à leur profit des terres qui appartenient à l'évéque de Lucera.' Mais,

<sup>\*</sup> Cité par Davanzati. On ignore généralement que des l'an 1989, Charles d'Anjon prenaît le titre de reil d'Albanie qui, du resto, lui avait été conféré par une grande partie de la population de l'Epire. Lettres-patentes di mois de février 4929. Il avane cependant que tontes les terres de Durazzo et de l'Épire n'étalent pas encure en sa possession.

Mandat du 20 octobre 1273, cité par l'apon et Vitale.
 Syllobus membranerum, passigh.

<sup>1</sup> Mandat du 7 anut 1281, eite par Amari.

<sup>6</sup> BARTHÉLEMY DE NEOCASTRO, dans Muratori, tom. XIII.

<sup>·</sup> Mandat du rol du 17 jain 1291.

en 1300, l'année même de ce premier jubilé qui attira en Italie une si grande multitude de chrétiens . Charles II , jaloux sans doute de signaler sa piété et sa dévotion envers les saints apôtres, résolut de détruire dans ses États la secte mahométane. Il chargea de cette mission Giovanni Pipino de Barletta, mattre des comptes de la grande-cour, qui traita Lucera en ville prise d'assaut. Les Arabes, cernés et surpris, furent égorgés pour avoir cherché à se défendre ; le roi permit de tuer impunément quiconque ferait dans son royaume profession de l'islamisme, et récompensa le lieutenant qui avait se bien rempli ses intentions : « En effet, écrit-il à ses officiers, comme un grave scandale menacait notre royaume par suite de la turbulente perfidie des Sarrasins de Lucera, Pipino, notre envoyé, unissant la vigueur à la prudence, a apaisé ce scandale non sans un grand carnage de ces perfides; il a dépeuplé cette terre, véritable nid de pestilence pour toute la contrée voisine; il en a fait une habitation profitable pour les fidèles et a assuré la sécurité du royaume, De plus, il a enrichi notre trésor par les dépouilles de ces Sarrasins et augmenté les revenus que nous tirions de Lucera, en sorte que les offrandes et les provenances sont maintenant plus considérablea qu'auparavant 1. » Les Arabes qui étaient dispersés à Melfi, à Venosa et en d'autres lieux de la Basilicate furent saisis et vendus · comme esclaves avec leurs femmes et leurs enfants; leurs bestiaux, leurs instruments de labour, leurs biens de tous genres, furent confisqués et mis à l'enchère 2. Quoiqu'un intérêt politique et fiscal eût dirigé la conduite de Charles II, cette odieuse expédition fut colorée des motifs respectables qu'on mettait en avant pendant les croisades. « Le devoir de l'autorité terrestre, dit ailleurs le roi angevin , est de poursuivre les crimes de ceux qui prévariquent; mais sa fonction principale est de s'élever avec la plus grande sévérité contre les ennemis de la foi catholique. Considérant donc les obligations qui résultent pour nous tant du gouvernement que Dieu nous a confié que de l'illustre série d'aïeux dont nous descendons, nous avons conçu le ferme projet de détruire les Sarrasins de Lucera qui, dérogeant à la foi du Christ, nous importunaient par leur présence, et, avec l'aide du Seigneur, nous avons accompli cette louable résolution. Mais comme il ne convient pas qu'un lieu si fertile ait à souffrir

<sup>\*</sup> Handat du rol, du 40 novembre 1300.

<sup>\*</sup> Mandat do rol, du 13 décembre 1300

faute d'habitants, nous voulons y établir une nouvelle plantation de chrétiens fidèles, et comme dans l'extermination des Sarrasins susdits s'est manifestée l'assistance de Notre-Dame, patrone du genre humain, nous décidons que le nom de Lucera scra changé en celui de Sainte-Marie ', » Le pape Benoît XI, pendant son court pontificat, s'associa à ces idées, et il écrivit au roi de Naples une lettre ainsi concue : « Comme tu as une sincère et profonde dévotion envers le roi des rois, ainsi que le doit faire un prince catholique, tu poursuis avec un esprit vigilant les choses qui à tes veux intéressent la gloire de son nom et l'accroissement de la foi orthodoxe. Aussi nous serrons dans les bras d'une affection paternelle ta personne dévouée à nous et au siége apostolique, et nous l'honorons à juste titre par de gracieuses faveurs et des grâces apostoliques. En effet, considérant pieusement depuis longtemps que le séjour des Sarrasins dans la ville de Sainte-Marie, appelée alors Lucera, était une grave atteinte à la foi susdite, tu as fait exterminer les mêmes Sarrasins, con luit en cela par l'esprit de Dieu, pour que les chrétiens y habitassent désormais librement; et comme l'église cathédrale du voisinage était très-petite et située hors de l'enceinte de la même ville, dans un lieu peu décent, qu'elle avait des ressources si minces que notre vénérable frère l'évêque de Sainte-Marie ne pouvait avec cela se sontenir sclon l'exigence de sa dignité pastorale, et que ladite église. à causc de l'insuffisance des provenances, éprouvait même le manque de ministres; toi, réfléchissant à ces choses dans une méditation salutaire, tu as eu soin de transférer cette église en un lieu convenable. à toi appartenant dans l'intérieur de ladite cuceinte, et tu l'as dotée sur tes biens royaux d'un revenu qui s'élève à la valeur annuelle de trois cents onces d'or. Sur ce revenu, plusieurs dignités ont été créces dans la même église. Avec ce qui reste, l'évêque aussi bien que les ministres de ladite église, penyent se sustenter et supporter les charges qui pèsent sur eux.... Donné à Latran, le 16 novembre 1303. 2 »

Les Sarrasins qui voulurent échapper à la mort ou à l'esclavage reçurent le baptême; mais comme ou les soupçonna de rester musulmans dans le cœur, on leur appliqua l'épithète flétrissante de

2 RAYBALDE Ann. ecclesiust., ad ann., § 53.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mandai de Chorles II à Gautier de Lamia, justicier de Basilicate, en date du 46 mars 4204. Ou y voit que l'expedition avait éte commencee le jour de l'Assomption de l'annee précèdeute.

marrani, et la plupart s'enfuirent en Afrique. Ainsi, au sécitième siètele, les malheureux morisques furent persécutés par une aveugle haine jusqu'au jour où lis emportèvent avec eux l'industrie et la prospérité de l'Espagne. Le terrain de la citadelle fut abandonné aux troupeaux et aux étonieas. Les habitants de la Calabler ruinés par la guerre furent appelés à venir prendre la place des prosertis dans la noavelle ville de Sainée-Marie. Cependant, nualgré le roit et malgré le pape, elle a continué de s'appeier Lucera, et la citadelle des Sarasius a gardés on non, comme elle a gardé ses ruines, qui font encore l'admiration du voyageur.

#### H.

# NOTICE COMPLÉMENTAIRE SUR LA PRINCIPAUTÉ FRANÇAISE D'ACHAIR (OU MORÉE) ET SUR SES DOUZE PAIRIES.

Out a pu voir dans l'Histoire des Croissades' une note inféressante où l'auteur, suivant pas à pas la mive narration de la Căronique grecque de Morte, indique la comquête de l'Achaite par Guillaume de Champlitte, et les principaux événencelts du règne des trois Villehardoini : Geoffici I, neveu du fiameux marchela de Champagne, most vers 1219; Geoffici II, son fils, mort en 1246; Guillaume I, frère de Gooffici II, mort vers 1278. Il ne pousse pas ce récit au delà de la mort du jeune Louis d'Anjou, fiancé à Isabelle, fille et héritière de Guillaume, parce qu'en effet, à partir de cette époque, les annales de Morées mellent avec l'Itistoire des rois angevins de Naples, qui confondirent à dessein le droit de suscenienté ou seigneune directe, cédéen 1297 par l'empereur Bandouin, avec la seigneurie réclet, evide villa qu'en suit appartenir qu'à la descendance d'Isabelle ou dévait appartenir qu'à la descendance d'Isabelle ou de Marquerite sas sour cadette 2. Des princes arazonis de l'asselle ou de l'Asselle ou de rois cas de l'asselle ou de l'Asselle ou de princes arazonis de l'Asselle ou de l'Asselle ou de princes arazonis de l'Asselle ou de l'Asselle ou de princes arazonis de l'Asselle ou de l'Assel

<sup>\*</sup> Tome II, page 447-461.

<sup>3</sup> II stelli el'uniquez commissementa co que devinta la positrici des Villedardonia, inabelle, flusive mis son marcie a sopre Loude à Alqui, quotas, en 193, Presente de Hissaue, grande comerciale de Najete, qui fix livresti par Charles II de la principa sué à Achale, Tirerat pris possendo de sea Najete, qui fix livresti par Charles II de la principa sué à Achale, Tirerat pris possendo de sea Charles, mais incorreir pos speries insanto ma office comment handle en Malmais, Indeline ser remara de la commissión d

de la branche de Majorque ou des princes français appartenant aux familles de Hainaut, de Bourgogne et de Savoie, n'eurent la plupair du temps qu'un titre nominal sur ce pays, où les Vénitiens et les Tures se dispulèrent et excrèrent tour à tour la puissance souveraine.

Mais l'histoire de ces vaillants l'rançais qui, après la conquête de Constantionje, s'établièrent dans les dépendances de l'empire gree et créèrent comme une nouvelle France. 'dans les plus belles régions de la Méditerranée, ne se borne pas à celle des Villebardouin. Cette illustre famille sert de centre à d'autres qui rayonnent autour d'elle sur toute la surface du pays. Un savant moderne, enlevé trop 161 à des études auxquelles il avait conseré as vie, a mis en l'unifre cette organisation féodale qui avait échappé à la vaste érudition de Ducange, et son travail nous servira de guide dans cette notice.

On sait que le premier des Villchardouin fit vérifier le livre de partage des terres qu'on avait dressé du temps de Guillaume de Champlitte. On trouva vingt-deux grands feudatuires, savoir, douze laics, trois des ordres militaires et sept ecclésiastiques. La seconde espèce de fiefs se composait de fiefs simples de chevalerie, et la troisième de fiefs d'infanterie appelés aussi sergenteries; mais cette première prise de possession fut régularisée quelques années plus tard, lorsque Geoffico if fil publier dans l'Achate, sous le nom d'assises de Romanie, un code général de lois 2 dont le fonds était emprunté aux assises de Jévassiem, base commune de toutes les merpunté aux assises de Jévassiem, base commune de toutes les

se retourns place to Marie-A arous de spartle, photolic swill marie de une f. Anbleses a litte Mahast, skept de domer aus. Chelle-A passa period nom are et silva, passa se finces, a ell to maria La Andleses (et al. 1987), and the service of the service of the service of the service of spart. Lond de Domprigue silv effectives (et al. 1988), and the service of the though of the comprise the formation of the Domprigue silv effectives (et al. 1988). The service of the though of the comprise the formation of the service of the ser

1 Misse novier quasi seus Prancia est create. — Lettre du pope Honorius à la reine de Prante, en dies du Son au 1924, dans la Collection MSS de la Prett de Tiel. à la Bibliothèque maisonale.
3 On ne commit pas de rédection française de ces assises appliquées à la Honoraise et à l'Achaite.
Caccioni et el sectul a sous les est à l'inconsultré d'après la revisa fait par l'order du gouverne men vésities au quinzième soire pour princ de Nigreson (Leges Barber, Jon. IV. Venies, 175).
Après un extinues appréssied des Ordersonsesses arriemes en l'introduction de quelques suistet mandres de l'inconsultre d'après un extinues d'introduction de quelques suistet mandres de l'introduction de quelques suistet mandres d'introduction de quelques suistet mandres d'après un critante d'introduction de quelques suistet mandres d'introduction de quelque d'introduction de quelque d'introduction de production d'introduction de quelque d'introduction de l'introduction de l'introdu

venux, ce code fut publié en deux cent dix-neuf priicles.

législations françaises en Orient. Dans ce code, en effet, se dessine nettement la hiérarchie féodale introduite par les Français dans l'ancienne Grèce. « A l'imitation de la cour de France, di Buchon, la principatel d'Achaie avait son maréchal hiérafdiatire, son cométable, son chancelier. Les forts furent conflés à des chitaclains : deux cours de justice furent établics à Andrutza et à Clarentza. Quant aux fiets, lis furent elassés suivant l'importance de leur territoire et celle de la famille qui les possédait, Aius il y eut an-dessus de tous, et à l'égad fu prince, douze pairx. Puis viurent les bers ou hauts barons, dont le territoire comprenait un évéché, et qui, comme les pairs, avaient forti de haute justice contre leurs sujéts et de guerre entre eux, et avaient seuls en conséquence le privilége de bâtit des châteaux forts; puis les hannerets, puis les simples barons possesseurs de fiefs de cavaleire, et enfin les écuyers ou sergents de la conquelte, possesseurs de fiefs d'infanterie'. »

Or, la mention expresse de ces douze pairs se trouve à l'article 43 des assises ainsi concu : « La justice par le sang n'appartient qu'aux pairs du prince qui sont 1º le duc d'Athènes ; 2º le seigneur de Naxos; 3º, 4º et 5º les trois seigneurs de Négrepont; 6º le seigneur de Bodonitza; 7º le comte de Céphalonie; 8º le seigneur de Caritena; 9º le seigneur de Patras : 10° le seigneur de Matagrifon : 11º le maréchal héréditaire tant qu'il est en fonctions à l'armée 2 : 12º le seigneur de Calayryta qui est de la famille des Tournay, a Il est probable que cette division des douze pairies s'établit après l'arrangement conclu en 1217 avec les Courtenay par Geoffroy de Villehardouin, et nous la retrouvons avec quelques variations à une époque bien postérieure, dans un document de 1391 rapporté par Guichenon 3: les baronnies de Caritena, Matagrifon, Calavryta et Passava avaient alors été remplacées par le duché de Leucade, le comté de Soula, les baronnies d'Arcadia et de Chalandritza, Les huit autres pairies avaient conservé leurs noma,

4°.—Au premier rang, dans l'ordre des assises comme par son importance historique, figure la seigneurie d'Athènes fondée par Othon de la Roche, filis de Pons de la Roche en Franche-Comté. Dès 1205 on trouve ce seigneur établi à Athènes et à Thèbes avec le titre gree de

Eclaireissements sur la Morée française, p. 138.

<sup>2</sup> Cetto diguité jointe à la baronnie de Passava appartenait nux Neulliy-Salui-Omer.

<sup>2</sup> Etat des fiels présenté à Amédée de Savoie, p. 197 et 128 des-Preuses de l'histoire de Savois.

megas-kyr (grand sire), en vertu d'une investiture de Boniface de Montferrat, roi de Salonique, laquelle fut confirmée par Geoffroi de Villehardouin, quand il eut obtenu le titre supérieur de prince d'Achaïe. Après d'assez longs démèlés avec le pape Innocent III au sujet des droits des églises, Othon de la Roche retourna en France en 1224, laissant la seigneurie d'Athènes à son neveu Guy, qui prit part au sonlèvement des hauts feudataires contre le prince Guillanne. Les alliés furent vaincus à Carydi près de Mégare, et le seigneur d'Athènes, bloqué dans Thèbes, fut obligé de faire sa soumission. Guillaume lui avant ordonné de se rendre en France auprès du roi saint Louis et de se soumettre à sa décision, Guy de la Roche alla débarquer à Brindes, et de là chevaucha jusqu'à Paris, où le roi le reçut avec distinction, et déclara qu'ayant porté les armes contre son suzcrain avant de lui avoir prêté honmage, il n'avait pas encouru par ec fait la déchéance de son fief. Guy revint en Morée en 1260 avec le titre de duc, que saint Louis l'avait autorisé à prendre au lieu de celui de sire, et mourut peu d'années après, laissant le duché à son fils alné Jean qui soutint une guerre malheureuse contre l'empereur gree. Jean cut pour successeur, en 1276, son frère Guillaume qui fut un moment bail de Morée au nom de Charles d'Anjou, épousa la rille du despote d'Arta et laissa un fils encore mineur, Guy II (1285.)

Cet enfant, d'abord placé sous la tutelle de l'ugues de Brienne, second mari de a mère, pavriul à l'âge d'homme, devint chevalier et se conduisit en bon seigneur, dit la Chronique de Morée. Il s'acquit une brillante renommée dans tous les royaumes; mais malbeureusement il tomba dans la débanche, et Dieu ne lui accorda auguen erdant pour loi succéder dans la souveraineté.» Pour faire valoir ses prétentions sur la principauté d'Actà, eq u'il réclamit du chef de sa femme balhaut, fille d'Isabelle de Villehardouin, Guy prit à sa soide la troupe d'aventuriers catalans commandée par Fernand Ximenès, et ce furent ceus-ci qui ouvrirent la porte aux curvahissements disautres; mais il mourut en 1308 sans avoir pu donner suite à ses projets, après avoir nommé Boniface de Vérone son exécuteur testamentaire jusqu'à l'arrivée de Gautier de Brienne, son cousin germain et son successes.

Gautier était fils de Hugnes de Brienne et de sa première femme, Isabelle de la Roche. Après avoir été longtemps prisonnier en Sicile, il se trouvait à la cour de Naples lorsqu'il reçut la nouvelle de la most do Guy H. Il partit sans délai, et vii, en arrivant, le duelé menacé par l'invasion des compagnies cathanse qui, repoussées part distète du pays de Gallipoli, s'étaient avancées jusqu'à la value de Tempé et aux fromières de ses États. Gaudier les prit d'abord à son service contre le despote d'Arta el l'empereur, reconquit avec leur aide une partie de ses forteresses, attacha deux cents cavaliers et trois cents fantassins à sa maison en leur donnant des fiécs, et siguifia aux autres d'úvacuer le pays. Les Catalans refusèrent, s'établirent près de Thèbes, avec leurs femmes et leurs enfants, dans une plaine délendue par des terrains marée ageux, et qu'ils labourèrent et détrempèrent pour achever de la rendre inaccessible. Gautier de Bricone les ayant attaqués imprudemment, fut tué avec tous ses chevaliers, son armée fut pour-suivé et détruite, et le duebé tout entier tomba aux mains des Catalans (17 mars 1309).

Pendant que les seigneurs de Brienne continuaient de porter dans les cours étrangères le vain titre de dues d'Athènes, les eononérants gouvernèrent le pays au nom des rois aragonais de Sieile, jusqu'au iour où Nerio Acciaiuoli, scigneur de Corinthe et possesseur de fiefs importants en Morée, conçut le projet de se rendre maître du duché d'Athènes. C'était le moment où le pape, les rois de France et de Naples, les républiques de Venise, de Gênes et de Florence, effrayés des progrès d'Amurath et de Bajazet, venaient de eonclure une ligue et tournaient leurs efforts vers la Grèce. Nerio se fit donner par le roi de Naples Ladislas l'investiture du duché d'Athènes pour lui et ses héritiers (1394), et malgré la bataille de Nicopolis et les succès toujours eroissants des Turcs, il parvint à faire reconnaître son autorité en Béotie et à Athènes. Mais ses faibles successeurs, après la prise de Corinthe par Mahomet II, ne furent guère que des jouets entre les mains des gouverneurs ottomans qui firent assassiner le dernier Acciaiuoli, François II.

2º Naxos. — Après le partage de l'empire gree, les seigneurs vénitiens rivalisèrent d'ardeur dans la compute des lles de l'Archipel, et Marc Sanudo, l'un d'eux, devint mattre de Naxos et de quedques autres des Cyclades, en 1907. En échange de l'abandon qu'il fit de ses prétentions sur Candie, la république bui fournit des secours avec leaquels il s'empara aisément des lles de Paros, Antiparos, Seutorin, Nio, Anafi, Ciuulo, Milo, Siphanto, Policandro. Avec l'agrêment de l'empereur llent et du roi de Salonime. Il mit le titre de due des

Cyclades (Dodecanèse), fut placé par l'empereur sous la seigneurie supérieure des princes d'Achaie, et devint le second des pairs de la principauté.

Son fils Ange et son petit-fils Marc suivirent fidèlement la fortune des princes d'Achaie. Lorsque Guillaume de Villehardouin eut été fait prisonnier par les Grecs à Castoria , l'alliance étroite de l'empereur grec avec les Génois rendit fort difficile la position des Vénitiens dans l'Archipel. Les habitants de Milo se révoltèrent à l'instigation de Gênes, mals ils furent soumis par Marc Sanudo, qui mourut en 1263. Son fils Guillaume conseilla à Villchardonin de ne pas se soumettre aux conditions du traité conclu avec les Grecs, et la guerre ayant recommeneé, il attaqua et valuquit la flotte ennemie. L'arrivée de Jean Paléologue avec des forces nombreuses put seule arrêter la déroute, et Guillaume ramena dans son île six des bâtiments qu'il avait pris. Nicolas, l'ainé des trois fils de Guillaume Sanudo, prit une part active à la guerre entreprise par Venise contre les établissements génois de Galata et de la mer Noire, et dont l'issue fut malheureuse, Fait prisonnier, il survécut peu à sa délivrance, Jean, son frère, obtint le désistement de Maro, troisième fils de Guillaume Sanudo, en lui cédant en propriété l'île de Milo, et fit reconnaître son gendre, Jean dalle Carceri, selgneur tiercier de Négrepont, pour son successeur. Ce dernier mourut vers 1311, laissant un fils en bas âge, et sa veuve se remaria à son eousin Nieolas Sanudo, dit Spezzabanda, qui gouverna le duché de Naxos. Nicolas se distingua dans les expéditions contre les Turcs, et en 1330 il contribua à remporter sur eux une grande victoire sous les ordres de Jean de Chepois, amiral de France, qui commandait les galères françaises et panales. Une seconde eampagne navale n'eut aueun succès. La flotte des croisés confédérés fut battue, le 17 janvier 1345, près de l'île de Sejo, et Spézzabanda périt dans l'action. Après lui, Nicolas dalle Careeri, fils de Jean, qui possédait déjà Négrepont du chef de son père, devint duc de Naxos. Il prit part à la ligue de 1370 contre les Tures et fut assassiné dans une partie de chasse, en 1372, par François Crispo, qui avait épousé une Sanudo, fille du seigneur de Milo.

Crispo fut reconnu due de Naxos par les Vénitiens pour prix de la cession de Négrepont. Bajazet avait étendu ses conquêtes de ce côté et menaçait l'ile d'une destruction probaine, lorsqu'il fut fait prisonnier par Tamerlan. Cet évênement facilita l'établissement des

Crispo dont l'histoire se confond désormais avec celle de Venise. Le seul fait nouveau qui dans cette période se rattache à l'histoire des croisades est la lettre écrite par Jean Crispo, en 1537, à Paul III, à Charles-Quint, à son frère Ferdinand, et à François I, lorsqu'il eut été forcé de se reconnaître tributaire de Soliman. Après avoir expliqué longuement comment il fut obligé de céder devant la supériorité des forces turques, il essaie en ces termes d'intéresser les princes chrétiens à sa cause : « Faudra-t-il par notre faute qu'il n'y ait blus qu'un scul troupeau dans le monde, les mahométans, et qu'un seul pasteur, Mahomet?... Réveillez-vous donc, et renoncant à une inaction funeste, considérez les maux qui vous menacent, compatissez aux misères d'autrui ; ne sovez pas chrétiens de nom seulement, et pendant que notre ennemi est occupé par la guerre de Perse. prenez les armes, envahissez les provinces musulmanes, attaquez, détruisez sur terre et sur mer cette bête malfaisante. Puissiez-vous, avee l'aide de Dieu tout-puissant, lui arracher le saint sépulcre de notre Sauveur Jésus-Christ et toutes ces régions qui vous ont été enlevées... La Trinité, dans sa majesté céleste, vous appelle à cette louable entreprise ; la piété chrétienne, les intérêts de la confédération ehrétienne vous y invitent. Les eris de tant de eaptifs chargés de fers, la désolation des États, votre liberté et votre vie menacées, tout vous y pousse. Déjà j'apprends que l'Ottoman a fait partir de Thrace un héraut pour vous déclarer la guerre. Il n'est done plus besoin de paroles, mais d'actions, et j'en ai dit assez . » Mais ces exhortations ne pouvaient rallumer un enthousiasme depuis longtemps éteint, et la froide politique tenait désormais la première place dans les conseils de l'Europe.

3°, 4°, 5°. — L'Ile de N'égrepont, qui econple pour trois pairies dans la división féodale da territoire, paralt moir été de coupée après la conquête de Constantinople par Jacques d'Avesnes et un chevalier norumé Guibert, dont les parts passèrent aux mains d'un Véronias ; norumé Bavani adle Cacerei , vera \$100. De la le tûtre de seigneuris téreciers donné à cette famille. Ravain, avec l'autorisation du roi do Salonique, s'établit à Négrepont et transmit son autorié à son fils Guillaume, qui époisa Hélène, nièce de Démétrius, roi de Salonique. En vertu de ce mariage, Guillaume oblint de l'empereur Baudouin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous traduisons ce fragment d'après la cariense lettre rapportée par Buchon, Éclaircissemente aux la Morce française, p. 260-268.

l'investiure do ce royaume par un acte ainsi conçu : « Baudouin, empereur des Romains, toujours auguste, etc., savoir faisons à tons que nous avons investi le noble homme Guillaume de Vérone, seigneur de Négrepont, mar de noble dame Hélène, nièce de feu Démeirius, roi de Thesalonique, tous deux étant en notre présence, selon leur demande et désir, du droit au royaume de Thesalonique et à ses dépendances, lesquels ont fair teour par parenté à ladite dame Hélène, et nous le recevons pour notre féal et homme lige contre toute personne présente et future, étc. Donné l'an du Seigneur 1923, aux nones de mai. » Ce Guillaume, avec un de ses parents que la chronique de Dandolo appelle Narrot dalle Carceri, prit part au soulèvement des fendataires contre Guillaume de Villehardouin, en 1823, et ne dut la conservation de sons feq ava la protection des Véniticas.

Après la mort de Guillaume, on trouve de nouveau les baronnies de Niegropat finisées entres est roise enfants: François oblint Chales; Conrad Lorea, et une fille, mariée depuis à Boniface de Vérone, ent Carystosen partage. L'histoire se tait sur le compte de François; mais nous avons vu que son fils Jean devint due de Naxos par son mariage avec la fille unique de Jean Sanndo, et que Nicolas, fils de Jean, seigneur de Nêgreppont et due de Naxos, fint assassiné par François Crispo. Hest prouvé que dès la fin du treizième siècle, les Veinitiens avaient un bailli dans I'lle de Nêgrepont, et probablement lis éétaient substitués aux branches cadettes des dalle Carceri. A l'extinction de la branche alnée par la mort de Nicolas, leur domination prit un grand accroissement et ne tarda pas à devenir définitive. Nègrepont fut conquis sur les Véinitiens par les Turcs et est resté entre leurs mains josqu'il a révolution de 1981.

66.— Les lettres d'Innocent III de l'année 1907 font inention d'un Maione, comte de Céplahoine et de Zante, qui menait depuis quelques années la vie d'un pirate et demandait à reutrer dans la voie du pardon. Il est probable que c'était quelque chef de consaires italiens, comme ces Henri Presattore, counte de Malte, qui à la même époque s'empara de la Crète avec Piàde des Génois, et en fut classés par les Véniticas. Le groupe d'îles stude entre le continent latien, l'Épire et la Morée, inspirant une égale convoitise aux Vénitiens, aux despotes d'Épire et aux princes français de Morée, Venise commença par s'emparer de Corfou, pendant que les despotes prenairet Céphalonie, Zante, Leucade et les autres less. Mais à la suite du mariage de Guille.

laume de Villehardouin avec unc filte du despote d'Arta, vers 1258. ces îles furent placées sous la suzeraineté du prince d'Achaïe et devinrent la sixième des pairies. Elles furent alors possédées par un comte français que la chronique de Morée appelle Richard, nous laissant ignorer son nom de famille. Richard eut pour fils et pour successeur Jean, qui épousa Marie, fille de Nicéphore, despote d'Arta. Dans un acte du mois d'avril 1304, ce Jean, qui prend le titre de comte Palatin, sire de Céphalonie et Zante, parle de son frère Eugilbert, grand connétable de Morée sous Isabelle de Villehardouin et Philippe de Savoie, Thomas, l'alné des fils de Jean, ent de violents débats avec son oncle nommé comme lui Thomas, fils et successeur de Nicéphore au despotat. Il le tua en 1313, épousa sa veuve Anne, et prit le titre de despote d'Acarnanie et d'Étolie. Mais il fut tué lui-même par son frère Jean qui à son tour périt empoisonné par sa femme. L'empereur Michel Paléologue mit fin à cette série de crimes en s'emparant de l'Acarnanie et en emmenannt avec lui à Constantinople le fils du dernier coınte français de Céphalonie.

Ce fut dans ces circonstances que l'empercur titulaire llobert, flis de Philippe de Tarente, disposa de Plie de Céplulonice ianis abandonnée à elle-même, et en fit passer la seigneurie dans la famille des Tocco, dont il avait reçu des services signalés. Les Tocco, originaires de Bénévente d'écreuns puissants à Naples sous les princes souabes et aragonais, avaient alors à leur tête trois frères dont le dernier, Léonard, obtint en 1353 le centide de Céplulonie avec le titre de due de Leucade. Mais l'histoire de cette famille Italienne, qui ne se rattache à la principauté d'Achala qu'au moment où les liens de suzersineté tendrient à s'affaiblir, paraît étragère à nôtres gird.

T.— Raoul de Tournay oblint dans le premier partage de 1306 la seigneurie de Calavryta avec douze fiefs. Cette baronnie se conserva longiemps dans la même famille, comme on peut le voir par l'article des assises d'Achaïe que nous avons cité. La Chronique de Morée est le seul monument qui nous fournisse des indications ser les Tournay. On y trouve un Jean de Tournay, fils ou petit-fils de Baoul, accompagnant Guillaume de Villehardouin dans la guerre de Charles d'Anjou contre Couradin, en 1208. Dans une autre occasion, un Geoffoi de Tournay est cité parmi les hauts barons qui aidérent Florent de Hainaut de leurs conseils à son entrée en Morée, en 1291.

8°. - A l'arrivée des Français en Grèce , Jean de Neuilly reçut la

seigneurie de Passava avec quatre fiefs et le titre de marchal héréditaire de la principauté, pour ses descendants mulles et fernelles. Cette dignité était distincte de l'emploi de marchal ordinnire. Jean de Neuilly éponsa la fille unique de Gantier de Ronehères, seigneur d'Akova, et n'en eut qu'une fille, Marguerite, qui bérita de ces deux seigneuries et de la diguité héréditaire de grand marchal. Le fief d'Akova passa la une fille issae du premier marige de Marguerite. La baronnie de Passava revint à Nicolas, né du second marige de Marguerite. Meuilly avec Jean de Saint-Omer. Nicolas fut uins seigneur de Passava et marchal héréditaire d'Aebaie du droit de sa mère, tandis que du droit de son père, il était seigneur de Thèbes. Y

Cette branehe de Saint-Omer, célèbre dans l'histoire de la croisade de 1204, avait pour tige Guillaume châtelain de Saint-Omer, beaufrère de ee Jacques d'Avesnes, que nous avons vu établi à Négrepont. Nicolas , le dernier des fils de Guillaume , est mentionné en 1210 par Innocent III comme un homme puissant dans le diocèse de Thèbes, et il y épousa la sœur de Guy I de la Roche, seigneur d'Athènes. Le fils ainé de Nieolas, nommé Bela ou Abel, eut de son mariage avec Marie de Hongrie trois fils, dont l'alné, Nicolas, fut vers l'année 1291 bail de Morée, et fit eonstruire pendant son administration le beau château de Saint-Omer à Thèbes et la forteresse de Navarin. On ne sait rien d'Othon le second fils. Quant à Jean le dernler, son union avec Marguerite de Neuilly en joiguant la seigneurie de Thèbes à celle de Passava dans la personue de leur fils Nicolas de Saint-Omer, donna un nouveau lustre à cette famille. Nieolas figure en qualité de grand maréehal dans plusieurs actes de Philippe de Savoie, notamment en 1304; mais après lui on ne trouve plus de renseignements sur les Saint-Orner.

9.— On ignore également le nom de la famille du premier possesseur du marquisat de Bodonitra sité en Thessaile près des Thermopyles. Cette seigneurie dépendait d'abord du royaume de Salonique, et le seigneuré Bodonitra est toujours compris parmi les hauts feudataires de ce royaume dans les lettres fréquentes qui leur sont adressées par Innocent III. La seigneurie supérieure du marquisat fut cédée par Boniface, roi de Solonique, aux princes d'Aebite, et l'ontinua depuis re temps à figurer au nombre des douze pairies. Une lettre d'Hononita III, à l'aunei e 1221, mentionne un Guillaume, marquis de Bodonitza, comme bail ou régent de Salonique, aux modout après la route d'Archive.

mort du comte de Blandras. Zurita et Jauna parient également en 1472 et 4375, d'un François-Georges, marquis de Bodonitza, qui fut gouverneur du duché d'Athènes et de Néopatras au nom du roi de Sicile.

40°—Higues de Bribes obtint, au moment du partage, la seigneurie de Cariena avec vingt-deux field de chevalire. Cette seigneurie devint une des douze pairies, mais elle resta peu de temps attachée à la descendance directe de Higues de Bribers. Soit qu'il füt roturné en Canampagne, soit qu'il füt mort en Grèce sans enfants, son fier passa an neveu des princes Geoffroi et Guillaume de Villehardouin, ilsui du mariage de leur sour avec Geoffroi; seigneur de Cicon en Franche-Comté. Ce Geoffroi était probablement fils d'une sœur de Hugues de Brières, et le fils que lui donna la sœur des Villehardouin fut le successeur naturel des droits de sa grand mère, faute d'hefriter plus prochain.

Le nouveau seigneur de Caritena, nommé Geoffroi, comme son père, épousa Isabelle de la Roche, sœur de Guy Irr, seigneur d'Athènes. et s'attacha à la fortune de son beau-frère dans le soulevement des hauts feudataires contre le prince Guillaume. Il fut puni par la perte de sa seigneurie, qui ne lui fut rendue par son oncle que comme un simple lief non transmissible aux collateradx; et comme il mourut sans héritier direct, le fief fit retour au domaine du prince. Nous en avons la preuve dans un fait raconté par la chronique de Morée. Vers 1288, avant l'arrivée de Florent de Hainaut, et pendant le ballat de Nicolas de Saint-Omer, un descendant des Brières, du nom de Geoffroi, avant appris que le seigneur de Caritena était mort sans descendance, partit aussitôt de Champagne avec ses titres de famille. et se rendit d'abord auprès du roi de Naples, seigneur direct d'Achaje, pour réclamer son héritage. D'après l'inspection de ses titres , le roi l'adressa à la haute cour féodale de Morée pour statuer sur la instice de ses réclamations. Ce fut alors qu'il apprit la révolte du seigneur de Caritena, et la décision qui excluait tous les collateraux de la succession : mais on donna en dédommagement à Geoffroi de Brières le fief de Morena, et sa descendance se conserva longfemps dans la principauté française de Morée.

41°—Nous, savons, par l'article 43 des assisés d'Achaie, que l'es seignetres de l'atras étaient au noimbre des donze pairs, et fà chronique de Morée nous apprend que l'atras fut donné des 1200 à Gnillauma Alaman-Cette famille Alaman Joua un rôte important aut treizième siècle on Chypre, en Scilie et en Morée, et on la voit figurer encore longvicups après parmi la noblesse d'Aragonet de Majorque; mais auur rens ignement n'établissant la filiation de Guillaume, on ignore si la baronnie de Patras resta dans cette familie. Il est probable qu'elle fit resour au domaine du prince, qui en réugit une partie à d'autres démembrements de fiels pour en constituer une seigneurie particulière.

12:—Matagrifon n'était autre chose que la forteresse de Chlomouts, bâtie par Geoffroi de Villehardonin pour tenir les Grees en respect, d'où lui vint parmi les Français le nom de Mata-Grifjaa. On ne trouve pas ce fief constitué en haronnie avant l'époque où le prince Gillatume, en mariant sa seconde fille Margeuriet, à peime âgée de drux ans, à un seigneur de la maison des Baux, lui donna les deux tiers de la seigneurie d'Alvan en fie hévéditeire, et lui constitua d'autres possessions au nord de la Morée sous le nom de Matagrifon (1807). Par son testament il laisse la principauté d'Achaie à sa fille ainée, et la boronnie de Matagrifon à faille cadétte, avec cette clause que si l'une d'elles mourait şans enfants, sa part reviendrait à la surrivante où a ses enfants.

Marguerite de Villehardouin eut en 1298 une fille nommée Isabelle. et perdit son mari peu de temps après. Elle refusa de se remarier; mais à la mort de la princesse d'Achaïe sa sœur, elle comprit qu'elle avait besoin de chercher un appui pour sa fille, et jeta les veux sur Fernand de Majorque, auquel la part qu'il avait prise dans les aventures des Catalans avait fait une réputation brillante. Fernand vivait alors en Sicile auprès de son ami le roi Frédéric; il accéda de graud cœur à cette union qui fut célébrée à Messine au mois de février 4314, et Marguerite donna en dot à sa fille la baronnie de Matagrifon et dépendances, ses droits sur la totalité, on au moins la cinquième partie de la principauté d'Achaie, sur la terre de Calamata et sur une partie de la province de Clarentza, avec une forte somme d'argent et la revendication de diverses créances. Mais quand Marguerite revint en Morée, les barons français s'indignèrent de cette alliance avec les Catalans, dont l'établissement dans le duché d'Athènes leur était si incommode. Le comte de Céphalonie, l'évêque d'Olène et Nicolas Mayros, seigneur d'Arcadia, mirent ses biens sous le séquestre et la retinrent prisonnière. Elle mourut au mois de mars de l'année suivante, et sa fille Isabelle, après être accouchée d'un fils, la suivit de près au tonbeau. Feruand envoya l'enfant en Catalogne, passa en

Morée avec une petite armée, se fit reconnaître par plusieurs feuditaires, puis fit vaince et tué pas on compétieurs. Louis de Bourgogne (1316). Quant an fils qu'il avait en d'itsabelle, ce prince du nom de Jacques, d'abord roi de Majorque, puis dépouillé par Pierre IV, roi d'Aragon, ne songea pas à revendiquer sérieusement ses droits sur la principanté de Morée et sur la baronnie de Mattagrifon, bien qu'il y été tél vinité par une ambassed des barons du pays en 1344. Dès lors la branche cadette dex Villehardonin resta tout h fait étrangère à la destinée des établissements français en Orboc.

Tels sont les faits principaux qui se rattachent à l'histoire des douze pairies. Celle des principaux bannerets qui venaient après les pairs est loin d'avoir la même importance et la même certitude. Quelquesuns d'entre eux sont indiqués dans la note à laquelle celle-ci sert de complément.

### III.

## ÉCLAIRCISSEMENT SUR LES ROIS DE CHYPRE DE LA MAISON DE LUSIGNAN.

L'histoire de la famille française de Lusignan, qui prit possession de l'Ite de Chypre à la suité de la troisème croisade, et s' gmaintin pendant près de trois siècles, peut donner lieu à d'intéressanties recherches; et l'ouvrage préparé sur ce sujet par M. de Maslatrie tiendra sans nul douie tout ce que promet le nom de l'auteur. Notre seul but, dans cette courte notice, est d'établir la succession des rois de Chypre qui repraisasent de temps en temps dans l'Itiliatoire de Crois-sades de Michaud, sans que le lecteur puisso renouer aisément le fil interrompu de ses souvenirs, et de présenter ici avec suite les faits principaus par lesquels ce royaume se relie aux autres établissements chrétiens de l'Orient.

Après la conquête de l'Ille de Chypre par Richard Cour-de-Lion, ee prince l'avait donnée ng ande aux templiers, qui event à lutter contre la révolte des Grecs indigènes. Presque tous les Lains fail-litent être égorgés dans une conjuration formée par eux, et les templiem voyant qu'ils s'épuisersient à vouloir conserver cette onéermes acquisition, la rendreire à Richard qui la donna à Guy de Lusignan, en cénange des droits que cebil-ci tenait de sa ferme Sphille sur le royaume de Jérusalem. Mais il fallut que Guy remboursait les vingt-cien mille marce d'argent avanocès par les templiers, et qu'ill

repeuplât un pays devenu presque désert par les ravages de la guerre et la fuite des habitants. Aussi distribua-t-il des fiefs aux trois cents chevaliers français qui l'avaient suivi de Palestine en Chypre. Il répartit aussi dans les endroits les plus dépeuplés les deux cents hommes de cavalerie et toute l'infanterie qu'il avait amenés, en leur distribuant des terres et des maisons et en les mariant aux veuves et aux filles des Français morts en Syrie. Il fit, de plus, appel à tous les étrangers, et promit de laisser liberté à chacun, arménien, copte, maronite, jacobite, nestorien, latin ou grec, d'y professer son culte et d'y posséder une église; et en même temps il détermina un bon nombre de Chypriotes à revenir habiter leurs maisons, en les menacant de donner aux étrangers tout ce qui resterait abandonné. Il déclara ensuite sa volonté de gouverner le pays conformément aux lois établies dans son ancien royaume de Jérusalem, sous le nom d'assises, en déférant l'administration à deux cours : la haute cour présidée par lui-même, la cour inférieure présidée par un vicomte et chargée uniquement des affaires civiles ou de police. Il établit un archevêque latin à Nicosie, capitale de l'île, et des évêques à Famagouste, à Paphos et à Amathonte . Ce dernier siège fut transféré à Limisso (l'ancienne Néapolis) qu'il avait fondé ou plutôt agrandi sur la côte méridionale.

Guy de Lusignan mourut, en 1494, h'làge de soixante-cinq ans, sans laisser d'énants. Son frère Anaury, comnétable de Jérnstalen, pais de Chypre, lui succèda, mais il refusa de porter le titre de roi jusqu'à ce, que l'autorisation lui en ent été d'ondre par l'empereur Henri VI. Encore mal affermi dans ses États, sur lesquels l'empereur de Constantiople élevait des précintions, Amaury voulait se ménager la protection d'un prince puissant, qui faisait à cotte époque même de grands préparatits pour la croisade, et d'alleluris il se conformait à l'opinion genérale qui attribusit à l'empereur d'Allemagne, comme chef de la république chrétienne, le droit de conférer les royaumes. Sunair, acherèque de Trani, lui porta l'irvestiture et le scepter de Chypre<sup>3</sup>, et Courad, évêque d'Hildesbeirn, chance-liér de l'Empire, à son passage en Palestine, plaça la couronne

<sup>1</sup> Mais les contestations auxquelles cet établissement donna lieu entre les clergés gree et latis ne forest définitivement réglees qu'au concile de Lairau, en 4215.

Diplôme du mois de mal 4196, en faveur des habitmets de Trani, eife par Davanzuti, mais attribué sans doute par erreur à Guy de Lusignan.

royale sur la tête d'Amaury, dans la cathédrale de Nicosie. Mais les fibralitiés de Guy de Lusigna avaient tellement épuisé le trésor royal, que le roi pouvait à peine entretenir à son service vingt chevaliers. Amaury consoqua tous les hommes du pays, et leur dit : «Seigneurs,» le voi Guy, mon frère, vous a tant donné qu'il ne lui est rien demeuré. Le pays m'est échu et j'en suis sire tant qu'il plaire à Dien. Vous étes mes hommes et je n'ai point de terres. Il y a tels de vous qui en ont plus que moi. Comment se pourra-t-il que je sois pauvre et vous puissants et riches, et que je n'ai pe pas de quoi dépenser? Cela ne convient point, Prenec conseil entre vous et que chacun ne rende assep our que je puisse étre entre vous comme votre sire, et vous puisse aider comme mes hommes. » Ils prirent conseil, et chacun lui donná es a terre autant que le ceur lui en dit. Amaury fit tant par force ou par amour, que quand il mourut, ses terres de Chypre valaient deux cent mille besants."

Sa première femme, Esquive d'Ibelin, était morte peu de temps avant son couronnement, lui laissant six enfants. Isabelle, reine de Jérnsalem, avait de son côté perdu son troisième mari, Henri de Champagne, Les barons de Palestine, voyant le mauvais succès de la croisade des Allemands et le denger de la terre sainte, envoyèrent proposer à Amaury la main d'Isabelle et la couronne de Jérusalem, Amaury accepta cette royanté si pénible, mais si haute dans l'estime des chrétiens, et se décida à aller promptement au secours de son nouveau royanme. Toutefois, avant de quitter l'île de Chypre il s'occupa de régler d'une manière plus stable l'administration du pays pendant son absence. Il calma l'animosité qui divisait le elergé grec et le clergé latin, organisa la défense des côtes ou'il confia à des compagnies albanaises (Stradiots), affranchit les colons vénitiens établis depuis longtemps dans l'île, nomma douze gouverneurs pour les douze cantons2, et donna au vicomte de Nicosie président de la cour inférienre, une juridiction particulière sur cette ville et sur trois lieues de territoire autour du châtean. Il fixa aussi les droits respectifs des nobles, bourgeois, affranchis ou francomates et setfs ou parieues, Jusque-là on avait fait usage des assises telles qu'elles se conservaient dans le souvenir des chevaliers-juges qui les avaient appliquées dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bernard le Trésorier, dans la collection des Mémaires relatifs à l'histoire de France, tom. XIX, <sup>2</sup> Sardie: Françon In, Faffo (Pajono), Linisso, Gérines, Salines, Mascarie, Garpauso, Mazalo, Ardino, Crischo, Selice el Pealaila. Tels sont, da motos, les noms dons'ts par Jasm.

le royaume de Jérusalem. Amaury voulut donner une base plus sûre à leurs interprétations, et réunit les hommes pourvus de la mémoire la plus fidèle; et d'après les décisions d'un conseil d'hommes choisis par lui et auxquels il s'adjoignit lui-même, il îti. faire une rédaction particulière des assises à l'usage du royaume de Chypre. Cette rédaction paraît être celle qui nous a été conservée, et qui fut introduite peu de temps après dans l'empire français de Constantinople et dans la principauté française de Morée !

Amaury partit ensuite pour Ptolémais où il fit célébrer son mariage et son couronnement (1198); à dater de cette époque, il adopta exclusivement le titre de roi de Jérusalem, et se eonsaera à la défense de ses nouveaux États, comme on l'a pu voir dans l'Histoire des Croisades, sans pourtant perdre de vue son royaume de Chypre, Une lettre d'Innocent III, adressée à Geoffroi le Rat, grand maître des Hospitaliers, lui recommande d'avoir égard aux sollicitations d'Amaury en envoyant en Chypre un certain nombre de ehevaliers et de soldats pour y tenir garnison : « Vous devez vous souvenir. vous et votre couvent , lui dit-il , que vous avez concouru avec tous les seigneurs de la terre sainte à lui faire quitter ce pays pour l'attirer dans la Palestine, d'où il ne peut plus s'éloigner sans risquer de la perdre entièrement, » Les Hospitaliers entretinrent en effet dans l'île un coros de troupes jusqu'à la mort d'Amaury, qui expira à Ptolémais. le 1" avril 1205, et fut enterré à Nicosie. Il laissait de son premier mariage trois fils : Hugues, Jean et Guy, et deux filles, dont l'ainée, Bourgogne, avait épousé en secondes noces Gautier de Montbéliard; et de son second mariage deux autres filles, Sybille et Mélissende.

Hugues était encore mineur à la mort de son père et fut placépar la haute cour sous la tutelle de son beau-frère Gautier de Monbéliard, homme hautain, violent et avare. Cinq ans après, Hugues, ayant atteint sa majorité, s'empressa de déposséder Gautier de tout pouvoir, lui demanda un empte sévère de son administration, et l'obliga de s'enfuir en Syrie. Fidèle à l'engagement qu'avait coutracté son père, il épousa Aix, fille du troisième mariage d'Isabelle de Jérusaiem, sa belle-mère, avec literri de Champagne, et prit une part glorieuse à la croisade de 1217. Mais, bientôt découragé par le dissensions des croisés et par le mavais succès du siège du mont

<sup>1</sup> Bucsion, Eclairchteements sur la Morce française, p. 292.

Thabor, il se retira à Tripoli de Syrie, où il mourut de maladie dans les premiers mois de l'année suivante.

On a de ce prince une monnaie d'or conservée au cabinet de Gotha, qui prouve que les Lusignan de Chypre, dans les premiers temps de leur établissement, adoptèrent le type monétaire usité à Constantinople et généralement répandu dans tout l'Orient. Au droit, un roi debout revêtu d'une dalmatique ornée de perles, la tête couverte d'une couronne à quatre perles et à trois fleurons. De sa main droite, il s'appuie sur un sceptre surmonté d'une croix; dans la gauche, il soutient un globe surmonté d'une autre croix semblable, Autour on lit : HVGO REX CYPRI, Au revers, un Christ nimbé assis sur un trône à dos élevé, et donnant la bénédiction de la main droite. Dans le champ, on lit du côté gauche de la tête du Christ XC, dernière partie du nom de Jesus-Christus : les lettres IC qui se trouvaient certainement dans l'autre champ sont presque entièrement effacées. La forme de cette monnaie est concave, comme le sont les monnaies byzantines de la même époque, appelées nummi Scuphati. Le costume qu'y porte le roi est le même que portaient les empereurs de Constantinople. Quant au Christ assis, on le retrouve aussi sur les monnaies des Comnène et sur celles des dynastles impériales plus récentes avec la légende IC XC. Ce même type fut transporté de Constantinople dans d'autres pays, et on le voit fréquemment sur les monnaies des doges de Venise, des rois d'Armenie, et des rois de Servie, Vrosc et Étienne 1.

Henri, fils et successeur de Hugues de Lusignan, a'avait que neuf mois à la mort de son père. Alix de Champagne, sa mère, fot chargée des fonctions de règente, et à adjoignit les seigneurs de Baruth, 
Jean et Philippe d'Ibelin, oncles du l'œu roi, qui justifièrent ce choix 
par leur valeur et leur prudence. Ils envoyèrent inquiques secours 
aux croisés, qui assiègeaient Damiette, mais ils ne purent empédher 
les galères des Serrasins de croiser devant Limisso et de fireu not rui 
immense aux pèlerins qui allaient rejoindre l'armée. Ils surent aussi 
à lutter contre l'animosité réciproque des clergés gree et lani, que le 
cardinal Pélage à son retour de la terre sainte parvint avec peine à 
pasifier. Bientôt la mésintelligence éclais entre eux et la reiue, qui 
se retira à Ptolòmais avec son favor i Camerina Bariss, La hautet 
par retira à Ptolòmais avec son favor i Camerina Bariss, La hautet

BRISHARD, Gooch. son Cypern. - Musten, om Frankernes mynter Orienten

cour, intiée de la conduite d'Alix et des intrigues qu'elle cherchait à nouer avec le contré et Trijoli, déféra tout l'Austorié aux seigueurs d'Ibelin, qui se placierent, eux et le jeune roi, sous la protection du pape Honorius <sup>1</sup>. A la mort de Philippe d'Ibelin, la reine revint en Chypre, et chercha à réparre le mal qu'elle avait causé. Mais cette querelle avait fait naître des ferments de discorde dont l'empereur Frédéric II, à son passage en Chyrre, essay de profiler.

A peine débarqué à Limisso, au mois d'août 1228, il cita Jean d'Ibelin à comparattre devant lui, demanda en son nom et au nom de son fils Conrad, héritier du royaume de Jérusalem, qu'il lui fit hommage pour la ville de Baruth, se réservant de lui faire d'autres reclamations devant la haute cour de Jérusalem2, et prétendit percevoir les revenus du royaume de Chypre, jusqu'à ce que Henri de Lusignan eût atteint l'âge de vingt-cinq ans 3. Il poussa même l'exigence au point de vouloir garder en otages le jeune roi et les deux fils de Jean d'Ibelin. Mais cette conduite, que rien ne justifiait, excita un mécontentement général, et Frédéric fut obligé de renoncer à son projet ou d'en ajourner l'exécution. En partant, il Jaissa le gouvernement de l'île aux principaux seigneurs chypriotes mécontents, Camerino Barlas, Amaury de Bessan, Gavano de Rossi, Guillaume de Rivet et Hugues de Giblet, qui déclarèrent Jean d'Ibelin déclus de la tutelle, et prirent le titre de bails. Jean, ayant ramené de Syrie une petite armée, défit ses ennemis à Nicosie et assiègea les bails dans Dieud'amour, forteresse où ils s'étaient renfermés avec le roi. Philippe de Navarre \*, blessé à ce siége, dut la vie à Balian d'Ibelin, fils alné du sire de Baruth. Cependant une pacification intervint; mais la guerre ne tarda pas à se rallumer lorsque après la paix de San Germano, Frédéric II envoya en Syrie, sous le commandement de son maréchal Riccardo Filangieri, vingt-deux galères et trente-huit vaisseaux de transport, avec une nombreuse troupe de chevaliers, de fantassins et de matelots.

Au rapport de Philippe de Navarre, cette armée avait été composée de gens suspects dont l'empereur voulait se délivrer, en sorte

<sup>1</sup> Lettre aux hospitaliers, datée de Latrag, 45 février 1296.

<sup>3.</sup> Jean d'Ibelin everçait aius: I is totelle du repaume de Jerusslem en vertu de la délégation de la read Alix, qui comme tante d'islande de Brienae se trouvait la plus proche parente de Courad.
5 Sanut., ap. Rossuass, Cent. del per Frances, III, 812.

Celui qui a latsse un travail si important sur la legislation du royautoc de Jérosalem. Voir la Nutice de M. Beugnot, dans la Bibiliothèque de l'Échia des Chartes.

qu'il déclara à son lieutenant que si les Chypriotes étaient vaineus il se tiendrait pour satisfait, mais que si ses troupes étaient défaites il n'en aurait aucune peine, parce qu'il souhaitait aussi bien la ruine des uns que des autres. La suite des affaires prouva en effet que cette expédition, loin d'être dirigée dans l'intérêt de la terre sainte, n'avait d'autre but que de satisfaire les vues personnelles de l'empereur. En arrivant au cap delle Gatte, devant Limisso, les Impériaux envoyerent sommer le jeune roi Henri de renvoyer de ses États Jean d'Ibelin, ses fils et ses parents, comme traltres envers leur seigneur. Sur le resus du conseil de régence, ils allèrent aussitôt attaquer Baruth dont la ville leur fut livrée par l'évêque, et ils mirent le siège devant le château où s'était renfermée la garnison dévouée à Jean d'Ibelin. Filangieri les ayant rejoints avec le reste de l'armée, poussa vivement les opérations du siège, occupa Tyr, et convoqua à Ptolémais le grand conseil des barons, pour leur exposer les demandes et les griefs de l'empereur. Ceux-ci n'hésitèrent pas à prendre parti pour les Ibelins, et s'engagèrent les uns envers les autres en entrant dans la confrérie de Saint-Adrien, et en se promettant mutuellement aide et secours.

En apprenant ce qui se passait, Jean d'Ibelin demanda justice et protection au roi Henri et à la noblesse chypriote, qui résolurent d'aller délivrer le château de Baruth. Tous ensemble partirent de Famagouste : mais . à leur arrivée en Palestine . Camerino Barlas . Amaury de Bessan et Hugues de Giblet quittèrent furtivement l'armée et allèrent rejoindre Filangieri devant Baruth. Une partie des barons de la terre sainte, entraînés par Balian de Sidon et par Jean de Césarée, neveux de Jean d'Ibelin, vinrent renforcer l'armée chypriote, pendant que le patriarche de Jérusalem, les grands maîtres du Temple et de l'Hôpital, le bailli de Venise, les consuls de Pise et de Gênes s'interposaient inutilement entre les deux partis. Après avoir essayé, mais sans succès, de faire lever le siège de Baruth, Jean d'Ibelin emmena le roi à Sidon, puis, se portant à Ptolémaïs, il se saisit d'une partie de la flotte impériale qui hivernait dans le port. Quand il eut enfin rassemblé toutes ses forces, il résolut, avec l'aide des habitants de Ptolémais et des Génois, de faire une puissante diversion en assiégeant Tyr, et vint camper à Casal Imbert.

A cette nouvelle, Filangieri leva le siège du château de Baruth, mit le feu à la ville en se retirant, et se rendit à Tyr, pendant qu'il

euvoyait en Chypre, avec une partie de ses troupes, les rebelles Chypriotes chargés de réduire l'Île sous l'Obdissance de l'empereur. Lui-nume, profitant de l'absence de Jean d'Îlbelin, surprit au point du jour le camp des Chypriotes, le pilla, et força le jeune roi à se sanver en désordre avec les siens jusqu'à Ptolémais (3 mai 1233). Jean d'Îlbelin arriva trop tard pour couper la retraite aux Impériaux, et il ne songea plus qu'à r'organiser l'armée et à délivre Chypre, où les bails impériaux s'étaient emparés de Famagouste, de Cérines, de Cantara. La position était d'antant plus critique que Filangieri, laissant à Tyr une faible garnison, avait repassé en Chypre, et avait soumis l'ile entière, à l'exception du château de Buffavent et de cetui de Dieud'arnour où étaient renfermées les deux sœurs du roi et le reste des troupes fidèles.

Lorsque Jean d'Ibelin et le roi Henri de Lusignan arrivèrent devant Famagouste, Filangieri venait de retourner en Italie en promettant aux baïls de leur envoyer de prompts renforts, et en confiant à deux comtes lombards le commandement des Impériaux. Mais ceux-ci, n'avant pu empêcher le débarquement de l'armée royale, se replièrent sur Nicosie, qu'ils ne tardèrent pas à évacuer pour prendre position dans la plaine qui s'étend entre cette ville et Cérines, Jean d'Ibelin rentra sans peine en possession de Cantara et de Nicosie, et livra aux Impériaux une sanglante bataille où il les mit en déroute. Les débris de leur armée, poursuivis jusqu'à Gastria, furent pris et détenus à Nicosie. Dieud'amour fut ravitaillé, et l'armée royale concentra tous ses efforts contre Cérines, où s'étaient renfermés les rebelles et les étrangers. Le siége de cette place dura jusqu'après les fêtes de Pâques de l'année suivante (1234), et il fut enfin convenu par capitulation que Philippe Cinard et Gautier d'Aquaviva, lieutenants de l'empereur, la remettraient au roi dans l'état où elle se trouvair, que les prisonniers seraient rendus de part et d'autre, que le roi fournirait des bâtiments à ses frais pour transporter à Tyr la garnison et tout son bagage. Quant aux rebelles chypriotes, ils furent exclus du traité et se condamnèrent à un exil volontaire '.

Au milien de tous ces démêlés, la reine-mère Alix s'était rendue en France pour y réclamer le comté de Champagne, qui avait été adjugé à son cousin Thibaut IV, depuis roi de Navarre, par un arrêt

<sup>\*</sup> Nous avons insisté avec quaiques détails aur tous ces évéulments, qui n'ont pas trouvé ploce dans l'Histoire des Croisedes.

de la cour des pairs, siégeant à Melun, Mais elle fut contrainte de renoncer à ses prétentions, moyenniant une forte indemnité ', et revint en Chyper avec un nouvel époux, Raoud de Seissons, aqued elle voulut donner une part dans le gouvernement du royaume. La roit et Jean d'hein, redoutat ato mabition et ses intrigues, résissirent à l'éloigner de Chypre, en lui conseillant de faire valoir les droits qu'elle tenait de son grand-père Annaury sur le copaume de Jérusalem. Mais ses efforts et ceux de son mari eurent peu de succès; et les barons de la terre sainte, qui reconnaissaient à peine l'autorité lointaine de Conrad, flis de Frédérie II, n'étatest point disposés à admettre les prétentions contestables d'une princesse qui se présentait sans serviée et sans trésors.

Délivré de tous ces embarras, Henri de Lusignan s'occupa exclusivement de l'administration de ses États, dont il accrut la richesse par des traités de commerce conclus avec les principales cités maritimes de la Méditerranée. On a pu voir dans l'Histoire des Croisades l'accucil qu'il fit à saint Louis pendant le séjour de ce prince en Chypre, et la part qu'il prit à la malheurcuse croisade de 1250. Fait prisonnier, puis délivré en même temps que le roi de France, il revint en Chypre et mourut peu après à Nicosie, le 8 janvier 1253, laissant un fils en bas âge de Plaisance d'Antioche, sa seconde femme, fille de Bohémond V., qu'il avait épousée en 1250. Cet enfant, nommé Hugues II. lui succéda sous la tutelle de la reine Plaisance, qui tint d'une main ferme les rênes de l'État, et obtint du pape Alexandre IV une bulle dont l'obiet était de placer le clergé grec sous la dépendance du clergé latin. Elle se remaria à Balian d'Ibelin, et en 1258 alla fixer sa demeure à Tripoli avec son fils. Mais quand la terre sainte fut sérieusement menacée par les armes victorieuses des soudans d'Égypte, elle revint en Chypre, d'où elle envoya au secours des Latins un corps de troupes commandé par le prince Hugues d'Antioche, héritier présomptif de la couronne. Hugues ne put signaler qu'une valeur stérile dans ce malheureux pays épuisé par les dissensions de ses défenseurs, et bientôt il fut rappelé en Chypre par la maladie du jeune roi qui mourut au mois de novembre 1267, à l'âge de quatorze ans.

<sup>\*</sup> Consulter sur cette affaire le Trésor des chartes, J. 433, où se trouve aussi la cession faile par Henri le 7 à son acress deu de Bricone de tous ses droits sur le comié de Champigne, dates de Nicoale 1217 (en frauçais).

Hugues III se trouvait le légitime héritier de la couronne par la mort du prince mineur, son cousin germain, En effet, il était fils d'Isabelle de Lusignan, sœur du roi Henri, de son premier mariage avec Henri d'Antioche fils de Bohémond IV. Hugues prit aussitôt le nom de Lusignan, et fut couronné roi dans l'église de Sainte-Sophie de Nicosie par Guillaume, patriarche de Jérusalem. La mort de Conradin . condamné à l'échafaud par Charles d'Anjou . lui ouvrit bientôt une nouvelle carrière d'ambition. Conradin était le dernier héritier d'Iolande, fille de Marie de Jérusalem et petite-nièce de Baudonin le Meseau. Avec lui s'éteignait la branche des rois de Jérusalem issus de Marie, et la descendance de sa sœur cadette Alix était appelée à la succession. Hugues III, petit-fils d'Alix par sa mère Isabelle, réclama cet hóritage qui lui fut disputé par Marie d'Antioche, petite-fille d'Amaury par les femmes. Mais le besoin d'un roi guerrier détruisit facilement toute opposition, et Hugues III, sans perdre de temps, débarqua à Tyr où il fut couronné roi de Jérusàlem.

Cependant il eut pour concurrent à la couronne de Jérusalem-Charles d'Aniou , roi de Naples , auguel Marie d'Antioche avait cédé ses prétentions, à la persuasion des Templiers ennemis du nouveau roi. Charles envoya quelques tronpes en Palestine sous le commandement de Roger de San-Severino; maisil fut obligé de les rappeler pour les tourner contre les Siciliens à la suite des vépres siciliennes. Les efforts de l'Ingues contre les Sarrasins qui désolaient la terre sainte se trouvant paralysés par le mauvals vouloir des Templiers 1, il donna presque tous ses soins à son royaume de Chypre, où il bâtit de beaux monuments, entre autres la eélèbre abbaye de la Paix, et attira les hommes illustres et les savants. C'est à lui que saint Thomas d'Aquin a dédié son livre De regimine principum, Ilugues III, qui a mérité le surnom de Grand, mourut le 7 mars 1284, laissant six fils; Jean et Henri qui lui succédèrent; Amaury, prince de Tyr; Guy, connétable de Jérusalem, Camerino et Bohémoud, et plusieurs filles qui prirent alliance dans les maisons royales d'Aragon et d'Armènie ou dans l'illustre famille d'Íbelin.

Le règne de Jean I<sup>ee</sup> ne dura que deux ans. Après s'être fait reeonnaître eonme roi de Chypre et s'être fait couronner roi de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A l'époque de l'expédition du prince Edonard en Terre sainte, il conclut, avec Bibars, le 21 avril et 22, une treve de dit ave, per laquelle le royanne de Jerusaiten se truuvait réduit à la stille de Picieuals et lu ultemin de Nazareth.

Jérusalem à Ptolémais, il mottrut à Nieosie à trente-trois ans, sans avolr été marié. Son second frère Henri II lui succéda aux deux conrounes. A peine saeré à Nicosie il passa en Palestine, se fit rendre le château de Ptolémais occupé par Hugues Pelichin qui y commandait pour Charles II, roi de Naples, et alla recevoir à Tyr la couronne de Jérusalem (15 août †286): mais les ambassades qu'il envoya en Europe pour réclamer les secours des chrétiens furent infructueuses. Kélaoun s'empara de Tripoli, qu'il détruisit de fond en comble, et son fils Chalil vint assièger Ptolémais avee toutes les forces de l'Orient. Le roi de Chyère se icta dans la place avec sent cents hommes d'armes et contribtra vaillamment à la défense; mais voyant que la ville ne pourrait tenir longtemps, il prit une résolution qui lui a été vivement reprochée par les historiens des croisades, celle de se retirer en Chypre avec ses troupes et ceux des habitants qui voulurent l'accompagner. Dix jours après son départ, la ville fut emportée d'assaut, et tous ses défenseurs passés au fil de l'épée (18 mai 1201.) Après la prise de cette ville qui entraîna celle de Tyr. de Baruth et de Sidon, Henri donna aux Francs de la Syrie un refuge dans son île, établit à Limisso les chevaliers de l'Hôpital, et afin que la pêrte de Ptolémais fût moins sensible pour le commcree, il fit agrandir et fortifier Famagouste sur le modèlé de Ptolémaïs. Il décida qu'à l'avenir ses successeurs, après avoir recu la couronne de Chypre à Nicosie, iraient à Famagouste prendre cello de Jérusaleme

Son règne fut troublé par fes intiques de son frère Amaury, qui, appès avoir entrainé dais son partie le principaux seigneurs cypriolèse, s'empara du gouvernement de l'Ille, et ne laissà à Henri II que le tière de roi (1904). La retaite et l'isolement oit vivait le prince déchu ne purent satisfaire Amaury, qui s'empara pendant la niit de la presonne de son frère et l'envoya prisonnier et Arménie. Le roi de ce pays dévoué à Amaury, qui s'enit épousé sa sœur, retint Henri dans une capitité rigourcese au châtean de Lambron, et servit assist de gobber à lous ceurq ini s'avaient encoure les souports jalout 3'Amaury; nais la domination de es derireir dura peu. Il fut assassiné en 1309 par un de ses favoris, Simon de Monte (Sympo, et l'amach es sinuaite Henri sortit de capitité par les soins du pape Chement V, et remonts faciencent sur le trône. Il punit s'évément l'obstation de és on frère Camérino, connetable de Chypre, qui, appès avoir été le complice d'Amaury, avait tende un nouveau soulèvement, et la list mourté de Amaury, avait tende un nouveau soulèvement qu'il la list mourté de d'Amaury, avait tende un nouveau soulèvement, et la list mourté de l'amaury, avait tende un nouveau soulèvement qu'il le list mourté de

láin dans son cachot. Les autres chefs de la révolte furent reécutès ou exilés; mais il récompensa généreusement ceux qui lui étajent restés fublès, et particulièrement les Belins. Il maria Anne d'Belin, et l'ille du sénéchal, avec Fernand de Majorque' en 1316, et donna la Balian d'Ibelin la principauté de Galifée, en faisant épouser la fille de Balian à non proces neveu. deuns illuvius PU.

Ce fut sous son règne que les chevaliers de l'Hôpital quittèrent l'ile de Chypre, oè ils étaient perpétuellement en discussion avec les barons français de l'île, pour aller liker leur résidence à Rhodes, dont lis avaient obtenu la concession du pape et de l'empereur gree Andronie. Foulques de Villaret, grand mattre des Hôpstillers, s'empara aisément de Rhodes sur les Grees et les Sarrasins qui y dominaient, et entra trionombant dans la cantitale le 18 noti 1500.

Henri II mount après trente-luit ans de règne, à l'âge de cinquantesept ans, en 1343, sans laisser d'enfants de sa forme Constance, fille de Frédéric, roi de Sicile, qu'il avait épousée six ans auparavant. On a de ce prince des monnaies d'argent à légende française : il est assis sur un siège bas dont les colés sont terminés par des têtes de lion on de lonp; il tient de la main gauche le globe avec la croix, de la main droite un seeptre fleurdéliés; sur le revres les armes de Jérnsalem, c'est-à-dire la croix potencée cantonnée de quatre croisettes simples.

Le prince qui succéda à Hemi II, sous le nom de Hugues IV, était le fils de son frère Guy, mort trop jenne pour avoir été mêlé aux dissensions intestines du deruier règne. Higues fut reconnu sama opposition par la haute cour, et il reçuit la couronne de Chypre à Nicosie le 13 avril, et celle de Jérusalem à Famagouste le 13 mai. Son règne de trente-quatre ans fut pàsible sans être brillant. e Des négociations habiement conduites avec les peuples navigateurs de l'Occident qui fréquentaient les ports de Chypre, et des traités qui portèrent à un haut point de prospérité le commerce du royaume, ur voyage en Europe entreprès par le roi lui-même pour déterminer le roi de France à seconir les États chrétiens d'Orient, enfin les désastres occasionnés tour à tour par une effroyable inondation et par plusieurs invasions de sauterelles en occupèrent la plus grande partie. Le fuit le plus remarquable que rapportent les historiens est une ligue.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Celul qui avait épousé en premières noces Isabelle de Matagrillon, petite-fille de Guillaume de Vallebardouin. Voir p. 434.

contre les Tures que le roi de Chypre réussis enfin à conclure avec le page, la république de Venise e les Rospitalies établis dans I'île de Rhodes (1343). Les flottes confédérées s'emparèrent de Smyne; puis on traina la guerre e longueur, el l'expédition n'eu pas d'autre résultat. L'espiri des croisales était mort chez les peuples d'Occident, el l'ordre de Saint-lean lai-même commençait à n'en être plus animé : a les demières années du règa de l'Ingues IV ûrent troublées par les folies d'un de ses fils, Pierre, comte. de Tripoli, qu'il châtia avec une grande rigueur. Mais revenu à des sentiments plus doux et fatigué de l'exercice du pouvoir, il le fit sortir de prison et abdigua même en sa faveur.

Pierre I fut couronné roi de Chypre à Nicosie le 24 povembre 1358: mais il voulut attendre la mort de son père pour recevoir la couronne de Jérusalem, et cette cérémonie n'eut lieu que dans les premiers mois de l'année 1360. Le nouveau roi triompha aisément des prétentions du fils d'un frère ainé mort du vivant de Hugues IV, et manifesta tout d'abord un désir indomptable de gloire et d'aventures. Le coup de main hardi qui le rendit maltre de Satalie de Caramanie entralna la sommission de tous les petits princes turcs de la province, lesquels devinrent ses tributaires (1361); il résolut alors de se rendre lui-même en Europe pour engager les souverains à une croisade contre les infidèles. Il visita successivement Venise et Gênes, rencontra à Avignon le pape et le roi de France qui parurent entrer dans ses vues, eut une conférence avec l'empereur d'Allemagne à Prague, avec le due d'Autriche à Vienne, avec les rois de Hongrie et de Pologne à Cracovie ; puis revenant sur ses pas il se rendit à Paris, vit le roi de Navarre à Cherbourg, le roi d'Angleterre à Londres, et regagna Venise où il attendit le résultat de ses efforts. Pendant son voyage on avait admiré sa bravoure et sa bonne grace; on avait multiplié en son honneur les festins, les carrousels et les tournois; mais la sympathie des rois se borna là, et Pierre se vit réduit à équiper à ses frais une flotte qui recut quelques renforts des chevaliers de Rhodes. Il se dirigea alors vers Alexandrie qu'il emporta d'assaut, et voulut poursuivre la conquête de l'Égypte : mais le pillage de la ville et dedesir qu'avaient ses soldats de mettre leur butin en sureté, amenèrent des désertions qui forcèrent Pierre à revenir en Chypre.

DE SAULEY, Numismelique des Groloudes, p. 82.

Irrité, mais non découragé, il s'adressi de nouveau laux souverains d'Orcident, fix quéque temps la course contre les villes maritimes de Caramanine et de Syrie, et se décida à un second voyage qui devait tere aussi infractueix que le premier. Il vint à Naples, puis à Rome oil e pape était trop absorbé par les affaires d'Italie pour lui donner des secours, et bientôt la nouvelle des désordres de se Reinne Eléctrone de la compartie de la propet d'aragon de rappela précipilamment dans ses États. Il tradusifia reine avec le contre de Rochas, son complice, devant la hautte cour; mais l'indulegace dont les juges subrent envers les coupubles excita dans l'anc de Pierre un ressentiment implacable qu'il essaya de satiraire en déshonorant les fills es bators chypriotes. Utéconspiration fut tramée contre su vie, et Pièrre tomba sous les coups des conjurés le 61 sinvier 1309.

Avec Pierre I disparait la grandeur des Lusignans. Des Iors commence une période de divisions intestines et d'invasions étrangères qui finiront par faire tomber le sceptre des mains de cette illustre famille.

La minorité de Pierre II, fils de Pierre I, fut troublée par les intrigues de sa mère qui s'irritait qu'on lui ent préféré pour la régence Jean, prince titulaire d'Anlioche, frère du feu roi. Devenu majour, Pierre II, nommé aussi Pierrin par les historiens d'Italie, fat couronné roi de Chypre à Nicosie et roi de Jérusalem à Famagouste (13 janvier, 2 octobre 1372). Le jour même de ce second couronnement, une rixe survenue entre les Génois et les Vénitiens entraina la mort de plusieurs Génois et le pillage de leurs magasins. Le roi lui-même ayant pris parfi pour les Vénitlens, Gênes mit en mer une flotte redoutable qui s'empara de Famagouste et de Nicosie et y exerça de terribles représailles. Pierre Il tomba entre les mains des vainqueurs ; mais ses deux oncles. Jean et Jacques s'enfermèrent dans les châteaux de Saint-Hilarion et de Cérines, et repoussèrent toutes les attaques pendant que les paysans et les esclaves armés harcelaient les Génois dans la campagne. L'amiral Frégose eut alors recours aux négociations, et le roi, pour recouvrer la liberté, consentit à payer une rançon considérable en laissant Famagouste en gage entre les mains des Génois et en leur donnant pour otages les deux fils du prince Jean et plusieurs seigneurs de haut rang. Les Génois non contents de traiter les otages comme des prisonniers, saisirent en pleine mer le prince Jac-. ques qui se rendait en Europe et le jetèrent dans un eachot. Les dernières années du règne de Pierre II furent marquées par l'assessinat du prince Jean que le roi sacrifia à la haine de la reine mère, par de vaines tentatives pour reprendre Farnagouste, et par les succès des Turcs qui rentrèrent à Satalie et menacèrent Chypre. Le 47 octobre 1383, Pierre II momuts ansa enfants et à la fleur de l'àge.

Le successeur naturel de Pierre était son oncle Jacques alors prisonnier des Génois. La haute cour le reconnut, mais seulement en qualité de sénéchal, et déféra la régence à un baron nommé Jean de Bries. Jacques, impatient de sortir de prison, souscrivit aux conditions onéreuses que les Génois lui imposèrent. Outre le paiement des sommes stipulées pour la rancon de Pierre II , ils exigèrent la cession pure et simple de Famagouste et la fermeture presque complète des autres ports du royaume. A ce prix Jacques recouvra la liberté; il débarqua à Cérines le 23 avril 1383 et fut couronné en grande pompe à Nicosie. La cérémonie de son couronnement comme roi de Jérusalem fut retardée de plusieurs années par la vaine espérance de reprendre un jour Famagouste. Bientôt la mort de Livon, dernier roi chrétien d'Arménie, vint placer une troisième couronne sur la tête de Jacques I (1393); mais ce nouveau titre que les rois de Chypre prirent dans leurs actes officiels était aussi illusoire que celui de rois de Jérusalem : car la forteresse de Gorhigos, la seule que les chrétiens possédassent encore en Arménie, ne tarda pas à tomber entre les maius des musulmans. Aucun événement important ne signala du reste le règne de Jacques I, qui en 1398 laissa sa triple couronne à son fils Janus, né pendant sa captivité à Gênes,

Co dernier prince est appelé indifféremment par les historiers. Jean ou Janus; mais les documents authentiques et les monnaies 'établissent évidemment que le nom de Janus est le seul qui soit exact. A peine agé de vingt-cinq ans à la mort de son père, le nouveau roi annonçait un brillant courage qui faisait augurer un règne prospère, et pourtant il n'y en eut pas de plus malheureux. Aussiót après son couronnement, il s'occupa de chasser les Génois de Famagouste; mais le maréchal de Boucieaut, qui commandait toutes les forces de la république devois une les Génois étélairen mis sous la protection.

Au droit IAN... PA. Le rol sesis sur su trône, la tête coavrete d'une contrame à trois ficurous Ponant de la main draite un scepture feuraleté, de la ganche un génée cretégère; a retres + Il I.A. GHACE BE Dié 100. Crait potence de Jerussiène, customes de quatre croisilisme. (Monate d'argent du calvant de M. Botell, à Su yrne, décrite par M. de Sutiey, Namienatique des creisandes, p. 406.)

de la France, accourat au secours de la ville, mit les Chypriotes en déroute, et se serait même emparé de Nicosie sans l'intervention du grand malter de Rhodes qui fit conclure une paix précaire (1403). Les hostilités recommencèrent bientôt et durerent sans résultats décisifs jusqu'en 1414, époque où Janus fut obligé de conclure un trailé plus ouéreux que le premier.

Un nouvel ennemi vint alors fondre sur l'île de Chypre, Le sondan d'Égypte, irrité des dévastations que commettaient sur ses côtes les pirates génois et eatalans, se plaignit du secours qu'ils tronvaient dans les ports de Chypre, et demanda au roi une satisfaction que eelni-ci ne voulut ou ne put pas lui accorder. Rompant aussitôt la paix conclue précédemment avec Janus, il envoya en Chypre une armée nombreuse qui s'empara de Limisso et mareha sur Nicosic. Janus essava d'arrêter la marche des Égyptieus; mais il fut battu et fait prisonnier près du Vasilipotamo (1426), et Nicosie sans défense fut prise et horriblement saceagée. Telle fut, après le départ des Égyptiens, la détresse du royaume qu'on ne put réunir les vingt mille dueats exigés par le soudan pour la rancon du roi, et Janus ne dut sa liberté qu'an dévouement d'un riehe baron qui sacrifia toute sa fortune. De retour à Nieosie, il tomba dans une mélancolie profonde et ne s'occupa plus qu'à recueillir à force d'économie l'argent nécessaire pour racheter ses compagnons de captivité.

Son fils Jean II, qui lui succèda en 1432, était un prince d'un esprit borné, ineapable de relever un royaume appauvri et chancelant. Sa mère, Charlotte de Bourbon, gouverna d'abord avec habileté et énergie; mais, à la mort de eette princesse, le roi s'abandonna entièrement aux conseils de sa femme, Hélène Paléologue, qui remplit la cour de favoris grecs et protégea le elergé gree aux dépens du clergé latin ; aussi la noblesse chypriote vit avec joie le mariage de Charlotte, fille unique de Jean, avec le prince Jean de Portugal dont la sagesse et la bravoure faisaient espérer un gouvernement plus national (1455). En effet Jean obtint un grand ascendant sur l'esprit de son bean-père ; mais il monrut bientôt empoisonné par les amis de la reine, et celle-ci reprit tout son empire dont elle se servit pour perséenter un bâtard du roi nommé Jacques. Ce jeune prince ambitieux et remuant avait été forcé d'entrer dans les ordres et avait reçu à dix-sept aus le titre d'archevêque de Nicosie; mais le earaetère saeré dont il était revêtu ne l'arrêta pas dans ses projets; il chercha à se créer des partisans, et ses démêlés avec la reine préparèrent les malheurs du règne suivant.

Quelques jours après que Charlotte fat devenue reine de Chypre par la mort de son père (1458), ses partisans prirent les armes et pillèrent la maison du bâtard, tandis que eclui-ci cherchait à s'emparer du palais. Instruit que la haute cour voulait s'assurer de sa personne, Jaeques se sauva de Nieosie, gagna le nort des Salines, et de là se rendit en Egypte où il mit dans ses intérêts le soudan du Caire qui lui confia une flotte et une armée. Cependant Charlotte s'était remariée à Louis de Savoie, comte de Genève; mais ce nouvel époux, aussi faible d'esprit que de eorps, ne sut prendre aueune mesure définitive. Abandonné an milieu de l'épouvante générale, il se retira avec la reine dans le château de Cérines, pendant que Jacques s'emparait sans résistance de Baffo, de Limisso et de Nicosie (1460). Charlotte, qui conservait dans son âme l'ancien courage des Lusignans, se défendit avec énergie ; on la vit aller demander des secours à Rhodes, en Savoie, à Mantone où se trouvait le nane, ramener à Cérines des renforts et des vivres, et reprendre Baffo; mais la trahison rendit ses efforts inntiles. Cérines fut livré aux assiégeants pendant qu'elle était retournée à Rhodes, et la malheureuse reine fut réduite à trainer un vain titre dans un exil aussi long que sa vie 1 (1464).

Jacques, libre possesseur du trône sous le nom de Jacques II, ebeccha à faire onblier les moyens qu'il arait pirs pour y parcein et à
efface na ras a conduite le reproche ou le soupeon d'apostasie'. Profitant des divisions intestines qui affaiblissaient les ressources des Génois, il reprit Fanzagouste que ceux-ei possédaient depois quatrevingt-dix ans, et rendit ainsi an royaume de Chypre son intégrié.
Par son mariage avec Catherine Corrano, fille d'un particien de Venise, il cut probablement pour but de trouver un point d'appui au
debors en se conciliant l'étrentelle rivale de Génes, mais il ne prévit pr squ'il ouvrait ainsi la porte à de nouveaux ervahisseurs. Au retour
d'une partie de classe. Jacques fot toris d'une l'ière volence aint

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elle finit par se retirer à Rome, où cile mourut en 1488. Deux ans avant sa mort, elle céda tous ses droits au duc Charles de Savoie, et r'est depois ce teups que les souveraius du Piemout out ajoute à leurs titres coux de rois de Jensouleum, de Capper et d'Armenie.

out 2,001e 2 feats three ceux de rois de 24rosatem, de Laypre et d'Armeine.

2 Voir, pour son cuuronnement au Caire et pour le serment qu'il prêta entre les mains des Mamu lucks. l'Hadoire des craisales, l. IV. p. 27. 28.

l'emporta à l'âge de trente-trois ans (5 juin 1473), au moment où son autorité solidement affermie semblait promettre un règne long et brillant. Catherine alors enceinte fut reconnue régente, et l'enfant dont elle accoucha quelques mois après fut proclamé roi et nommé Jacques III. Aussitôt on vit renaltre les troubles inséparables d'une 'ongue minorité. Pendant que les anciens partisans de Charlotte l'excitaient à reprendre ses États, Fabrice, archevêque de Nicosic, entreprenait de faire passer la couronne sur la tête du roi de Naples, s'emparait de Nicosie et menaçait la reine dans le palais de Famagouste. Catherine ne fut délivrée que par les galères vénitiennes; mais le petit roi étant mort sur ces entrefaites avant d'avoir atteint sa deuxième année, les Vénitiens s'opposèrent à ce que l'on choisit un souverain dans la famille des Lusignan, maintinrent Catherine sur le trône ou plutôt régnèrent en son nom et surveillèrent rigoureusement toutes ses démarches. Lorsque enfin ils pensèrent que le peuple était suffisamment préparé à leur domination, ils firent signifier à Catherine, par son frère George Cornaro, qu'elle eût à abdiquer. Celle-ci, pressée de se soustraire à une tutelle humiliante, s'embarqua pour Venise, et en arrivant remit entre les mains du doge, dans l'église de Saint-Marc, l'acte authentique par lequel elle cédait le royaume de Chypre à la République (mars 1489). Dès lors l'île resta entre les mains des Vénitiens jusqu'à sa conquête par les Turcs.

Ainsi fut consommée cette usurpation; ainsi s'éteignit la dernière famille française qui rappelât encore dans les mers de l'Orient les lorieux souvenirs des croisades.

FIN DE L'APPENDICE

007400

# TABLE

## MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME QUATRIÈME

#### LIVRE XX

| Ji Olouc | ics courte ics rates (1955-1550)                                                             | •   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          | LIVRE XXI.                                                                                   |     |
| MAP.     | f. Espair pes caoises.                                                                       | 101 |
|          |                                                                                              |     |
| MAP.     | II. Humilité chrétienne et featernité des guerriers de la croix.                             | 106 |
| nap.     | III. De la superstition et de la magle dans les croisades; de la cré-<br>dulité des croisés. |     |
|          |                                                                                              | 113 |
| BAP.     | IV. Barbarie des Francs dans les croisades ; mœurs et moraic des croisés.                    | 118 |
|          |                                                                                              |     |
| HAP.     |                                                                                              | 125 |
| BAP.     | VI. Divertis-ements des croisés                                                              | 129 |
| HAP.     | Vil. Des femmes dans les croisades                                                           | 135 |
| HAP.     | VIII. Législation des croisés.                                                               | 110 |
| BAP.     | IX. Du rassemblement des armées chrétiennes, et des moyens de                                |     |
|          | se procurer de l'argent dans les croisades                                                   | 146 |
| HAP.     | X. Des approvisionnements et de l'entretien des armées chré-                                 |     |
|          | tiennes dans jes croisodes                                                                   | 153 |
| HAP.     | XI. Des armes des croisés et de leur manière de combattre                                    | 159 |
| HAP.     | XII. Continuation du même sujet                                                              | 161 |
| HAP.     | XIII. Discipline des croisés                                                                 | 169 |
| HAP.     | XIV. Dipiomatie des croisades                                                                | 174 |
|          |                                                                                              |     |

| \$2\$   | HISTOIRE DES CROISADES.                                                                                                                          |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CHAP.   | XVI. Ce qui se passait en Europe pendant les croisades                                                                                           | 18 |
|         | KVII. Continuation du même sujet                                                                                                                 |    |
|         |                                                                                                                                                  |    |
|         | LIVRE XXII.                                                                                                                                      |    |
|         | LITAG AAIL                                                                                                                                       |    |
| Снар.   | I. INFLUENCE ET RÉSULTAT DES CROISADES. Idées générales.                                                                                         | 19 |
| Спар.   | II. De la France                                                                                                                                 | 20 |
| Спар.   | III. De l'Angleterre                                                                                                                             | 2) |
| CHAP.   | IV. De l'Allemagne                                                                                                                               | 21 |
| CHAP.   | V. De l'Italie                                                                                                                                   | 21 |
| Спар.   | VI. De l'Espague                                                                                                                                 | 22 |
| CHAP.   | VII. Des papes,                                                                                                                                  | 22 |
| Спар.   | VHL De la noblesse                                                                                                                               | 23 |
| CHAP.   | IX. De la chevalerie                                                                                                                             | 21 |
| Спар.   | X. Du elergé.                                                                                                                                    | 21 |
| CHAP.   | XI. Des monastères                                                                                                                               | 25 |
| CHAP.   | XIL Continuation du même sujet                                                                                                                   | 20 |
| Спар.   | XIII. Des serfs                                                                                                                                  | 20 |
| CHAP.   | XIV. Affranchissement des communes                                                                                                               | 27 |
| CHAP.   | XV. Continuation du même sujet                                                                                                                   | 27 |
| CHAP.   | XVI. De l'ordre judicialre                                                                                                                       | 28 |
| CHAP.   | XVII. De la navigation et du commerce                                                                                                            | 29 |
| CHAP. 7 | VIII. De l'industrie, de quelques productions d'Orient. Géographie.                                                                              | 29 |
| CHAP.   | XIX. Écoles, universités, sciences du droit, de la physique et de la                                                                             |    |
|         | niédecine                                                                                                                                        | 30 |
| CHAP.   | XX. Étude des langues, littérature.                                                                                                              | 31 |
|         | XXI. Des Chroniques                                                                                                                              | 32 |
| CHAP.   | XXII. Continuation du même sujet                                                                                                                 | 33 |
|         | stox                                                                                                                                             | 34 |
|         | JUSTIFICATIVES. —I. Lettres patentes du roy, moire sire, données à                                                                               |    |
|         | oise le xviº jour de décembre mil cinq cent et seize, par lesquelles                                                                             |    |
|         | rt ledict sieur avoir commis et deputé maistre Josse de la Garde, doc-<br>eu tieologie, vicaire general de l'eglise cathedrale de Thomose, com-  |    |
|         | eu theologie, vicaire general de l'eglise cathedrale de Thoulose, com-<br>aire touchant le faict de la croisade audict diocese de Thoulo e, des- |    |
| Miles   | and touchant to mee of an eronant addict diocese de 1 nouio e, des-                                                                              |    |

Instructions curropes par le roy à messire Josse de la Garde, vicaire de Thoulore, commis et deputé par le Roy, nostre sire, et par reven nd pere en Dieu monseigneur l'evesque de Tricari, analossadeur deves lecluy sire pour nostre sainet pere le Pape, touchant le fairet et execution do la bulle, octroité et decernce par luy, du juilié e crusiade en ce royaume

|  | TIE B E |
|--|---------|

| durant                                                | deux aos, fiuis en MDXVII et XVIII, desquelles instructions cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| renducs                                               | s la teneur s'ensuit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 316 |
|                                                       | s signez de la main du Roy, envoyez audiet commissaire pour le<br>ladiete croisade, dont la teneur s'ensuit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 348 |
| ettres d                                              | le tres reverend pere Anthoine Bohier, cardinal de Bourges, et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| reveren<br>eary, co<br>par less<br>cetroyé            | d père en Dien, Loys de Canossa, evesque do Bayeulx et de Tri-<br>omnis-saires en ceste partie, depniés par nostre sainet pere le Pape,<br>quelles, usant du pouvo r à eaix sur ce donnie, ils ont permis et<br>aux prescheurs de la croisside et jubilé le guinton de deniers et<br>as qui y seront donnez par cent, qui devotement y donneront de                                                               |     |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 315 |
| Lettres<br>de ladie<br>sire Jos<br>quelles<br>son res | missives du Roy, notre sine, adressees à Jehan Clieber, recepveur<br>let croisade, à mess're Raymond Raffin, contrerolleur, et à mes-<br>se de la Garde, vicaire general, commissaire subdelegué, par les-<br>le Roy, nostredict sine, leur mande vaquer et entendre chacun en<br>sort au filt et executi-n de sa commission; desquelles lettres mis-                                                             |     |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 353 |
|                                                       | n et premierement ouverture des troncqs pour la premiere desdites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| deux a                                                | nnees, finisant mil eing cent et dixsept,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35  |
| Ouvertu                                               | re des troncqs posez et assis es villes et hourgades, eglises et po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| roisses                                               | dudict diocese estant hors ladicte ville de Thoulose,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35  |
| DESPENS                                               | se de ce present compte, et premierement deniers baillez à gens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36  |
| de mes<br>tres rev<br>missair<br>et ce, e<br>Roy, e   | espens fal-te par ledict ma'stre Jehan Clueher, par l'ordonnance<br>siru Jose de la Garde, d'octure en theologie, vicaire general de<br>recend Pere en Dieu monseigneur l'archevesque de l'houlose, com-<br>o ordonné par le Roy, nostred et âre, sur le faiet de la croisade,<br>ensuyrant les lettres missires et interactions signées de la main du<br>t transcriptes et rendues au commencement de co compte. |     |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36  |
| ntere a<br>le jubit                                   | espense et mise faictes par cedict tresorier en la deuxieme et der-<br>nnee de ce compte, tant pour les frais de faire prescher et publier<br>é et saincte croisade par toutes les eglises du diocese de Thoulose,                                                                                                                                                                                                |     |
| suyvan                                                | pour retirer les deniers, lesquels frais et mise ont esté falets en-<br>t l'ordonnance de messeigneurs generaulx de nostre sainet Pere le                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                       | t du Roy, nostre sire, conformeement à la teneur de la bulle ori-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                       | dudict jubilé. A esté baillee et delivree aux prescheurs qui ont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                       | é ledlet jubilé en la ville de Thoulose et audiet diocese la quinto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                       | de toutes et chacunes les oblations et argent qui a esté offert et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                       | our gaigner lesdicts confessionaulx et indults, en la muniere qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| s'ensuit                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36  |
| DESPEN                                                | SE COMMUNE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

|      |            | es négocia | tion  | ıs q | ui e | urer | at li | eu à | Ro    | me,   | en  | 166  | 1 et  | 166  | 2, ( | ent  | re |
|------|------------|------------|-------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-----|------|-------|------|------|------|----|
| - 1  | e pape, l' | empereur   | , le  | roi  | de   | Fra  | nce   | , le | roi : | ďEs   | рад | ne   | et ia | rép  | мb   | liqi | 36 |
| d    | le Venise  | pour la f  | orm   | atio | n ď  | une  | lig   | ue c | onti  | re le | s T | urcs | ٠.    |      |      |      |    |
| v. 1 | MÉNOIRE    | de Leibu   | itz s | dre  | ssé  | à L  | ouis  | XII  | /. si | or u  | me  | exp  | éditi | on i | h e  | atr  | -  |
|      |            | n Égypte.  |       |      |      |      |       |      |       |       |     |      |       |      |      |      |    |

## APPENDICE.

| À. | ERTIMEMENT.                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
|    | Croisades contre les Sarrasins de la Sicile et de la Capitanate au treizième |
|    | siècle                                                                       |
| t. | Notice complémentaire sur la principauté française d'Achale (ou Morée)       |
|    | et sur ses douze pairies                                                     |
| ın | Palalanian and our las rais de Chance de la maires de Lucianes               |

FIR DO QUATRIENE ET DERNIER VOLUME.

# TABLE ANALYTIQUE

## DES MATIÈRES

## DE L'HISTOIRE DES CROISADES.

(Les chiffres romains majuscules indiquent le volome, et les chiffres arabes in page.)

ses propres sajets, 46. aga, kan des Tartares, envole des ambassa-

deurs à la cour de Rome et à plasieurs princes de l'Occident, III, 263; ils assistent an coucile de Lynn en 1274, 303. Mas, calife de Bagdad: le de

Abbesse du couvent de Sainte-Claire à Ptolémals, exhorte ses sœurs à se mutiler le vi-

sage, et se coupe elle-même le nez avant de tomber entre les mains des Tures, III, 333,

Abdallak, père de Mahomet, I, S. Abon-Abdelleh-Mokemed, envoie des ambs deurs à Louis IX, 111, 977, 979; appella tons les princes musulmans à son secours, 980; fait la paix avec des princes chrétiens, 291. w-Reker, bean-père de Maliomet, ini succède

avernent d'Antioche, I, 445, 463 ; est è dans sa faite après la prise de cette

mère de Philippe-Anguste, a l'administration da rossame pendant la croisade de son

fts, 11, 74. Adémar de Monteil on Adhémar, évêque du Pay, deman le la premier à marcher contre les infideles, 1, 55; est nomme légat apostolique à l'armee des croises, 56; son caractère, 92; il exhorte les croisés, 142, 143, 145; perte de son etendard, 450; il s'efforce de réformer les monars des croisés, 154; il fait eusemencer les

terren volsines d'Antioche, 155; harangue les erren volunes d'Antioche, 155; harangue les crossa devant le pont de l'Oronte, 486; sa 10rt, 404; il apparali anx eroisés, 306, 233, 16, solian d'Expris, le dernier des Fatimites; a mort, 11, 23, yhe de Nour; sa conduite an siège de Da-iette, [1, 356,

Adolphe, comte de Schawenbourg, prend la

croix, II, 485. doption : ce qu'ello était au moyen âge et chea les Romains, I, 99 ; céremonies de l'adoption, ibid., note.

Adrica VI, pape, n'ose secourir les hospitallers, IV. 59; déclare la guerre à la France; sa mort, 60.

Enéas Sylvius, évêque de Sienne, prêche la eroisade contre les Tures, IV, 8, 6, 7; rédige l'aprilogie da pape su sujet de l'emplot des decimes, 42; succède an pape Calixie in, 43, Vovez Pie II.

Aithon, rol d'Armenie, 111, 109. Alein, évêque d'Arras, prend la croix, I, 365. Alain Fergent, due de Bretagne, revient de ses Etats après la prise de Jérusalem, 1, 25%. ans à toutes les forces des Turcs; elle soccombe avec Scanderber r, 111, 23.

Weron, preliminarte de Nesa : sa conduite au eamp des croises, 1, 147; sa mort, did. Albert, archevegue de Mayeuce, nomme les prédicateurs du jubile, 18, 57,

Albert, come de Blandrat, prend la eroix, I, 261. Albert, comte d'Hapshourg, prend in croix, II,

485

Al'erti (Pierre), soldat vênitilen : sa bravoure, 11, 290. Albigraia: leur eroyance, II, 351; persientina qu'ils eprouvent, 336; rrassafe préchre contre cux; ils sont extermines, 336, 357; jeurs

errents conductees an concile de Lanan, 3: 8; details sur la croisade, 427; elle est contiunce par Louis van, III., 7. Alenar de Selingan : sa vie aventoreuse, III.

Alexandre IV, pape: prêche une envisate contre un seigneur italien. III. 236; envoie des ambassadeurs au ehef des Tarrares. 282; assemble den conciles, 213; exhorte les chretiens contre len Mogols, 253; contre les gousofmans, 24%; ses manifestes coutre la maison de Souabe,

ibid.; sa mort, ibid. Alexandre 17, pape: s'oppose valuement à la marcie de Charles vus en Italie, IV, 39; est necuse de la moit de Gem, forre de Baisget II. 41; ses effices pour organiser une troisade regire les Turcs, 43, sa mort, 44. Alexandre VII. pape : forme une ligne entre lea

princes ricctions contre les Turcs, IV, 79; acraeillo fini-leurat les propositions de Louis xiv à cette occasion, \$0 Alexandrie, ville prise par les Tares de Syrie,

H. 47: reprise our les thretiens, ifed a est ravagee par peste, 345; prise et pillee par les cropes, 111, 365.

Alexis Connène, empereur de Constantinople, impiere le acrours des princes d'Occident, I, 47; regolt les premiers eruisés, 69; acrueil qu'il fait à l'ierre l'Ermite, 74; fournit des vaisseaux aux croises, 79; se repent d'invoir appelé les eroises à son serours, 95; son portrait, 96; envoie des ambassadeurs aux prolses et len fait attaquer par ses troupes, shid.; fait la parx nvec Godefroy de Bogillon, 97; envole son fils en atage à l'armée des croises, 90; se met tout à fait sous leur protertion, Hid.: son putretue avee Bohenstond, printe de Tarente, 400; il le comble de presents; 402, sa politique astorieuse, ibid.; il enleve Niere nux croises, 145; ses troupes abandonnent les eroises devant Antwelle, 433; il s'avance en per-come à leur seenurs, \$78 ; il n'irrête dans sn marche, 479; il leur fat permettre son concun s, 207; sa perfidie envers de nouveaux croises, 262; il cherche à se justifier en rachetant des captifs, 258.

Manie: cette province resiste pendant vingt Alexie, fring d'Isaac l'Ange, empereur de Constentimode : renorse les extertations d'Inpoeest in pour use nouvelle croisade, 11, 214, 212; lul cavoie des amba-sodeurs pour qu'il empêrile les errises de lai faire la guerre, 239. 210: son caractère, 242, -43; discours qn'il fait teuir aux evoises, 251; sort de Consfantimode à la tête d'une armée et centre sans combattre, 253, 254; \$1 fuite, 258; empri-onpement de sa femme, 250: il rassemble ses parti-aus et a'enfuit de nouveau à l'approche des troupes de son neven, 4.8; fait arra-ber les yeux à Mirzofe, 316; ses aventures; il meurt outdie dans un monastrie, 247, 348,

Alexia, fils d'Isaac, empereur de Constantinople s'erluppe de la prison ou son onele le tenait enferure, 11, 231; envoie designder des secours nux princes croi-és, ibid.; vient à Zara, 211; sea promesses aux croises, 212; est recommu empoieur à Duras, à Corfoe, à Andras, 214; son arrivee devant Constantimople, 212; il y fait son emirce, 264; il partage la souveraine puissanre avec son pere, 262; se met sous in projection des croises. 265; de nuite les extises pour s'acquittes enve s eux, 267; il va combattre les partisats de son oucle, 908; et revieut triompher à Constantinople, 271; il se brouitle avec les erouse, 274; sen sajets se révoltent contre bui. 279; il impiore el reponse tour à tour les seconts des erusés, 280; il mourt empolsomet, 281.

Alfouse, com'e de Saint-Gilles et de Toulouse . pecul in cruix, 1, 365 A/1 :- etails historiques sur cette dynastic, 1, 478.

Alex , princesse d'Antiorhe : son ambition . 1, 338, 319; elle se retire à Laodiere, 340, Alix, sœur de Philippe-Auguste : Richard refuse de l'epogser, IL 412.

Allersende - prenuent la cruix nice enthonsiasme, 1. 57, 67, 261; sont passaries par les Hongrols, 75; et aprantis par les Tures, 967, 268; coractère des eroisen de cette n tion, IV, 121; troubles occasionnes par les divisions d'Uthan et du prince de Souabe, 11, 212; par les demélés d'Othon avec le pape, 365; état de ce pass apres l'excommunication de Frederir II. III, 94; an temps de Luther, IV, 57, 58; peadant les ergisades, ±14, 918.

Almonou, calife, protege les chrétiens de Jerusalem, 1, 14.

lamesor, prince maure, pille le reliquaire de Ssim-Jacques de Compostelle, II, 467 Manudem Terremerkeh : est proctamé sultan d'Egypte, 111, 436; il se amotre jaloux ile son aumrité, 455; refuse une treve aux chreticus si Louis ex ne lui est livré en ntage, 159; il haranque ses tronnes, 169; envote des habits

à Louis IX, son prisonnier, 17: ; il trane de sa rancon, 174; consideration contre lui, 177; son cutrevee avec Louis ex, ibid.; sa mort, 177, 178.

Alpheuse II, rol de Naides , demande des secours au pope contre Charles vin , et negocie avec Bajazet, IV, 38, 39; il se retire dans un monastrze, 40.

Alphonye de Brienne, prend la croix, 111, 262. Alphonse, duc de Posters, firte de Lauis IX. preud la ensix, III., 86, 107, 202; ses préjuratifs pour la recisale, 434; il arrive a Dumiette, 121; comicit au camp de Mansourah, 445; est fait prisonner, tGo; sa delivrance,

488; il retourne en Europe, 458; il abolt la servitude dans ses provinces, 270; son arrivce en Afraque, 478; sa murt, 191. Alphonie le Suye, roi de Castille : ses prétentions à l'empire d'Allemagne, III, 245, 273; envole des ambass deurs au sultan Edurs, 219:

prent la croix, 268; envoie des troupes et de l'argent au roi d'Arazon , ibid. Afphonse, prince de la moison de Bourgogne :

ses conquêtes en Portugal; il est proclame roi, I, 411; prend la croix, 267. Amoury, rol de Jerusalem, surcède à sou frère

Baudoula m; son caractere, II, 12, 21; ses conquetes en Egypte, 13, 16; il traite avec le sultan de ce pays, 17; IV 476; son mariage. 11, 4%; il prend d'assaut la ville de Bilbeis, 20; éconte les propositions des Egyptiens, 21; et echone dans la conquete qu'il meditait, Eld.; Il va chercher des secours à Constantinonle, 23; sa mort, 25.

Amary, rol de Un pre et de Jérn siem, éponse la veuve de Heuri de Champagne, II, 201; comment il éraite les pretentions de la fille d'Isaac, aucien rol de Chypre, 336; sa conduite sur le trone de Jerusalem . 347; sa mort, 348.

Amoury , patriarche d'Antische : ses différends avec Renaud de Cha illun, It, 41. Amount de Non-fort payed la craix, III, 29; entraîne les croises dévant Gaza, 39; 62 va-

leur. 40; Il est fait pri omnier, stod. Amagones: marchalent avec les croisés, 1, 408. Amérique: 53 decouverte, IV, 41, 295,

Amicie de Courtemen : prend la croix, III, 269. Assarul: Comment Il trane l'empereur de Byzance, III, 377; tait la paix avec les chretiens, 391; abdique et s'ensevelit dans un convent, and ; en sort et nurche contre lea croisés, 59 .; il iletra t l'armee de Ladislas, 396 : retourne dans sa retraite et est oblice de

se remettre à la tête de ses troupes, ibid.; sa mort, 397. Ancure, ville, I, 263 et sulv.

Ancyre (batalile d'), 111, 386. Audre II. rol de Hongrie, prend la croix, II. 372; se met à la tête des croises et les conduit à Ptolemais, 379; reinura : en Europe, 383, 384 Andre d'Autorhe (le frire : discours qu'il

adresse à Philippe de Valois, III, 259, André d'Arence : conduit les croises flamands dans one forteresse au pied du mont Carmel, 11. 583.

André de Champlitte, commande une partie des rroises au siege de Constantinoble, II, 231, Andre de Vitry : prend la croix, 111, 29,

Audré Paléslogue, despote d'Achale, enie a Charles viu tous ses droits à l'empire d'Orient, 1V, 39,

Andrinoste: Incendie de cette ville et massacre de ses babitants, 1, 381; est a-surgre et prise par les cruisés. II, 79, 345; est defendue centre les flui cares por dix chevallers, 433, devient le siege de l'empire ture, III, 302. Angelus: son origine, IV, 9.

Augleterre : les An : inis prennent la croix avec enthousiasme, 1, 51, 376; II, 72; III, 8; influence et résultats des eroisades dans ce pays, IV, 200 et suiv. Anachaire (surat:, va procher le christianisme

aux Prussieus, II, 378, note. Anscau de Ceneux, ero se français, II, 233, Anselme de Kolanmout, como de Benchaln : ré-

cit merveilleux de sa mort, 1, 284; sa lettre à l'archevêque de Reims, IV, 107. Anselwe, evêque de Miliu, prend la croix, I,

244, 265. Autioche: sa description, 1, 143, 141; est assic-

gée par les cruises. 413 et suiv.; leur est livrée par trabison, 474, 472; les Tures se refugient dans la citadelle, 474; malheurs des chrétiens dans cette ville, 177; ils desruisent Parmée musulmane, 489 et suiv.; retablissent le culte chretien dans cette ville, 192, et l'erigent en principanté, 493; sa destruction par le sultin Bilars, III, 234, 235.

Astrockette, ville capitale de la Pisidle, ouvre ses portes à l'armee des creises, 1, 126. Antonia ( splet), harangue le page Calixte III.

IV, 8. Antonia (esint) de Plaisance : son piterinage à Jerusalem, I, 6, 7. Anhigt, Voyer Afdal.

Apostoliques ( secte des) : son origine, 11, 283. A paritions, puraeles, prédictions prodiges, etc., en faveur on contre les croises. Fen sacre dans l'église du Salut-Sépuicre, 1, 30; croix dans le ciel, 60; III, 8; ores envoyees à la cunquête de Jerusalem, etc., 1, 60; lune euvanglantée, 87, 216; apparition de Jesus-Christ et de la Vierge, tst, 203; II, 123; de saint André, 1. 182; résulus de toutes les ctolles dans un pardin, 198; miracle de la sainte lance, 482, 483; saint George vicut secourir les croisès, 234; morts combattaut pour les eroises, 235; sonres prophetiques, 245; muages de feu; luseeres ailes, 259; deux solcils; pluies d'étoiles, 302; relipse de soleil, 367; H, 53; aunonce de la prise de Jerusalem, en Occident, II, 61; eclipse de lune présageant la prise de Damietre, II, 286; Inmêtre celeste qui brille son les chrettens restés sans sepultore, III, 2-2; chien de Notre-Dame, 269; deux comètes, IV, 8; milices celestes cumbattant les Turcs su sière de Rhodes, 81 :

erd mbe blanche, 8 ; prédictions de la mère | Artivie, ville prise par les croisés, 1, 444 ; bade Kerbozath, sultan de Mussoul, 413; meri de deux magiciennes an siege de Jerusalem, 444; eselave syrienne sortaut vyvante d'un bürher, ibid.; howme jouant aver des serpents, et massacré par les croisés, comme magicien, ibid.; aventure d'un circuatier de Plcardie, qui avait fait nu parte avec le diable. 415; ange vert qui met en foite l'armée des Francs, 116; direrses antres apparitions, ilvdet suiv.; flamme releste tombée dans le camp des Tures, 417; apparition de l'evêque du Puy après sa mort. 448: croises toès à An tloche, paraissent devant l'Éternei, 449; apparition d'une croix miraruleuse à la bataille de Rauria, 467; chien mirarulenx, 472; aurure boreale pendaut le siège d'Antioche, 486; la lune descend sur la terre après la prise de

Jérusalem, II, 61; IV, 340, Arabes Bedourns, Voyez Bedouins, Archamband de Bourbon : preud la croix, 1, 365;

abandunne les pèlerias conflès à seu cumman dement et s'embarque pour la Palestine, 395, Archamband de Bourton, le dernier de cette famile, aread in croix, III, 87; sa mort, 409. Arches, ville assiégée par les croises, 1, 203, 209 Arculpte (saint): son pèlerinage à Jérusalem,

1 44 Argue, empereur mușul, reçoit une ambassa do pope Nicolas IV, III, 343; sa mort, 244. Armenic (petite); devient une province chré-

tienne. I, 434; est érigée en ruyanne, 334; est euvable par les manuclaks et nor les Tartares. III. 212, 349.

Armeniena : dévouement de eigagante Arméniens pour la delivrance du roi de Jérusalem, prisonnier des musulmans, I, 320 ; les Tartares en massarrent vingt mille, 11, 328; Ita reconvaissent la suprematie du pape, 111, 388, Armoiries : comment elies s'établissent dans les

familles, IV, 208; origine des armes du la ville de Brêne, 1, 308. Arnead, cumte de Comminers, donne ses Mens

au clerge, ra is fin prochaine du monde. 1, 25, Arnard de Bresse vent rétabile à Rume l'autorité des tribuns et les consuls, 1, 364, 362.

Arnoul, predicateur flausud, I, 374, 411, note. Arnould, evêque de Lisienx, preud la croix, I, 365, 444, note. Armould de Bobes, rhapelain du duc de Nor-

mandie, conteste les mirarles de la sainte lance. I. 182; exhorte les croises, 227; est nommé patriarche de Jerusalem, 246; reclame les richesses enlevees aux mosquees, ibid.: IV ext

Arrent : vine prise et détruite par les musul mans, III. 248, 249.

Armer, ville assi-nee : ar Godefroy de Banillo

gogulirre defense de ses habitants, 1, 278, deuxième siège de cette ville, 291. Arear (batalile d' , 11, 131, 137.

taille d'Artésie, 318,

Artillerie : employee pour la première fois par les Turcs au Siège de Byzance, III, 401, 402,

Araudel (le conte d') se reud au siège de Damiette, 11, 392, Ascolon (botoliles d'), gagnées par les eroisés, Ascales (ville) t Godefroy et Baymond s'en disputent la possession, 1, 255 ; est assiègée

I, 250 et suiv.; II, 30

et prise per Bandonin, II, S, R; capitulation honorable one lui accurde Saladin, 52: est détraite par les mu-almans, 130, et rebâtie par les rroisés, 143; est démolie pour la seconde fois, 160. Assessing on Ismatlinus : leur origine, 1, 228.

472; jeur fanztisme, 329; deviennent tributaires de l'ordre du Temple, 330.

Assives de Jérussiem, 1, 282; 11, 468; 111, 229; 11, 440, 279, 285, 290,

Ath nes : conquise par les France et érigée en anché, II, 392; est minée par les Torcs, IV, 45; est ravagre par les Venitiens, 22 · tombe an pouvuir des chrétlens, 85.

Attalie un Sotatie, vil e grecque : arrivée des croises devant cette ville, 1, 393, les hat itants refusent de les recevoir, ibid., 394; est ravagee par la peste et détruite par les Tures, 395, 396 ; pillee par le cartinal Caraffe, IV, 25, Aubuston ( 6" ), grand maître de l'ordre de Saint-

Jean, defend l'lie de Bhodes contre les Turcs. IV, 31; retient prisonnier le prince Gem, fils de Mahomet II. 34, 35 ; lettre que lai adresse Bajazet à rette ocrasion, 36.

Augustin (sarat) prêche coutre les pèlerinages à Jerusalem, 1, 4 Arcan: s (Gérard d') : comment les habitauts

d'Arsur le funt servir à leur défense contre les croises, 1, 279; son courage béroique; un le renvule à Godefroy, Ibid.; Il assiste au siège de Ptolémais, II, 100, 102; combat à la butaille d'Arsor, 135; sa mort, 137. Arcence (Jacques d' ), fils du préchient, prend la

eroix. II. 217; est blessé au siege de Coustantinople, 234. Arrugles ( hospire des) de Ronen, IIf, 228;

fundation des Quinze-Vingts à Paris, eled. Agmar, seigneur de Césarée, et l'évêque de Pulémais, vont demander à Philippe-Auguste nu roi pour Jérusalem, 11, 350.

Asmeriates (secte des ), 11, 355, Avont défend la ville de Damas contre les entreprises des chrétiens, 405. Avoulites (dynastie des) ; ses commencements

1, 405; troubles qu'elle épronve, II, 174, note ; sa fiu, 111, 482. Aziz, flis de Saladin, se falt proclamer souverain du Caire, 11, 473; fait la guerre à son

frere Afrial, sultan de Damas, 175; le détrône, 176, 177. Asonarta (Ethiopiens) : combuttaient un cenon

en terre, 1, 232.

Seron (le chapceiler) : son aèle pour les crolsailes, IV, 93.

Cardad, ville, 1, 48; assiègée et prise par les Tartares Mogols, 111, 241.

En Heal Jean de), roi d'Econse, prend la croix, III, 267.

Banz 4 L. spitan des Tures: ses commètes.

ou/m.z. J., Noman ocs inter: see Conqueste.

III. 378; defail Sightmond, 384; fait massacrer les prisonniers français, tôtd.; discours
qu'it item su der de Nevnes, Jean sans Peur,
382; est visiona et pris par Tamerian, 336.

Bejnzet III, ilis de Malomet in, lui succède, IV,

34; sou frem lui dispute la courenne, il l'oblign à fuir, abd.; ses efforts pour empécher sou retour, 36, 37, 44; ses couquétes, 43; il irrite l'armee coutre lui, et est détrôné, 48.

Farmer courte int, et est actronte, au. Baine, prince d'Alep, a'empare des princes d'Ederse et du roi de Jerusalem qui voulait les delivrer, 1, 349; est tue jur Joseelin de Courtensi, 323.

Boisec, ville détroite par un tremblement de terre, 11, 346.

Bateun d'Belin entreprend de défendre Jérusalem cuntre Saladiu, II, 83; obtient une capitulation honorable, 55; commeut il rachète de l'esclavage une partie des habitants, 58.

Eclian de Napionse, croisé, II, 48. Bar (le conte de) proud la croix, III, 29; sa con

duite à la butaille de Gaza, 40; Incertitude sur son sort, 41. Barlukan, chef des Tartares, pénètre en Syrie,

III, 64. Barthéleni, prêtre de Marseille, fait connaître un croisés le lieu où doit se trouver la sainte lance, I, 482; ses nouvelles visions, 803; se sounet à l'opreuve du feu, 206; sa mort, 207.

Barthélemi (le sire) ou Télima, possessent du chiteau de Marakin: ses aventures, 141, 346. Basile, empereur gree, 1sit crever les yeur à quium mille Buigares, 1, 68.

Baton, chef des Mogola : sea conquêtes, 111, 60. Bandania, frère de Godefroy de Bouillon, prend la croia, I, 84; sa conduite au siège de Nicée, 411; enleve la ville de Torse à Tancrèdo, 128; leur réconcilistion, 431; mort de sa femme, 133; sa liaison avec no prince armenien, 134; Il au tie les cruisés, 133; ses conquêtes, iNd. et suiv.; est adopté par le prince d'Edesse, 428 : sa pgissaure, 439 : fail des présents aux chefa rroises, 164; adopte les usages de l'Asie. IV,143; son peleriusge à Jérusalem, I, 280, 283; IV, 434; eède son comté d'Edesse, I, 286; bat les Tures, 237; est proclamé roi de Jérusalem, flid.; sea excusions autour de cette .Ac, ibid. et sulv.; se fait conconner à Bethiorm, 23 : ses démèles aver Taucrède, Ibid.; son brammite. 200; hat les Egyptlens à Juffa, 294; est battu à son tour, 295; sa faite, 297; Il s'empare de Ptolemais, 299 : de Tripoli, 305 : de Beyropth, 306; de Sedon, 307; il s'unit aux musulmans de Damas, 344; ses excursions dans le désert et en Egypte, ibid.; sa maladie, 312; sa m.-rt, 343; son éloge, 344.

Bondenie II, ali na Bore, prend la croix, I, les cis const par Tancevia, 193; Il estre un des premiers deus Jerusches, 203; est nomme prince (Edeses, 205; est diementes deus Jerusches, 205; est diementes deur Jerusches, 205; est diementes deur Jerusches, 205; erste cinquate Arracteles se defeueste pour sa de-livrance, 300; traite de sa rançon, 325; reente Arrauschen, 205; fait le siège de Bonan, 335; sa mort, 3.0; ses demiées avec le clerge, IV. 343, 352; sea institutions, I, 350 at sur, IV.

The state of the produces rol du Afressieru, sourcede a ton perer, 1, 213, 3 ros dope, 1642, rottespeed one georee lajante, 245; sudheast de lous armée regardes comme une pausitin du ciet, 348; se rend a l'assemblee genérale de l'est de la comment de l'est, 348; se rend a l'assemblee genérale de l'est de l'e

Bendown II., ilis é'Amaury, red de Jerusaleu, sarcéde à son éret, II. 25; ses exursitous au étal du Llaun, 25; bai les musulmous sons lea murs d'Asolon, 31; sa maldiel, 24, 35; conciou me treva avec Saladin, 32; alamdonne I'Administration de son rayaume à Guy de Laaiguan, 35; la lui retire, el la donné à Rayan-und counte de Trioll, 36; sa march.

Baudouin V, age de ring sus, est couronue rol de Jerusalem, II, 36; sa mort, 39.

nopin : ses malhenrs, III., 34, 32, 73, 246, 247.
Baudouin, srchevèque de Cautorbery, prècise in guerre sainte, II. 74.
Baudouin, comite de Historiet prend la croia , I., 85; interpelle l'inbert de l'unis, 401; est surpris par les Tures. 1952 devouecent de sa

femure, 257.

Boudour de Grad : sa mort béroique, 1, 112.

Ban louin de Rawla : reluse de reu tre bonnuire

2 Guy de Lusignan, 11, 40

- Bandovin de Brims, III. 120; aborde un des pre- Bernard de Montagnac (Pierre) : preud la croix, mers de vant flamette, ibid.
- Bondovia, prètte, est chi archevêque de Cèsacee, L. 191; entretient use plaie sor son front pour s'attirer les annônes des fidèles,
- Ba-dri, évêque de Laca, livre le due Robert à son frere, IV, 270. Bestrir, fessure da due d'Arjon; son ambition,
  - ili, 239. Be afort (le duc de) va combattre les Tures, IV.
  - 82; sa mort, find. Bivincea (le enute de) va combattre les Totes, 11, 82
  - Béliques (Arabes) : attaquent les eroisés, 1, 31; III. (29; lears mears, L 22) Belg, roll de Hongrie; aceneit qu'il fait aux erol-
  - ses. II. 78; fait juverà son fils d'accomplir son ven pour la erossade, 372. Eèla IV, roi de Hongrie, ne pent résister aux Tariotes, III, 61.
  - Belgrade, ville assiegée par les Tures, IV, prise par eux, 10; rendue aux chretiens, 95, Relinaire : ses comprètes en Afrique, 1, 5. Beruft XII, pape: son zè'e pour les croisades,
  - III, 358; comment il se préserve de la peste, 261, note; entrepread vasuement de retablir la paix dons la chrecienté, sind. Béroner II, comte de Burcetane : son péterinage
- à Jerusaleus, 1, 31, Berrnsere : sa liaison avec le roi d'Aragan, 111,
  - Beringerede Navarre: se conten Strite, 11, 142; son maringe avec Histord, rol d'Angleterte, 115; vient le rejoindre à Joppe, 128; IV, 126. Bernard (anist) ; sen p ritalt, 1, 259; reproches qu'il adresse à Louis VII, 26; est charge de préchet une movelle croisale, 302; ses diseuors à l'assemblee de Vezelay, 361; effet qu'ils produisent, 363; refuse le cummandene ut de la guerre sainte, 266; IV, 147; se rend en A'lemagne, où il prêche en faveur des joifs, L 207; IV, 491; exhor-e l'empereur Conrad à providre la croix, 1, 368; ses miracles, 270; revient en France où il reprend ses predientions, 371; consei le à Louis vn de faire contrainer les juifs aux frais de la gnerre sainte, 271 ; regardait la croisate combe le chemin
  - da ciel et y appelalt tous les malfaiteurs, 409; pilresse an pape une apologie de sa conduite, 4 1; IV, 402; sa mort, 1, 417; son étoge, 415; son opin on sur les ntorès, IV, 283. Bernard de Menton (saint, : fonde deux hospices
  - Birnard de Scial-Vallier ; entre un des premiers dans Jerusalem, 1, 235.

dans les Alpes, L 28.

- Br. word, name : son voyage à la terre sainte en NTO, 1, 11.

  B. rsard, solliaire de Vincennes, excite Philippe-
- Auguste contre les jinfs, 11, 62, Bervard, due de Carinthie, se dévone nour sau
  - ser l'ara ce des cruises allemants, L. 255.

- 1, 53 Bernard de Montmirail est pris par les masal-
- pens. II. 27 Bertrand, fils de Raymond, comte de Saint-Gilles, vient en Orient : ses conquêtes, I, 201; devient comte de Tripoli, 205
- Berwick 'le duc de', IV, 81, unte. Besserion, cardinal, IV, 15, 21. Bethlerm: home à laquelle cette vijle fut prise
- par Tacerisle, L 216 Begrouth : ville prise et détruite par Baulonin, I,
- 5 asslegee par Saladin, II, 34; reprise par les chretieus, 190 Bibara - Bendorder ; commande les musolmons
- après la mort de Fahreddin, IH, 143; tue les saltans Almondam et Kontons, 178, 211; devient sultan d'Egypte, 241; ravage les terres des chretiens, 218; ses victoires, ibid.; son pelermage à Jérusalem, 950; fait massierer Jes deli-nseurs de Safid, 231; ses spreès en Arménie, 253; étal la l'impit de Dien, itéd.; ses conunètes en Pakstine, 253, 3/9; va Inimême en ambassaleur pres du comte de Tripoll, 253; marche an secours de Tanis, 280; sa lettre on roi de cette ville, 202; fait tine trève avec les chretlens, 300; ses nonvelles conquêtes, 300; perte de sa Boite, ibid.; sa mort, slod.; son carartère, 310.
- Bibilotlicence : les enrises livrent aux flammes celle de Tripoli, L 303; destruction des bibinthèques de Constantinople, II, 339
  - Bisache, reine de France : sa conversation avec son Ills au sniet de l'invasion des Tartares, III. 62; le detourne de la goerre salute, >8, 80; est penniée répente en l'absence de Louis IX, 10% ses efforts pour le seconrir, 205, 207; sa mort, 217; elle fait ouvrir les prisons du chapitre de otre-Dame, IV, 971.
  - Blow-lef 2 son devouement pour le roi Richard, 11, 169 Beléme : désordres occasionnés dans ce royagme par l'intrésie de Jean Hos, III. 351.
  - Botemond, prince de Tarente, prend la croix, 912 8on portrait, ibid.; conscille à Godefroy de Semparer de B. zance, 12: li se rend dans ectte ville, 100; sa conduite an siège Nicee, 112; fait beuter des espions tures, 455; s'empace d'une tente envoyee à Godefroy, 164; ses Intelligences avec Phirons, habitant d'Antioche, 465; comment il parvient à se faire livier cette ville, 467, 479; est assiègé par les mu-sulmans, 476; il fait betier plusieurs quaetiers d'Antioche, 180; IV, 471; ses demiles avec le comte de Toplouse, L 495, 200; ses conquêtes en Cllicle, 456; Il accompagne les croises et les abandonne, 202; son pelerinage à Jerusalem, 2001, 283; est pris par les Turco-mans, 206; comment il recouvre sa I berte aprè- quatre années de captivité, eco; se resnet and autres princes chretiens pour faire le siège de Carrbes, 301; il echappe prosent sont

ta à Roue im 1 rer les sociurs de la chretiente. 202; co-use a tille du roi de France, 303; reunit due nombreuse armée, if d.; entreprend Vamement le siege de Darazzo; fait la pare avec l'empereur Alexis, et meurs de desessoir dans sa principante de l'arente, ibid.

Bolemond, fis du preredent, vient en Orlent réclamer l'uentage de son pere, L 338; sa mort, jette la principaute d'Autioche dans les plus grands desorties, ilid.

Bohewood III, prince d'Antloche, est falt prisonnier, 11, 44; achete à Saladmune treve de huit mois, 92; ses ilemèles avec les priuces d'Acmente, 178; sa Vierlesse, 218.

Bobeword, p.ince d'Antioche et de Tripoli, conclut une treve aver le roi d'Armenie, III, 109: es avec le soltan Bibars, 255; va demander la paix an sultan Kelsonn, 342; letters que ce dernier lui a-tre-se, 316; sa mort, 317.

Bade de Chartres : prend la eroix, 1, 93, Boslere : prend la croix. III, 87. Bonticee UIII, tupe, feircite les dames génolses qui avaient pris la croix avec les Tartares,

11, 315, Bonyfore, maronis de Montferrat, prend la eroix. II, 324; est nommé chef de la empoteme embsade, ibid.; presente le icune Alexis aux eroises, 241; Il les commande au siege de Cons-

taothople, 253; va secourir l'empereur Alexis. 250 ; orcupe le polsis de Burnicon, 293 ; concourt your l'empire gree, 307 ; epouse Maragerite de Hongrie, 30%; est fait rol de Thessalenione, 318; rend homoree an saint siege, 312; ses demeles avec flandonin, 319, 321; ars comparies en Grero, 342; sa mort, l'Europe lui doit la culture du mais, 340 : 1V, 10

Roose rol d'Arles, entreprend une expédition maritime contre les Sarrasius, 1, 22 Rascha, vii e : le communiant de cette place ni-

fre aux cinétiens de la leur livrer, 1, 316; ils se mettent en marrhe, et la frouvent mise en etat de defense par la femme du traitre, 317, Bouchard, comte de Vemlónic, menri de la pe-te. III, 281

Boncierat (le maréchal de) : prend la croix, 111. 2; va combattre les Tures sous Sigismond. 79; estf it prisonnier, 381; revient en France, \$92; commande une nouvelle expedition, 382 Bourion (le duc de), oncie de Giuries vi. va

eimbattre les Sorrasins en Afrique, III, 366; son caractère, 370. Ro gree : les pastourenox s'y portent, III, 201 Boursnes (batai.le de), II, 365

Bores (Hugnes et Robert de), comtes d'Amiens. prennent la croix, II. 216. Brachent (Plerre): sa bravmre, II. Brémoie : se distinguent à la prise de Beyronth

et de Sidon, 1, 308, Brienne (Amire et Erard de), IL 100.

Bucolėsa, palais des emperents à Constantinoni 11, 223

la défaite, Prid. : se fait passor pour mort, et | Bulgaren : Lour erigine, I, 65 ; protégont et ravagent l'empire de Cons antinople, stod.; Int restent sommis, and; massacrest les premers eroises, 19, 22; embassent le christianome par hame contre les Grees, H, 269; envalussent l'empire gier, 321, 330; ils s'empaient de Pennerent Bandonin, 207. Perceki, assassine dans une musquée, I, 220.

Buzance, Vovez Constantinoofe,

Caire (te) : recoit one garnison rhrétienne, IL th; senour des prisonences français dons rette ville, 111. 172, 173.

Cutate III, page : sun zèle pour la croisade ourre les Teres, IV, 8, 9, 41, 42; se sert des tresors amasses pour la guerre sainte, 13; sa mort, it d. Connic est contoune empereur de Constantinoide.

II, 280; incertitale de son sort, .82, Can the (the de) ; devicat la proort te du maragia de Monferrat, qui la vend à la republique de

Venise, II, 310; succe et prise de la ville de Cambe for les Tures, IV, 82, 83. Conne à aucre : appostre en Europe par les péle-

rius, L. 211; IV. 200. Gaunes, Voir Guillaume des Barres, Contacuzene, em escur gree, demande au pope

des seronts coutte les Turcs, et s'enferme dans un monastere, III, 276. Cap de Bonve-Esperance : sa découverte, IV,

44, 233 Centalizan (Ican), moine : ses pr\tications contre les Tares, IV, 5. 8; il concourt à la delivrance de Belgrade, 9, 40%; sa mort, 40.

Capitalion : hapot, H1, 266. Cappoloce : desastres des eroisés dans les déseris de la Capradore, 1, 262 Carse (for eresse), 1, 328; assiegée par Satadin,

II. 41, 93. Corac (prince de) : dévaste Jérusalem, III, 37. Caroffe, cardinal, commundant la flotte de Sixtery contre les Tures, pHie Sutalicet Smyrne, IV, 25. Curatoroum, resultuce des princes tartares : sa situation, III, 33, note.

Corenne d'Egypte surprise par le rol Bichard, II, 151; desespoir des musulmans de Jerusa-Icus à cette occasion, it d.

Carlow ta i traité de ), IV, 85; remarques à ce sujet, 85. Carroccio, char de ralliement dans l'armée chrétienne, II, tob, 134, 3:9.

Carthage : ses mines, 1, 9; Ics eroisés s'y établissent, 111, 279. Catalans (troupe de) : vient au seco us de Constantinople, II, 398.

Cau n, calife de Bagdad, appelle les Tures à son secours, et leur promet la conquête de l'Asle, 1, 35,

Gazan, prince mogol, s'ault aux chrétiens, III,

314; ses conquêtes en Pajestine, ibid ; envoie des ambassadeurs en Europe, 345; sa mort, 347.

Celano (le comte) : aponie les propositions de Peigge au conseil des croisés, II, 410. Célestas III, pape, excommunie l'empereur d'Alle s ague, Henri vi, II, 170; prêche nne nou-

velie enderde, 181, 1×2, Gelestin IV, pape, III, 43; exhorte les fidéles à preudțe la croix, et leur présente l'humilité comme le seul moyen de triompher des ma-

sulmans, IV, 407. Cencina, préfet de Rome, entreprend le néterinage de ja terre salute en expistion d'un sa-

eritige. I, 16. Cérularius, patriarebe gree, fait prévaloir le schisme commence par Photius, II, 267, note. Césurée : prise de cette ville par les chrétiens ; jeurs cruautés, I. 291; second siege de cette

vitle, 342; tombe su pouvoir do suitan Bibars, 111 218 Césurée de Philippe on Panéas ; situation de cette ville, III, 216; est prise par les crossés, I. 344; reprise, puis standonnée, III, 216; prise par les musulmans, II, 44; assiégée par

Angury, 25. Césarini (Julien), cardinal, légat du pape près des eroises, III, 389, 392; sa mort, 396.

Clarer, sectaires musulmans ; enmbient de leurs corps vivants un des fosses de Ptolemats, III, 327.

Chalil. suitan d'Egypte, entreprend le siège de Professats, III, 323-336; ordonne à des sectaires on combler virants un fosse du cette ville, 327; capitulation qu'il secorde aux templiers, 335; fait demotir les remports et tous les edifices de Ptolemats, 336; ses autres conquetes, ifrid.

Charas on Carries (ville) : sa situstion, 1, 304; les eroisés sont forcés d'en lever le siège, ilid. Charlemagne : sa liberstité envers les chrétiens d'Afrique, I. 13: recoit d'Ascoun-si-Raschid les clefs du saint sepuiere et de Jerusalem, 14.

Charles IV, empereur d'Allemagne, veut se servir des compagnies bianches pour combattre les Tores, III, 364.

Charles VI, roi de France, III, 366; reçoit les ambassadeurs de Sigismond, 379; envole des presents à Bajazet, 382; secueil qu'il fait à l'empereur gree, 384; sa maladie, Ibid. Charles VII, roi de France : refuse de prendre

part à is cruisage contre les Tures, IV, 43, Charles VIII, roi de France, délivre le prince Gem de sa prison, IV, 29; vs fsim valoir ses droits à la couronne de Nardes, 38 : son entrée à Ronn, 39; il schéte à prix d'argent l'empire de Constantinople; sivid., il entre à Naples, 40; son couronnement, 42; il revient en France,

Charles d'Anjou, fière de Louis ix, pr. nd la croix, III, 86; s'embarque svec son frère, 166;

ibid.

prisonaler, 166; sa délivrance, 168; il retourne eu Europe, 198; son caractère, 259; est couronné rui de Sicile, 260; envoie des ambassadeurs an sultan Bibars, ibid.; ses préparatifs pour accompagner son frère dans i Orient, 269: talife en pieces l'armée de Con-adin, son rival, et le fait décapiter, ibid.; arrive au camp de saint Louis le jour de la mort du roi , 256; prend le commandement de l'armee chretienne, 289; fait la paix avec les Tunisie s, 291; propose aux croisés de faire la conquête de la Grèce, 293; ses pretentions un trône de Jérusalem, 208 : se fait proclamer roi, 313; révolte de ses sujets; vépres siciliennes, 313, 314. Charles le Bel : son zele pour la eroisade; sa

mort, III. 352. Charles-Quint, IV, 59, 59, 60; fait prisonnier ie pape Clement vii, 64 ; sa politique, 65 ; ses expeditious en Afrique, thid.; traite svec la

Porte Ottomane, 73.

Châle-Chastele, machines de guerre construites par Louis ix pour protéger ses soldats, III, 439, pote

Charer, visir égyptien, s'unit successivement à Noureddin et aux chrétiens pour se maintenir so pouvoir, II, 12, 13, 15, 16, 20; sa mort, 22, Chegger-Eddeur, femmn du sultan d'Egspie : son courage, III. 436; conspire coure Almoadam, 477; je rempiace sur le trèue d'Egypte, 182; en est renversée, 198; fait assausines

son mari, 240; sa mort, 241 Cheminon (shbe de ) : ecint l'épée et donne à Joinville le bourdou de peleria, III, 403, note-Chester (le comte de) : se send su surge de Da-

miette, II. 192: sa bravoure, 400. Cherulerie : caractère de cette institution, IV. 241 et saiv.; origine des templiers, des hospitaliers et de l'ordre de Saint-Lazare, 245; instatution des chevallers de la Vierge, 191, 193; origine des ebevaliers du Saint-Sepulcre, L. 332; ieurs mœurs, 233; les ebevaliers de l'ordre Teutonique s'emparent de la Prusse, II, 378; ieur conduite su siège de Pancas, III, 216. Voyez Templiers, Hospitaliers

Chevaliers avx armes peries : défend les villes de Tyr et de Tripoli contre Saladin, II, 92. Cheralier blanc. Voyex Haniade, vayvode de Transvivanie,

Chevalier du suint-siège, titre pris par Baudouin. empereur de Constantipople, II, 312. Chien de Noire-Dame : avertissait les chrétiens

de is presence de l'ennemi, IV, 472, Chine (la): est envable plusieurs fois par les Tartaces, III. 55, 57, Chirkou, lieutenant de Noureddin, résablit le visir Chaver en Egypte, II, 13; marche contre lui. 15 ; propose à son mattre de s'emparer de l'Egypte, 49; y entre pour la trois eme fois à is tête d'une semée formidable, 21; est

nomme visir à la place de Chaver, 22; sa mort, ibid. combat an camp de Mansourah, 452; est fait | Chretique d'Orient : isors matheura sons la domination des Perses, 1 8; lie sont délivrés par Hersellus, ibid.; toul ent sous la donination d'Owar, til; perserutes par ses succeaseurs, 44; sonttranquilles sous le calife Aaronn-2:- Raschid, 13: leur situation en 881, 16: sav. Ir des chretiens grees et syriens établis à Bapiad, 48 ; nouveiles persecutions , 20; proteges et per-écutes tour à tour, 21 à 24; les chrétiens de l'Asle Nincure favorisent la marche des croises, 126; ceux d'Orient accourent audevant d'eux, 212; leurs nutheurs, 215; sont chasses de Jerasalem, 221 ; y rentrent avec les eroisès, 238; sont violenment comminés par les murulmans, 3%; fant avec eux le slège de Paneas, 341; les chretiens expulsés de Ptotemais par Saladin, rentrent dans leurs proprietes apres la prise de cette ville, 129; leur sitostion sores la mort de Saladin, 478; sprès la quatrième croisade, 208, 224; sorès la cinquieme, 347, 748; sprès la sixième, III, 1, 12; après la septieme, 70-73; sous le sultan Bibars, 248, 232, 258, 313; reconvaissent la puissance des inúdèles, 312; leur état spres la prise de Prolémais, 339

Christiani, alibe du munastère d'Oliva, va prêcher le christianissue aux Prussiena, II, 277. Christianisme : son influence sur les peuples de

l'Occident, [, 41; sanouce sux Prussiens, [], 377; son esprit, 421, 422. Christice, archevèque de Mayence, est dépossédé

Christice, arthereque de Bayence, est depossede de son siège, III, 202. Chroniquez: leur caractère, IV, 323, 232. Chypre (Ille de), prise par le rul Richard, II, 415;

est erigee en roysume, 46%; sejour qo') fait Locis iz, 111, 107, 116; reviolions interieures; les balitants ne meticen sous la protection des manerlais, qui leur donnent un rot, 17, 27; les Venillens la dérisitent courte les Tures, 28; est conquise por Sellau j. 74. Crélitation (Esta de na) syast la première crol-

sade, 1, 274 et suiv. Ciritot (Clus), ville rebâtle par Alexis Conniène,

Gliff in anisi tripidre; sont evoyees à Campinmagne par Armono-liberthia, 14; et 20, contrite anise per de l'accomplishentia, 14; et 20, contripie anise à l'accid in, ni d'Angleterre, 11, 22. Cannal IV, sons, reugge les pouples à prendre les armote contre les mas-ellomo, 111, 345, 327, 329; vest dévourner s'alle Louis des filte une exconde fois la gener au midéels, pois 17 excourage, 341; et ni au roil d'Armenia, 325, ven de l'accidential de l'Armenia, 325, reponse les services du ni d'Armenia, 325, reponse les services du ni d'Armenia, 325, reponse les services du ni d'Armenia, 325, re-

sa verte a convers a Anjou, 2007, 20 acer, 24. « Célencat V, page, convage i Essemblee de Pultuers, III, 337; defend sus collecteurs des diseste déposition les eglises, 1884.; décorrae les rois de Franc et d'Angleterre de la croisade, 354; Il reconneande Samto à plusieura souverains, 325. Clèment VI, pape, III, 376.

Clement VII., pape: screen qu'il fait aux chevaliers de Saut-Jean, IV. 60; se declare coutre Charles-Qualet, qui le fait prisonnier, 61; son zeln pour la croisade contre les Turcs, 82. Clement XI, pape: son zele pour la guerre contre les Turcs, IV. 96, 97.

les Turca, IV. 96, 97.
Cièrembanti de Vendrail, vicomte de Melan, chef des croises, prisonnier à Constantinopie, L. 92.
Ciergé: son influence sur les résultats des croisades, IV. 318, 234.

Code de Justinien, conservé par les Grees, II., 239. Code maritime: son institution, IV, 293-224.

Code maritime: son institution, IV, 293-294.

Grar (Jarques): va s'étabilir dans l'île de Chypre;
ses succes coutre les infidèles, IV, 27.

Gelomes, not de Hongrie, 1, 65; permet aux
cruises, sous la conduite de Pierre l'Ermite,

de traverser ses Einis, 70; fait massacrer lea croisea allemanda, 75; son entrevue avec Godefroy de Bouillon, 85. Colomo (Marc-Autolne); comment il est reçu h

Rome sprès la bataille de Legante, IV, 22.
Goforsa (l'archovèque de): perd la bataille de
Mohaes, IV, 61.

Comans. Vuyez Tartures.
Combat judicinire: son institution, IV, 284.
Comètes. Voyez Apparitions, etc.

Commerce avec l'Orient, 1, 45; 111, 238; ses progrès pendant les croisades, IV, 221 et autv. Communes : leur affranchissement, IV, 273, 279. Conviene (Audronie), prédecesseur d'Isaac l'Ange, II, 220.

Comerne (Jean), empereur de Constantinople: ses prétentions sor la Palestine; il combat tour à tour les Turce, les Armendenn et les France, l. 31%; touche des natheurs des princes chreitens, il s'unit à eux pour faire est chreitens, il s'unit à eux pour faire est chreitens, il s'unit à eux pour faire saigne de Cesarée, jôd-; sa mort, 42. Campagaire h'anchers comment ettles se farment.

et trochies qu'elles excitent en France, III, 269, 363, 364; Duguesclin les conduit en Espopne, 365. Gouar, chef des croisés bretons, 1, 90.

Genzifen: de Vialsance, I., as et imur, de Circa munt, & de taujer, de Houre, d'Angers, de Tours, de Nuncs, 56; de Heins: decade que les intendisters feront prendat una le gerter de Latran, III, 230; et suiv; IV, 47; defend Parago de l'Anbelle, IV, 161; de Cours, III, 19, 20; de Lyan, 7,3, 22; de Northampen, 251; de Venne, 42, 253; de Forrar et de Pa-Cours, 18, 252; de Servic, 19, 48; de Northampen, 251; de Venne, 42, 253; de Forrar et de Pa-Cours, 18, 252; de Cours, 18, 253; de Cours de Battheway ; great la croxi (1900), II, 257; de Cours de Battheway ; great la croxi (1900), II, 257; de Cours de Battheway ; great la croxi (1900), II, 257; de Cours de Battheway ; great la croxi (1900), II, 257; de Cours de Battheway ; great la croxi (1900), II, 257; de Cours de Battheway ; great la croxi (1900), II, 257; de Cours de Battheway ; great la croxi (1900), II, 257; de Cours, 1900), II, 257; de Cours, 1900; de Cou

discours qu'il tient à l'envoyé de l'empereur de Constantinopie, 234; son ambassade aupres d'Alexis, 276; est investi de la clarge de protorestisire por l'empereur Budonin, 302. Come de Montigne, che des croises, 1, 95; il penette un des premiers dans Jevasilem, 215. Connel III., empercar d'Alemagne, prend la crolx, l. 261; IV. 497; quitte see East, l. 279; indiscipline de son aruse, 280; arrive à Constantople, 281; perce de son armet, 288. 289; IV. 405; il revient à Constantople, L. 289; arrive à Jérosalem, 289; il y oblient is préseance sur Luis vui. IV, 285; concouri

an there of Dames, 1, 400; so bervauer, 402; retessine or Europe, 407; son caracters, 402. Corred, councitable de l'Empire, percel fa croix, 1, 261; remis as troupe à crele des Lombards, 902; est hatto par les Torcs, 905; servire à Foreastiem, 262; est falt présonnier, 295; carrive à Foment il recouvre sa illerté, 201; loxe de sa table. IV. 450.

table, 17, 433.
Cerral, marquis de Moniferral, arrive à Tyr asnégée par Saisalis, et ranione la courage des habitauts 11, 12, 15 avi de son prève lini est moins cherc que la rasue des cherliers, side; reletas de recommo 20; vient scorder les rendetts der semant 20; vient scorder les rendcied dergas Phelemais, 20; son marines, 400; oblient la survivance du royame de Jérusslem, 17; abandonne les croides aprèvia parice de Pholémais, 29; negote serve les musici-

mans, 440; ses querelles avec le roi Bichard, 444; est nomme roi do Jéresalem, 445; meurt assassiné, ibid. Voyez Boniface. Courad, marquis de Moravie, prend la croix, II,

185.
Conrad, dis et successeur de Frédéric, empereur d'Allemagne, est excommunié, [11], 2014.
Conrad, évèque de Hidelsheim et chauceiier de l'Empire, conduit les troupes de Henri vi en

Syrie, 11, 593; son inturie, 496; quitte l'arosec devant Thoron, 498; sa mert, 20à. Courad, évèque de Wurtsbourg, est assassiné; pénitence infligée à ses meutriers, 11, 348. Couradia, netil-48; de Fréderie; ses prétentions

an trône de Sirile, III., 260; est vaincn et décapité par Charles d'Angon, 200. Constance, fille de Philippe L. rol de France; son mariage avec Bohémond, priece d'Antioche,

1, 303.

Consiste, file de Galllanne II, roi de Sicile,

II, 444.

Constantin le Grand : inaugure le semple du Saint-Sépulere à Jérusaiem. I. 2.

Constantin Palesiogue: son caractère, III., 207; impâre les secours de la chrélienté contre la Tures, 208; ses efforts, pour réunir les Eglines grecquo et latine, 229; est assiègé par Mahonott II., 401; refuse do se rendre, 406; il connumie syant de combattire, 406; sa mort, 406.

Constantingly, assisper par less Sternalass, i, p; service des premiers croisés dans cette ville, 72; its la pillent, 79; sa description à l'évoque de la seconde croisale, 284, 300; nouvello description de cette ville, II, 341; set assisépe et prise par les crobés, 356 et solv; incrudie de cette ville, 292; les croisés ser emparent asse socondo fois, 297-293; lia y mettent le fre, 200; est livrée un pillage, 200; description de ses monnments, 200; ou la déposité de ses reliques, 201; 302; est menacre par les Balgares, 302; ill., 31, 32; reprise par Michel Paleologie, 207; est assiègre par Bajzact et secorrue par le maréchai Boucleaut, 272 et soit; siège et prise de ceite ville par Mahomett Lis. 491

stege et prise de cette vitte par manomer in Aviato; est itree au pillage, 410. Coradáis, fils de Malet-Adhel, III, 284; va recourir Damiette, 397; s'unt sur Karismiens rouire son frère, III, 45; sa mort, 46. Corfon (lie): sejour qu'y font les croises, II, 244.

Corjon (life): séjoir qu'y tont les croises, II, 244.
Cormero (Catherine), veuve de Jarques, roi de Chypre, se retire à Venise, IV, 28.
Correy (abbé de): charae de l'administration de l'Empire pendant l'abbence de Corret, I, 272.

Corrie (Mathias): est proclame rol de Hongrie,
1V, 13; hat les Torcs, 30.
Cosroès II, roi de Perse, envahit la Palestine et

Contents II, for or Perse, entain in Paicause et s'empare de la vrale croix, l. 6.

Contents des premiers pèlerius, l. 64; des croises au sirge de Nicce, 100.

Covey (le châtelain de): sa mort et son amour mour

In dame de Fayel, II, 465; IV, 422, 428.
Geory (le sire de) va combattre les Sarrasins en
Afrique, III, 386, 272; et les Turcs sons Sigismond, 379; prisonnier, 381; sa mort, 388.
Geory (Raoni de) prend la croix, III, 57; sa mort
gloriense, 416.

Couraitel, assemblée annuelle des carfa tartares,

Courcon (Pierre-Robert de), cardinal-legat de pape en France; prêche la sitième crossade, II, 363; IV, 487; ses excitions, II, 384; se rend su alega de Damiette, 392; su mort, 323. Courcoux d'épince de Notre-Seigneur: sa decouverte. II, 302.

Courtenay (Philippe de) prend is croix, 111, 87.
Courtenay (Pierre de), couste d'Anarcre, vient ex Palestine, 11, 21, 26; est somptis el lummole par Théodore Countine, lorsqu'il silait prendre possessiou da trône de Constantinople, 111, 200. Courtenay (Robert de), list du précedent, empe-

rear de Constantinople, III, 31; sa mort, séed.

Corcé, chevalier: monte an des premiers à l'escainde des murs d'Antioche, 1, 472.

Cosenze (butaille de), gagnée par le duc d'Anjou,
III, 260.

H1, 250.
Créqui (le comte de) va combattre les Turcs, V, 83.
Crés de guerre des croisés, 1, 64, 419, 233, 363;
H. 44; HI, 417, 429, 443, 445, 465; IV, 163,

### Annual Committee of the Committee of

pire gree et à travers l'Asie Mineure, 65 et suiv.: jeur annerstition, 76: ils sont extermiues à la baralile de Nicce, &i ; Godefruy de Bouillon donne je signal d'une nouvelle expédition, 83; discipline des nouveaux croisés, 85; leur arrivée à Constautinopie, 97, lis passent en Asie, 104; reilient les débris de l'armée de Pierre l'Ermite, 106; siège de Nicee, 109; comtat de Dorylee, 118, 122; leer marche josqu'à Antiochette, 124; ils franchissent le Taurus, 433; siege d'Antioche, 445; pertes et désespoir des croisés, 450 et spiv.; desertion, 452; leurs vices réprimér, 154; prise d'Antioche, 173; sont assiegra par les mosoimons, 176; affreuse disette qu'ils epronvent, 177; déruuverte de la sainte lance, 182; victoire d'Autioche, 189 et sulv.; progrea des croises en Syrie et en Clicle, 196 , 190 ; marche vera Jérusalem, 201-210; réu-niou à Laodicée, 202 ; siege d'Archas, 203 ; discipline des croisés, 212; prise de Lidda et de Ramia, 214; arrivée à Bethleem, 216; à Jé-rusalem, 217; lin l'investissent, 219; maibeors des chrétiens de cette ville, 221; premier assaut, 222; les croises épronvent foutes jes horreurs de la soif, 233 ; princ de Jérusaiero, 235; massaere des musulmans, 236, 23 Godefroy est proclamé roi, 245; batalile d'Ascalon, 252; la nouvelle de la prise de Jerusalem ranime le salot zèle en Occident, 259 les cruises lombards equalifisent Cons nople, 261; improdence des croisés; trois ermees sont successivement snesaties, 263 et salv.: caractère merveilleux du cette croisade, 69; avantages que l'Europe en retire, 272 Histoire de la DEUXIÈNE CRUISABE: Louis ver Hisbaire de la DECKERE CHUISARE LORIS VII et Courad, 1,355 et 101; réunion des croisés à Betz et à Ratisboune, 376; strivée à Constan-tinople, 380 et suiv.; défaite des croises alle-mands, 385, 369; victule des croisés français, 390; morcing sur Satalle, 201; désastres des habellaces les morcins de cette ville del pèlerius sous les mors de cette ville, ibid. et suiv.; siège de Damas, 402; caractère de cette eroisade, 409; quinze cents pèlerius font nau-frage sur les côtes de Damiette, et sont pris par Saladin, II, 33; cooquetes do sultan, 46; ii s'empare du Jerusalem, 53, 56; effet que cette prise prodoit en Occident, 61. Trustrikus coo-SAGS, SHUGHCÉE PAR Grégoire VIII, 11, 62; SOCCÉS des prédications de l'archevêque du Tyr en Europe, 67; dime saladine, 68; assemblée de Nunancourt, 75; diéte du Christ à Mayence, 73; marche des cruisés en Bolgarie, 78; trahisons des Grers, 79; embarquement des eroises à Gallipoli, 80; arrivée à Laodicée, 81; leur Itinéraire jusqu'à Iconium, 83; murt de Fredéric, 87; dispersion de son armée, 89; siège de Tyr et de Tripoli, 91, 92; mise en li-berte de Lusignan, 95; Conrad refuse de le reconnaître, ibid.; arrivée de nouveaux croisès devant Ptolémals, 08, 406, 108; divisions parani les chefs, 440; serivée de PhilippeAuguste et de Richard, 412, 415; leurs ju-lousies, 416; prise de Ptolénuels, 420; la campagne de Napoléon comparée à la cruisade de Richard et de Philippe-Auguste, \$27; depart de Philippe-Augusie, 129; marche des croisés vers Cesarée, 132; bataille d'Arsgr. 135; sejour de l'armée chrétienne à Jappé, 138; projet d'alliance entre Jeanne de Sicile et Malek-Adhei, 440; marche sur Jérusalem, 141; sejour à Ascalon, 142; rivalité des Pisans et des Génois, 143; election de Conrad, roi de Jérusalem, 145; sa mort, ibid.; Henri, comte de Ciampagne, foi succède, 446 ; rénnion de toos les croises, (48; lis marchent de nouveau aur Jerusalem, 150; nouvelles divisions entre les chefs, 151 et suiv.: abandon de la conquête du Jerusalem, (55; bataille de Juppe, (55, 457; paix avec Saladin, 159; armes des croises et des musulmans, 163, reflexions sur cette troisième croisade, 163 et sniv. Quarntuns cuomane, prêchée por Cetestin III, 181; insuccès des premières prèdications, 182; Henri va les favorise, 184 et saiv.; strivée des croises silemands en Palestine, 467; ils attaquent les Turcs maigré la trève et sont button, 187, 188; scrivée d'une noovelle armée, 480; siège de Beyrouth; progrès des chrétiens, 490, 494 ; strivée d'une truisième srmée, 493; siège de Thoron, 194 et salv.; retraite des croises, 498; leurs divisions, 190, 200; départ des princes aliemands, ibid.; trève svec les Tores, 202. Cinquitum caoisaos, provoquée par le pape Innocens its, 11, 109: réunion genérale des croisés à Venise. 217, \$26; plusieurs manquent so rendez-vous, 927; les premiers croises se mettent su service de Venise pour semitter le prix de leur masde Venise pour acquitter le prix de leur pas-sage en Palestine, 238; lis a'emparent de Zars, 233; séjoor à Carlon, 244; srriveo de-vant Constantinople, 247; sirge et prise de cette ville, 259; les croisés décident d'y pas-ser une sance, 267; défaite des croises qui étalent alles directement en Palestine, 276; haine des Grees et des Istius, 273, 27 et saiv.; seconde prise de Constantinonie. 287 - 293; pillage de cette ville, 293; partage da hotin, 309 - 304; élection de Baudonis empereur de Constantinopie, 307 ; portage de l'empire grec eutre les princes croisés, 309-3r3; ils sont attaqués et buttus par les Bulgares, 324, 332; caractère de cette croisace, 322 et suiv. Sexutan causans : réunion de einquante mille enfants, 11, 358; exhortation d'Inqueent mr. 359 et sulv.; siteation des Etats de l'Europe, 363 et suiv ; concile de Latran, 366 et sniv.; prédication du la guerre sainte, 368, 560; arrivée des rroises à Piulémats, 379; excursions sur les terres des musulmans, ; straque du mont Thabor, 362; sépara tiun des chefs croisés, 382, 383; strivée de nouveaux cruisés. 385; siège et prise de Damiette, 185, 407; sis mille pèlerins bretons

uittent l'armée et périssent en retournant ru Europe, 301; serivér des eroisés français et italiens sous la runduite de Pelazr, 392; frice miracolouse des musalmans, 396; paix pro-posée par Malek-Kamirl, 412, 413; arrivée de nouveaux resforts, 469; marche des croisés sur le Caire, 412; Inondstion du Nit, 444; Pélage est oblige de demander la paix, 406 reddition de Bambette, 448; tristes résultats de cette croisade, 430; son earartère, 421-428. Septigne enorsane: Frédéric II. III. 6 et suiv ; situation des ricétiens d'Orient, t de l'Europe, 8, 7; predications en Allemagne et en Angicterre, 7, 8; shus des indulgraces, 8; divisions des princes masalmans, 13; depart de Frederic, malgré le saint-siege, tà ; ses rapports avec le sultan d'Egypte, 46, 49; il conclut une trève de dix ans, in; est couronné roi de Jérusalem, 21; interdit jeté sur la ville sainte par le ciergé, 22; retour de Fréderic en Europe, 23; assemblée de Spolette, 25; prédirations des religions de salut Dominique et de saint François d'Assise, 26; courile de Tours, 29; situation de l'empire de Constantinuple, 30; depart des croisés fran-çais, 35; expiration de la trève svec les trosulutins, pri-e de Jerusalem, 37; desastres des chrétiens devant Gaza, 39, 41 ; leurs divisions: ils traitent senarèment svec les infideles, 42, 65; jugement aur cette rruisade, 44, 50; strustion des chrétiens d'Orient. 64, 63, 81; ils renirent à Jenisalem, 61; les Karismiens s'en emporent, 66; batsille de Gara, 68; mort de Gauthier de Brienoe, 71. Herritus cnuisane; oincle de Lyun, 111, 74, 84; Louis ix, prend la croix, 84, 85; comment il la fail prendre à ses rhevaliers, 88; état de l'Europe, 90 - 98; préparatifs de la croissie, 103 et sulv.; départ des rroisés d'Aigues-Mortes, 107: sélaur dans l'lie de Chyper, #idd, et salv ; étas de l'Egypte. 115; depart de l'île de Chypre, 416; delarquement des eroisés en Palestine, 149; sejour à flaulette, 422, 433. arrivée du comte de Puitlers, (34 ; marche sur le Caire, 435; batalile de Mansourah, 441-449; maladies contagiouses, 455; disette, 458; retraite des rroises, 160 ; prise de Louis IX. 165, 466; marsacre des rhretiens, 167, 172; Louis ix traite de su rançon et de celle de son srmée, 474; mort du sultan d'Egypte, 176; nuaveau traité svée les émirs, (\$4; reddition de Damiette, 185; resour des croisés à Profemals, 488; effet que produit en Europe la captivité de Louis 15, 190, (53; croisa le des pastoureaux, 902, 201; situation de la France, 206, 207; de l'apostasse des rroisés pour sanver leur vie. 210; traité avec les mameiolis. 913: la enerre recommence avec les mu-uimans, 213; depart de Louis IX, un de la première croisade de saint Louis, 200; avantages qui en resoltent, 227; d'scurle entre les Génois et les Vénitiens, 229; entre les ten-

ollers et les hospitaliers, ilid.; victoire des Tarrares mogols sur les musu maus, 211 ; leurs incursions en Europe, 212, 213; sout défaits par les musulmans, 214; triste aituation des rhretiens d'Orient, 243, 248; conquêtes de Biturs, 246 et spix.; indifference des Europreus, 555; SECONDE CROUSINE DE SAINT LOUIS, of ci suiv.; arrivee des croises aragonals à Piolemais, 266; Louis ix debarque à Carthage, 278; les maladies et la peste viennent ssearliff Sen armee, 281; sa mort, 285; arrivec de Charles d'Anton, roi de Sirile, 286; il peend le rommondement de l'armee, 20 traite avec les Tunisient, 294; arrivée du prince Edunard avec les rroises d'Angleserre et d'Erosse, 292; sieport des croises français; desastre de leur flotte, 253 ; ajournement de reite croisale à quaire aunces, 591 ; choie des colonies els étiennes en Orient, 200 et suiv. prise de Nazareth par les chretiens, : 00; caraciere et esprit de cette reni-ade, 301 et aulv.; conclie de Lyun, 303 ; indefference pour les croisades, 304; triste situation de la Palestine, 3rs; jieve avec le aultau d'Egype, 314; Kelsnun s'empare de Laudicee, 317; de Tripoli, 318; riege et destruction de Ptolémais, 321 - 336; prise des autres villes rhrétiennes, 336, Nouvelle choesans, prochée par Niedas pr. 111, 341; expeditions des l'arrares en Palestine; les ritreleus rentrent à Jerusalem, 344, 345; regisade des dames de Génes, 245; nouveiles et infrurtueuses predications pour les croisades, 313; l'etrarque, 353; Rayn Lutle, 254; Samuto, 255; preparatifs de la Fraure, 334, 358; expéditire de Hombert II, 300. NOUVELLE CROUSADE préciere par Urbain v. III. 363; expediti ns du roi de Chypre, 365; expedition des Genous aur la côte d'Afrique, 366, 372, Chostane ne Sicisunus coutre les Turrs: ses insucces, III, 3:9, 380; ses revers, 354; expedition du marecial Boneicaut, 351; scédications du pape Eugene, 365; Victoire d'Ilunisie et de Ladislas, 390; defaire et mort de re dernier, 293; 'siege et prise de Constantinople, 401-440; nunvelles eruisades contre les Tures, IV, 2 el suiv.; comiat de Beigrade, 9; conquêtes de Mahomet II en Grèce, 14; assemblec de Mantune, 15; préparatifs de l'ie u, 17; reunion dea eroises à Aurone, 20; victoires des Vénitieus, 21, 26; lea rhrétiens ne conservent de toutes leurs conquêtes que le royausse de Chypre et l'éle de Ithudes, 27; mort de Mabonert II, 34; conquêtes de Bajazet. 43; demoverte de l'Ame-rique, 44; la Palestine tombe su pouvoir des Tures, 49; préparatifs de Leon x 52; prise de Belgrade par les Tores, 59; ils a'emparent da Tile de Bhodes, ibid.; batient les Hongross, 61 ; assiegent Vienne, 63; font la pais, 64; la refurme de Luther acteve d'éteindre en Europe l'esprit des rroisodes, ett, 70; defense de l'ile de Blaite, 70; Lotaille de Le-

ollomane, 74, 78, 97. - Esprit des croises, 104; tauses des malbeurs qu'ils éprouvent, 404, 105; effet que produit en Europe la mort de Frédéric Barberousse, 113; la captivité de saint Loui-, sted.; la prise de Jerusalem, 104; bamilité chrétienne et fenternite des goerriers de la croix, 4:6; de la superstitum et de in magir pendant les troisales, créduité des croisés, 113; harbarle des Francs; marura et morale dea erolses, 118 et surv.; traits de probité, 430; rauses de la corruption des crobés, 121 et sulv.: maûltude auf les suivait, 125; divertissements, 129; sica fenmes dans lea eroisades, 435; legis ation des couses, 140; rassemblement des armires obcetiennes, et moyen de se provocer de l'argent dans les eroisades, 146; apporte betrement et entretien des arunes, 173; praies a surmises et leur nunière de rominitie, 130; ilscipilire, 169; diplountie, 171. Etat de l'Europe pendant les eroisades, 183-193; lour influence et leurs résultats, 498; eu France, 204; en Augletetre, 209; en Allegisque, 214; eo Ita'ir, 219; en Espagne, 121; sur la puissance des papes, 228. La poblesse en tire sa principale illustration, 235. Esprit de chavalerie des craisés 244; Influence du clerge, 148. Etat des sciences sa temps des consules, 304 et suiv. Crainede contre les Allegeurs, II, 356; seu capartère, 427 : - contre les penyles idulaires de nord de l'Europe, I, 410, 414; III, 237; IV, 217; - rontru les Prussieus, Il, 374; son caractive, 426; -contre les Sarrasins d'Espagne

pante, 72; les chrétiens traitent avec la Porte

1, 441; III, 8; IV, 26; baraille de Tobosa, II, 358. Voir Ecrebao de Romano. Croix, signe de ralliement des croisés, I, 35, note, 56, 57.

Graz (unit) tes retrouvée par l'Impériales. L'été l'existe s'existe s'experient, s'est compte par lleraties, blair, argue de 18 rée de l'Exchitan de la Saine Carte, il de 4, autre est élécuteret par les crossés (d. 4), autre est par les crossés est ne trevens aprèt la par de fin-reduce au niteración ses niteración ses niteracións de l'exchitant aprèc de l'antique de l'antique de l'exchitant de

Cardes : leurs mœurs, 1, 327.

0

Daher, calife, permet aux cheffiens de rehdtir l'église du Saint Sepulere, J. 25. Deinhert, archevique de l'ise, se fait nummer patriarche de Jerusalem; son ambation, I, 241, 285; ses presentens à la domination de

Érecalem après la mort de Godefrey, 283, 287; il les reconcille unre Busionio, 261, le couranne à Beislerm, 289; sa tryonse aox depairs de la ville d'Arar, 291; sas demeirs avec Busioniu, 243; 197, 252. Busser: premis niege de crite ville par les chreliese, 1, 233; sa description, 400; conchreliese, 1, 233; sa description, 400; con-

Donner: premier nierge de creite ville par les chrélièns, 1, 333; su description, 400; unuvens nierge de ceute ville, 402 et noive, elle donnée au pouvoir de Maclé-Addré, III, 477; est en partie devraite par un tremblement de terre. 305; les Egyptiens vien emparent et la de Genéent runtre les Eurissiens, III, 71. Dennes arboistes, premaent la cruis, III, 345.

Bamelite, ville : est moucher par les chretiers, II, 22; sa description, 26%; cal assiègee de mouveau et prive par les emoises, 286-1407; est rendre nar Tures, 448, qui l'Abandonneur après y warer mis le fou, III. 492; les erolotes y etables, un chât, et le rendre aux musulmans pour la raugem de Làmis 11, 485; elle est detruite de fond en cembre, 277; allustatud de la mayurgle ville de Bamiette, 3844, unte.

Bandole, doce de Venise ; son caractère, II 119; conditions qu'il impose aux revisés, 219, 228; preud la eroix, 2:9; il scempare de Zora, 233, 233; arresation dont il est l'objet, 238; discuses qu'il fait aux croises devant Coustantinopie, 249; sa resoluite au siège de cette ville, 256; decide les croisés à rester une munee à Constantinopie, 96n; éveille leur déflauce contre la perfidie des Grees, 282; son entrevec avec Nurzolic, 985; fait présent à la répoblique de Veni-e d'un morceau de la vrale croix, 302; conrourt pour le trône de Constantisople, 306; est élu priuce de Romanie, 389; rend hommage po saint-siège, 342; se rend su siège d'Andrinopie, 325; sa mort, 234. Danisman (l'étair) s'respure de Bobémond, prince CAntioche, 1, 246.

prince d'Antonic, I, 296.

Bannia : leur arrive devant Piolémats, II, 96.

Burdanéles (chiteu des). IV, 72.

Bargem, afficier de la milice egyptienne, comlatt el rempiare le visir Chavec, II, 42; il s'ault sux c'hretiens; 43; sa mort, ibid. Bauphin d'Aurergne (le): prens part à l'expédi-

lion des Geusis contre la ville d'Afrique, III, 266; væraz de sa femme pour son retour, 379. Brayth n'de France (le); jarris qu'il espérali ther de la eruisaie. IV, 20. Vojez Lonie XI. Desphin's : réunion de cette pruvince à la con rouse de France, III, 360.

Darid. empereur de Trébisonile, IV, 42.
Darid Kild-Arafun. empereur des Torts, fortide Niree, et fail un uppel aux populations à
l'approche des croicés, i, 465; situpos le
camp des chréchen. 481; et bolts; 482; se
femme et ses enfants tomient au pouvuir des
croices, 184; il les attique duons la plaine de
Gerganil, 488; est saurou, 182; son optoio
sur les chréchens, 482; dessate le pays decane

les croisés, ibid., 450.

Deprille, chambellau du conte d'Artols: son dévouement pour son maître, III, 456. Démétrius, despote de Murce: sa chute, IV, 44. Dépenses de Louis IX pendant ses croisades, III,

232, 233. Dés (jeu des), délassement des croisés devant Antioche, I, 647; IV, 430.

Antioche, I. 447; IV, 430.

Beshapes, ambassadeur de France à Constantinople, visite les chrédens de Jerusalem, IV, 98.

Bidymotique, ville enlevée à Baudouin par le

marquis de Montferrat, 11, 849; est reprise par les Grees, 324. Disse saladine, 11, 68; IV, 450.

Diplomatie des croissées, 1, 99; IV, 474-480. Discipline des croisées, 1, 83, 242; 11, 76, 399; IV, 469-474.

Disputes théologiques sur le corps de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, II, 244. Bodais, chef arabe allié aus chrétiens, I, 325. Bossilons faites en clergé lors du départ des

croises, I, 264, 275.

Dorie: commande la flotte espagnole contre les
Tares, IV, 63.

Derptée (batallie de), I, 448; conduite des femmes des croisés, IV, 433. Dreuz (le comte de), preud la crois, I, 365. Ducas (Constantin), empéreur de Constantinople,

accoeille sept mille pèlerios, I, 33.

Ducas (Théodore) : dispute à Lascaris le trône de Constantinople, II, 294.

Dudon de Contz, chef des croisés sons Godofroy de Bonillon, 1, 85. Daguesetin (Berir.). Voir Compagnies Nanches. Darazzo (archevèque de) test trahi par les Véoi-

tiens, IV, al.

### E

Eculikal, prince tartare, envoie des ambassadeurs à Louis IX, III, 440, 444. Eccelino de Remano: ses crusulés; croisades cootre loi, III, 236, 237; IV, 223.

Echa/oles : apportees en Europe par les croisés . 1V, 301.

Eclipses. Voyes Aparillins, etc.
Edesse on Orfe (ville): sa description, 1, 135;
chappe à l'invasion des Tarcs et devicai le
refuge des chrittiens, 131; se rend à Bandonin,
fetre de Goderfoy de Bonillon, indie et devient
non principante chrittienne, 140; cécede de
son territoire, 330, 331; séége et prin de la
ville par les musulmons, 330, 331; reprise par

les chrétiens, 355; ils l'abandonnent, 356, Edmond, üls de Henri III, rol d'Angleterre: le royaume de Sielle lul est offert par le pape, III, 350; part pour la Syrie, 299.

Edou, cuisinier de Baudouin, roi de Jérusalem. 1, 313 Edouard, filo de Henri III., prend la croix, III.

doverd , fils de Henri III , prend la croix , III , 267 ; emprunte à Louis IX 70,000 livres touruois , 274 ; debarque à Carthage après la conclusion de la paix avec le sultan de Tunis, 2021; part pour la Syrie, 290; s'empare de Nazareth, 200; ses intelligences avec l'emir de Joppe; tentative contre sa presouve, 1864;; conciat nue trère avec le soltum d'Eyptin, et repart pour l'Europe, 201; montre jen d'empressement pour retourner en Alse, 342; vieut à Paris, 350; lève des impôts sons préctue de la

ris, 350; tève des impôts sous piètexte de la eroisade, 357; son ambitton, 359. Egliaca de Constantinopte: sont déponillées de leurs reliques par les croises, II, 301-303; profunées par les Tures, III, 410.

Eglisca de Jéraselen, construites par Constantin, I, 2; pillées par les Perses, \*; profunces par les Sarraslin, 40; protégues par Aarous-al-Raschid, 43; suprematie de l'eglise de Jérasalem sur les pays conquis, 315.

Egliaco en bora, construires dans le camp des chrétions devant Ptolémais, II, 186.

Egypte, conquise par les Perses, I, 6; por les Sarrasius, 9; per les Tures, 39, 40; les Egyptiens envoient des ambassadeurs aux croises, 456, 208 ; lis s'emparent de Jérusalem, 200, et la défendent vainement contre les chretiens, 248 et sulv., 236 ; guerre civile en Egypte, 11, 12; elle estenyable par les Syriens, 43, 45, 46, 21; etparles chrétiens, 13, 20; les Syriens s'y établissent, 21, 21; est desolee par la famine, 344, et par la peste, 345; est de nouveau envable par les ehrétiens, 413; division entre les princes aynubles, 111, 43, 37; marche de Louis 12 sur le Calre, 435; la dynastie des mameluks baharites remplace celle des ayoubites, 182, 241 ; rivalité des épiles, 240 ; est envahie par les Tartares, 342, qui ne penvent s'y etatablir, 345.

Eleasar de Castries preud la croia, 1, 94. Eléasar de Montredon preud la croix, 1, 94.

Eléonore de Gujernac, femme de Louis Yn, peend la crois I, 383, 374; IV, 138; 800 caractere I, 396; 81 conditie exandeisses en Palestine, 397; 800 divoce, 588; vient en Sicile et divise les rois de Prance et d'Appletere, II, 142; 800 mariage, IV, 204; implare les paltsances de l'Earope pour obteulr la dell'urance de son fils Richard, II, 157.

Eléonore, femme d'Edonard, prince d'Angleterre, suce les piales de son mari, III, 301. Elic-Adrien, empereur, retablit le culte des faux diem à Jérusalem, 1, 2.

Eloi (saint), I, 45, Emad-Eddin, chef des Cardes: son caractère; il échone dans son entreprise contre le suitan du Caire, II, 395, 396.

Caire, II, 395, 396.

Essico (le comte), chef des croisés, les excite coutre les juifs, I, 76, 77; sa mort, 78.

Empire gree: son état sons le règne de l'insur-

couper gree: son eta sons se regne de l'assepateur Alexs, II., 242, 243; retablissement d'issue, 259; couronnement de son fils Alexis, 262; le clergé gree abjure les erreurs qui le séparent de l'Eglise ronaine, 267; incendie de Constantinople, 269; haine des Grees contre ies Latins, 274, 273, 274; élection d'un nouvel empereur, Canabe, 280; Murvifle, 281; Lascaris, 291; prise de Constantinople, 293; election de Bandouiu, 307; pariage des provinces entre les croises, 309; situation de cet empire, 315, 323; conspiration des Grees contre les croises, 224; est envahl par les Buigares, 325; captivité de Baudouin, 327; Henri de Haimat succède à son frère Bandouin, 331; progrès des Barbares, ibid. et suiv. - Histoire de sa décadeuce, Ili, 376; est menacé par les Tures, 378, et délivré par les Tartares, 384 et solv.; est envabl de nouveau par les Tures, 386; politique de son guavernement, 387; sa faiblesse, 397; siege et prise de Constantinople par Mahamet 11, 401, 440.

Enfanta: se reunissent au numbre de cinquante mille pour aller à Jerusalem dellvrer le sépolcre du Sauveor, II, 358; se dispersent; pee arrivent à leur destination, 359. Euselbert de Tournai eetre des premiers dans

Jerusalem, 1, 235. Enguerrand de Concy prend la craix, 1, 365.

Epreuven du feu et de l'eau, IV, 284; aethenticité de la sointe lance procvée par l'éprecve du feu, 1, 206; 1V, 284.

Ererd de Brienne, comte de Joppé, III, 420; sborde des prequers devant Damiette, illid.: sa bravoure, 460.

Errard de Sererey: sa mort glurieuse à la batallle de Mansourah, III, 449. Erneme : son oninion sur les croisades contre les

Tures, IV, 68, 69. Espagna: est cavable par les musulmans, 1, 40: conquête d'Alphanse I, roi de Portugal, 414; situation de ce pays pendant les cruisades, IV.

214 : établissement de l'inquisition, 227. Etompen (le comte d') : cartet qu'il s'engage à proposer aux Tures, IV, 3. Ethiopieux : reconnaissent la suprématie du pape.

111, 238, Etienne, comte de Blois et de Chartres, chef des croisés: ses lettres à sa femme, 1, 89, 402: son arrivée à Constantinopie, 404; effet que produit sa désertion, IV, 414; sa femme et ses sojeta le forcent de retourner ce Orient, 1, 260;

Il est batte par les Tures, 265; vient à Jérosalem, 295 ; sa mort glurleuse, 298, Etienne, comte de Bourgogne, combat les Tures, I, 265; arrive à Jérusalem, 295; sa mort, 296. Etienne, comte du Perche, amène en Afrique des croisés do Mans et d'Angers, II, 9,

Etienne, patriarche de Jérusalem : sa mort. IV. 251; 1, 338. Etoiles (pieles d'). Vuyex Apparitions, etc.

Eu (le comte d'), prend la croix, III, 207; un sutre va combattre les Tures, 363. Endes, comte de Nevera, fiis de due de Bourgogne, prend la croix, III, 248; sa mort, 253. Endes III, duc de Bourgogne, refuse de se mettre à la tête des croisés, II, 224 ; sa mort, ibid. Endezie, épouse de Theodose le jeune, empereur sides, II, 45 ; fin de cette dynastie, 24.

d'Orient ; ses pèlerinages à Jérusaiem, I. S. Eugène III. pape, exhorte les chrètiens à prendre is croix et les armes contre les infidèles, I, 364 ; vient en France, 373. Engene IV, pape, exhorte valuement les princes

chrétiens à prendre les armes contre les Tures, III, 388; Il équipe des vaiscesex, 389. Expens (le prince) but les Tures, IV. 96.

Enphrosine, femme de l'empereur Alexis, II, 209. Europe : son état pendant les crolsades, IV, 465, Eurebe de Crémone : accompagne saint Jérô Jérusalem, 1, 3.

Enstacke d'Agrain, comte de Sidon, est non régent du royannie de Jérusalem pendant la eantivité de Baudonin, 1, 321; bat les Sarrasins devant Joppé, 322.

Eusteche, abbé de Flay, va prêcher la croisade en Angleterre, II, 245. Eastache, frère de Bandunin, comte de Flandre.

prend la eroix, II, 217. Enriche de Banlague, frère de Godefroy de Boullon, 1, 84; entre un des premiers dans

Jerusalem, 235 ; retourne en Europe, 258, Enstoche de Contelen, eroisé français, 1, 253. Entychiena, secte de chrétiens, 1, 7.

Eréanca : pélerinage des évêques de Ratisbonne. de Bamberg et d'Utrecht, I, 34; sutres qui se mettent à la tête des croisés, 58, 94; et les exhorient sous les mora de Jérusalem, 296, 212; les prélats français et allemands preunent la croix, 11, 486, 379; l'evêque d'Halberstadt amene les croisés a Venisc, 227; archevèques et crèques français qui se rendeut an siège de Damietie, 392 ; influence des crolsades sur la

paissance épiscopale, IV, 248-254. Errard de Paisage, chef des croisés, 1, 90 ; son coerage décide la prise de Jerusalem, 236. Exaltation de la Sainte Croix : origine de cette fête. I, 6, note.

Ezz-Eddin-Aybek , Tercoman, épouse la soltane Chegger-Eddour, 111, 482; prend l'autorisé suprême, 498; est assassine, 240, son fils, Albek, élevé se trône, en est precipité, 141, 242.

Faisen (vera du), IV, 9-8. Fatr-Eddin, emir envoyé en Sicile près de Fredérie, III. 47; commande l'armée égyptieune, 648; a'appose vainement au débarquement des croisés, 424; est nommé commandant général de l'Egypte, 436; raulme le courage des musulmans, 437, 440; sa mort, 442,

Feminea direraes : à Antioche , 1, 477, 310 ; à Elesse , 310 ; dans le camp des croiscs , 449, 203, 224; II, 409; IV, 158; en Egypte et Syrie, 11, 32, 223, 278, 345. Falime , femme du sultan Balac , a'intéresse aux

soldats du Christ, IV, 439. Fatinites (califes) : leur haine contre les AbbasFayel (le se'gneur de) : comment il punit l'infidélité de 2a fenume, II, 165.

France : caractère des croisés de cette nation ,
IV, 426; état de la France pendant les diffé-

Femmez : no leur dété de vegaze de la Daisttice, II, 72; trense femme de daire convincane d'avair tot et manço leurs cedants, II, 345; considire des femmes des croisés, I, 120; IV, 155; losalitos de femmes sons les drapeans de la croix, 163; herbothem d'une femme an nière de Publemais, 427; aveniures guerrières d'une autre femme, 1647, d'entement des dames génoises, III, 345; IV, 535; femmes mandantes, vinteressant au nort des préson mandantes, vinteressant au nort des préson

niers chrétiens, (39; les curétieus employaient les femmes prisonnières à tourner des moulins à bras, (37; Fterfox (1e marquis de) ya combattre les Turca,

1V, 82.
Ferdinand II, empereur d'Aliemagne, IV, 72.
Ferdinand, rel de Sicile, entre dans une ilgue
contre les Turcs, IV, 24; les chasse d'Otrante,

Ferdinand, roi de Bohême et de Hangrie, 1V, 62; ses démélés avec Jean Zapuli, 63; son traité de paix avec les Turrs, 64.

Fen grégorie, empirés avec succès contre les Serrasins an siège de Constantiample, 1, 2; est perfectionné par les musulmans, II, 192, 278; sorprise qu'il cause sux chrétiens, III, 139, 140; IV, 209,

Fen saere (miracle du), 1, 291. Fen Hede (le duc de) va combattre les Tarcs,

IV. 82. .
Flageliente : leur origine, IV, 495.

Florent de Varennes, amiral de la finite de Louis 13, 111, 2015. Florine, fille du duc. de Bourgogne: sa mort mulheureuse, L. 151; IV. 135, 438. Fontat, ellle braité por le saltan du Galre, II, 20. Fontat de Nacie: eugage la lutallite de Manson-

rab, III, 143.

Fourher, patriarche de Jérusalem : sa mort, II, 40.

Foulcher, chevaller du Temple ; son ambassade en Egypte, II, 45. Fonlyse dis Nerra, on le Noir, comte d'Anjon, mearitier de sa fenme ; II fait un referinace

meartrier de sa fenume : Il fait un pelerinage à Mrusalem, 1, 30; reastruit près de L. chies une égi se dite du Saint-Népulere, 31; relourne dent faits à Mrusalem, Méd.; sa mort, Méd. Faulques, camte d'Anjon, prieria célèbre, épouse

In file du roi de Jerusalem, 1, 335; est proclamé roi, 338; puisi la feloné ed cunute de Tripoli, 339; rinisi la feloné ed cunute de Tripoli, 339; rinisi la Raymoni de Patiliers pour gouverner Antioche, 1666 e. (il emarie à la fille de Bobèsuma, 1666 f., milli legitlame de sa baine contre le comie de Joppé, 340; se repent d'avair compressi la homani de sa fename, 341; assiège Pan-2s, 314; ze mort, 1666.

Fourques, curé de Neuilly-sur-Marne; mêne une vie déreglee; son repenile, II, 213; prêche la ringulième croisade, 214; sa mort, 225; sonçous sur sa conduite, 226.

France: caractère des croisés de cette nation, 1V, 425; état de la France pendaut les différentes croisades, 1, 57, 259, 411; IV, 201; des serfs, 267; affranciassement des communes, 972, 979; origine du parlement, 289.

Fronce : let r caractère, I. 41.
Fronçais I, rot de F. ante, IV, 53, 39; ordonne
la prodication de la croissde routre les Turcs,
85-54; est fait prisonnier à Pavle, 69; ce qui
l'empèche de s'occuper sériusement de la
croissale, et foi fait faire alliance avec les
Turrs, 65.

François d'Assise (soint): vient à l'armée des croisés devant Bamiette, II, 400; va trouver Maiek-Kausel pour le convertir, 401; retnurne

en Eu-npe, ibid.
Francois de Sales ( seint ) : ses fettres, IV, 95.

Prideric Barkermann, comperem d'Allemanne assissie an compere de Venore, II, Ego premi la croix, 24; fini des répienents pour la gours anie, 76; IV, 41; finisce on list fleuri à la tété de l'Émpire, II, 72; son ambressade à Similia, Mair, IV, 415; et can a soutre princer monstanna, II, 77; son depart, IM-I, combient de l'acceptation de la competition d

Enrope, IV, 403; perie de son aimee, 148; a discipline, 471; son eloge, 216. Fridéric II, fils de Henti vi, empereur d'Aliemagne, est engrouse roi des Romains; il preud la eroix, 11, 345; envoie des troupes en Egypte, 440; accepte le royaume de Jeru-salem, III, 2; son zèle pour la croisade, ibed.; demande au pape un détal de deux aus pour se rendre en Palestine, 6; son mariage avec la fille de Jean, de ilrienne, Ibid.; ses demèles avec le saint-siège, to, 12, 15; son caractere, 1: falt alliance avec le sultan d'Egyme, 13: Il part pour la l'alestine malgre le rupe, 45: ses rapports avec Malck-Kausel', 46, 48; 49; fair son entrée à Jérosalem, et s'y fait nouclamer rai en l'absence en clergé, 20, 21 ; il revient en Europe, 22; fan la paix avec le pape, 24; ses nouveaux démèles avec le saint-sue le. 35, 36, 43, 44; son spinion sur la guerre sainte, 45; impiore le serous de la France et de l'Angleterre courre l'invasion des Tartares, 62; se fait defendre aa concile de Lyon, 74-80; est exennunuie, 80; veut se recor elller avec l'Eglise, 91; envoic des vivres aux croises, 413, 434; se rend en Sicile pour secourir les croises, et demande au suitan d'Egrpte la liberte de Louis 15, 493; sa mort, 200; son éloge, 234; sur ses negoriations avec les musulmans. IV, 478; sur ses demèles avec le saint-siece, 217,

Frédere III, empreur d'Allemagne, écrit 2a pape Nicolas v pour le conner de sauver la chrellente, IV, §; sou caractère, T. §; convoque une diète à Ratisbonne et à Nuremberg, \$4; son péteringe à Merasalem, 98. Prédéric, fils de Léopold, duc d'Autriche, prend la cruix, II, 195; sa mort, 200. Prédéric, couste de Veniun : cride son comté à

l'evèque de Verdou, et se rend en Orieut, I, 35; sa mort, ibid. Frèdérie de Sonabe prend la croix maigré son

père, 1, 369; airive sous les mura du Ptolemats, 108; sa mort malheureuse, 109. Froimand, menetrier, ractiète ses crimes par un vayagu à lécusalem, 1, 15.

. .G

Gabrielle de Vergy : ses amours avec le châtebin de l'unry, II, 465; IV, 422. Galère, due de Nilan, eutré dans une ligne con-

tre les Tares, IV. 24. Galeran, aurpeia par les musulmans, I, 319. Galen de Bampierre, prêtre : comment il se procure plusieurs reliques après la prise de Lon-

stantinujde par les croises, II, 2022. Garnier, comte de Gral, chef des croisés sous Godefroy de Bandian, I, 83.

Garnier, évêque de Langres, prend la croix, II, ±16. Gasten, vicomin de Béarn, prend la croix, I, 91; construit les machines employées au siège de

Jérusalem, 226; y pénère un des premiers, 235; revient en Europe; sa mort, 236. Gancher de Ghatillon, III, 159; commande l'arrère-ganie des croisés, 160, 162, 164; sa

mort heroique, 161.

Gongelore, servitura de Louia tx, III, 158.

Gauthier de Briesen, counte, prend la eroix,

II, 216; épouse une des filles da Tantrèlle,

roi de Sicile, ni marche à la compnète de

Fhéritupe de sa fennet, 296; II s'empare de

la Puallé et du rosaume de Napies, 244; sa mort malheureuse. 336. Genthier de Brienne, cunte du Juppé, fil: da peccédent, a'uppose valoement a l'expédition contre Gaza. III. 38, 39: son combat contre

contre Gaza, III, 38, 39; son combat contre les Karisndens, 69; sa mert hérolique, 71; ses nocements reportées à Ptolemais, 200. Genthier de Saint-Valery, chef des cruisés, I, 90. Genthier, contre de Cosarce, arcuse am lega-

père du crimn de félanin envers le roi de Jerasalem, I. 310; IV. 294. Gaulhier, comte de Nemours, prend la croix,

III, 262; sa nurt, 281. Genthier le chanceller est fait prisonnier, 1, 248, Gauthier Sonn-Arote commonde l'avant-garde

des croisés, I. 67; su mort. 84. Gaza (ville): res vius esalent renommés en France du lemps du Guntina, I. 13; est détroité par les sessuinaus. IF, 139; les chelliens sont deux fois vauteus sur son terripier.

III, 39-41, 19-10. Gelid-Edd n, souversin du Kariame, III, 43; sa

mort, 64.

Gen ou Zezin, fils de Mahumel II ; vainen par

Gem ou Zezim, Bis de Mahumei II ; vainen par

son frère, il se réfugle dans l'île de Rhodes, IV. 31; les chevaliers le derobent à tous les regards. 35; ll est délirér et conduit à lione, 27; Charles van le protege, 39; sa mort, 40, Génoté. Edém sit Louis vi prisonnier, III, 463. Capuelan ou Temps » 5 on caratter; ses con-

suries, III, 56, 37, 341 : sa mort, 57, Génois : font avec les l'intes une descente en Afrique; tallient en pieces cent millu Sarrasins, et forceut un rol de Manritanie à navee un tribut au saint-siege, 1, 43-44; envoient un -flatte avec des munitions non croisés devant Jerusalem, 234; font allian e avec Bandouln, 250; obtiennent dans le partage de butle prin à Arsur le vase qui servit a la cine de Jesus-Christ, 292 : sont les puxiliaires de tous cent qui tentèrent quelque con juéte maritime en Syr e, 299; leur flotte est attaugée par les Vénirlens, \$12; assiczent les Pisans dans Ptoleunta, 11, 143; fom alliance avec eax contre Ins. Venitiens, III, 239; fau nissent des vaisseaux à Louis ex pour le transport des croisés en Orient, 2:4, 275; adoptent le code maritime,

IV. 294; exploitent les mines du Caucase, 297. Gensérie s'empare de Cardinge, 1, 5, Geoffrai d'Autenin preud la resix, 111, 29.

Geoffrui de Beauliex, confesseur de Louis IX, III, 217, 273, 288. Grafeni de Perche prend la cruix, II, 216.

Goffen de la Tour, chevalier lengals, délivre en leu de la faceur d'un acquent, 1, 696. Gosffen de Lasignan vicot secontri les chrédens d'Uriest, 11, 11, 349; combat « Ptolemuis, 99. Gosffen de Rancon, communitant l'avant-pirid de l'armes de Loule vi son Indistriplius cassa

un grand desastre. I. 291.
Geographie: tital de cette science ao temps des
erolsades, IV, 302.
George (aoint). Voyet Apperitione, etc.

Géorgie, paissonce electronice, I, 231; III, 5. Gérard de Cherici, chef des crobés sous Godefroz de Bauillon, I, 85. Gérard de Romaillen prend la croix, I, 94;

entre un des preuners dans lecusalem, 935. Gérard de Sidon commande a flotte des chrétiens devant Ascalan, II, 5. Geriert, archevêque da Ravenne, excite lea propies de l'Orcident à la crossade, 1, 22.

Gertrade, relue de Hougrie: son caractère, II, 3-2 Gerrain, comie de Tibériade: sa mort malbeuresse, 1, 308. Gilet ou Giletet, ville assiégée et pelse par les

croisés, I., 290; II., 190. Gibéré (în seigneur de): sa tratison ponie, III., 317. Giberé est désigné pour roumander l'armée des croises, I., 394.

Gilles, comic de Forez, s'embarque pour la Palevalne, II, 227, Gillen de Meilly prend la croix. III, 87; Indom-

nite qu'il reçoit de roi Louis ES, 272.

Godefroy, évêque de Langres, prend la croix, L | Grégoire XI, pape : réponse que fait l'emper-315; propose à Louis vu de s'emparer de Constantinople, 385; abdique l'épiscopat et se ren/crme dana un monastere, 416.

Codefroy, évêque de Vurixbourg, prêche la croisoie, Ii, 73; sa mort, 58. Gode/roy de Boullon, duc de Lorraine : son caractère, I. 83; IV, 40x; donne le signal d'une nouveile croisade, I. 83; allène ses domaines, 84; assemble une nombreuse armée, ibid.; traverse la Hongrie; discipline de ses troupes, 3; punit les Greca de la captivité du comte de Vermandois, 97; fait is paix avec Alexis Commene, 98, qui l'adopte ponr son fils, 99; son depart de l'empire grec, 104; fait le siege de Nicee, 109; bat le sultan Kilidy-Arslan, 112; sa valeur, 443, 460; combat contre un ours, 7; IV, 411, 429; assiege Antioche, I, 445-; defend cette ville contre les musule 181 : s'amit avec l'émir d'Ezas centre le prince d'Alen, 197; arrive devant Jerusalem, 219; s exploits, 234-233; a'empare de Jerusalem 235; visite le saint sépulere, 238; est proclamé rol, 915; prend le titre de delenseur et de haron do saint sepulcre, ibid.; gagne la bataille d'A-calon, 252; ses démélés avec le comte de Toulouse, 255; ses excursiona autonr de Jerusalem; siege d'Arsut, 278, 279; sa force pro-

des coutames de l'Enrope et de l'Orient, 282; sa maladie et sa mort, 284. Gormond, natriarche de Jerusalem : sa mos 1, 335

Gofachalk, prêtre, prêche la croisade parmi les Allemands, 1, 74 ; les conduit en Hongrie où ils sont mas acrès, toid. Gouffiera de Lasioura, prend la croix, L 11

Green : leur caractere, I. M. 98; con reconnaître la suprématic du pape, 111, 387 : motifa de leur haine contre les Francs, 35 Grégoire (acint), évêque de Nysse, prêche contre les pelerinages a Jéro-alem, I. A. Grégoire VII, pape, exhorte les fidèles à prendre

les armes, 1, 42; sea démètés avec l'empereur d'Allemagne, 43; su politique, IV, 250. Gregoire VIII, pape, Il, 62; sa mort, 64.

Grégoire IX, pape: son zele pour la croisade, III. 9: ses demêléa avec Fréderic 11, emnereur d'Allemagne, 10, 12, 14, 15; son poe-trait, 11; est chissé de Rome, 12; déplore les succès de Fredric en Judre, 21; lui fait la guerre, 23; l'excommule, 24; traite avec lui, Mid.; exhorte les princes musulmans à embrasser le christianisme, 25 ; IV, 484; appelle les croises au secoura de Constantinopie, III, 32; s'oppose au départ des Français, 34; nouveaux déméléa avec Fredéric, 35, 36 ; sa mort, 43. Grégoire X, pape : son élection, lil, 302 ; exhorte

les souverains d'Europe à secourir la terre sainte, 303; parific l'Allemagne et l'Italie, 66id.; sa mort, 313.

d'Allemagne à ses exhortations pour la croisade, lif. 378. Grégoire XIII, pape, institue la fête du Rosair

en memoire de la victoire de Lepante, IV, 74 scife, chevalier bourguignon, occupe la ville d'Adana, 1, 430. Guelfea et Gibeline : leurs discordes, III, 9, 21,

Gai de Trusselle, chef des croisès, 1, 20. Guibert, antipape, I, 20.

sicher, chevalier français, terrasse un lion, 496; entre un des premiers dans Jerusalem, 23 Guillaume, frère de Tancrède : sa mort, 1, 121 Guilleume, légat du pape : ses sermons aox croi ses, III, 42.

Gaillaume Amenjeu d'Albret prend la croix, 1.91; entre un des premiers dans Jérosalem, 235 Guillaume des Barres se bat à coups de canne et de roseaux avec Richard Cour-de-Lion, IV. 433; 50 mort, 111, 109.

Galllaume de Champlitte fonde une principauté dans le Péloponèse, II, 322, Guillaume de Chartres, no des auméniers de Louis (x, 111, 285, note, 288

Gailloune de Clermont, marcehai des hospita-liers: sa bravonre, III, 228, 334; il est blesse, 233; sa mort, 234. Guillanme de Courteney prend la croix, III, 263;

digicuse admirée des émirs, 280; donne sea Etats à l'Eglise, 281; ses institutions, melance indemnité qu'il reçoit de roi Louis ex, 271 Guillaume de Pratelles, chevalier français, se dévoue pour sauver le roi Richard, IL 138. Gaillaume de Sabran prend la croix, L 9 entre no des premiers dans Jerusalem. Gaillanne de Tyr : ce qu'il dit des sonfrances des chrétiens de Jérusalem, 1, 23; prêche la goerre sainte en Europe, 11, 65, 70, 74.

Guillaume d'Urgel, comte de Forcalquier, prend la croix, 1, 94.

Gailleame da Tillel, gouverneur d'Albanie, 1,59 Guillaume, comte de Clermont, prend la croix.

Guilluume, comte de Forez, prend la croix, L.94. Guillaume, courte de Nevers, prend la croix, L 260, 263; est batin par les Tores, 267. Guillaume IX, comte de Pointers, prend la croix, 1, 200; son armée est anéautie par les Turcs,

268 ; chante les malbenrs des chrétiens, 20 arrive à Jernsalem, 205; conduit en Gricol na grand nombre de femmes, IV, 57. Guillaume, comte de Ponthieu, prend la croix, L 365.

Guillaume Longue Epèc, comte de Salisbury, prend is croix, ill, 98; rejoint l'armee de Lonis 1x, 417; sa querelle avec le comte d'Ar-tois, 428; 199; 1V, 472-473; amene nn grand nombre de dames musalmanes à l'armee chretienne, 422; sa mort, Ill. 213. Guilloume, conste de Varennes, prend la croix,

L 365. Guillaume le Charpentier, vicomte de Melon, pille les bourgs et les villages pour se mettre

andonne l'armée des croisés, 133; Tancrede le poursuit et le ramène, ibid.; sa querelle avec Tsocrède jagén par Baudouin, 289.

Guillaume le Roux : achèto à son frère le duché de Normandie, 1, 89; s'empare du pays du Mans, IV, 487.

Suitteume V, seigneur de Monspellier, prend la croix, 1, 94. Guillaume II, rol de Sicile, envole des secours

aux chrétiens de la Palestine, II, 92; sa mort, 414. Guillebout, évêque saxon, fait un pélerinage à Jérusalem, I. 12.

Guinemer, Boutonnais, chef de corsaires, prend in croix avec ses compagnous, 1, 430. Gundeschilde, éponse do Baudouin : sa mort,

1, 140. Guy, abbé de Vaux-de-Cernay, pread la croix, 11, 216; s'oppose aux entreprises des croises

contre Zara, 233, contre Constantinoplo, 237. Guy, frère de Bohémond : son désespoir des malheurs des croisés, 1, 178. Guy d'Asprement meurs de la peste, III, 281.

Gau de la Trémouille va combattre les Sarrasins en Afrique, III, 366, et les Turcs, sous Sigismond. 379; prisonnier, 384; sa mort, 382. Gay d'Belin, connetable do Chypre, 111, 152,

175, 179, Guy de Lusiquae : vient secourir les chrétiens d'Orient, 11, 14; épouse la fille d'Amaury, 32; est nommé régent du royanme de Jérusalem, 35 : plaintes auxquelles il donne lien, tord.; est cournagé roi de Jérusalem, 40: réunit toutes les forces des chrétieus contre Saladin. 42 : est fait prisonnier, 48; il recouvre sa liberté en

jurant do renoncer à son royaume, 93; les evénues le délieut de son serment, ibid.; il va mettre le siege devant Ptolemais, 94; ses démeles avec Courad, 410, 417; il tombe dans Pombli. 448: Il obtient le royaume do Chypre. 460, 478; Il s'embarque pour la terre sainto, 379; sa mort, 383. Gun de Malvoisin, 111, 144, 147; sa bravoure, 153;

exhorte Louis ix à retourner en Europe, 493. Gay du Châtel, évêque de Soissons : sa mort gloriense, III, 163, Gugon de Floudre preud la croix, 111, 87.

н

Backe (les frères Henri et Godefroy de), chefs des croisés seus Godefroy de Bouillon, 1, 85, Haron, rol de Norwège, prend la croix, III, 99; reste dans ses Etats, ibid.

Bakem, protège et persécute tour à teur les chrétiens, 1, 24; est javoqué comme un prophéto par les Druses du mont Liban, stid., note ; sa mort, 25.

on état d'aller comhaitre les infidèles, I, 81; | Herrourt (couste d'), se rend au siège de Damiette, 11, 392

Harpin , comto de Bourges, veud son comté au roi de France pour prendre la croix, 1, 200; son arrivee à Constantinople, 266; à Jerusaleni, 295; est falt prisoanier, 296; recouvre sa

liberté, 298; revena en France, se fait moine. Helene de Suède (nginte); son martyre, 1, 48. Helene (nointe), impératrice, fait nu pèlerinage a

Jérusalem et y decouvre la vraie croix, 1, 2. Hélice, ambassadeur do Louis xu à la diéto d'Augsbourg; son discours, IV, 46.

Béile, patriarcho de Jérusalem, Implore la pitie des chrétiens d'Europe, I, 47. Hèlie, selgneur du Mans, est vaineu par Guil-

launce to Roux, et invoque valuement les priviléges de la croisade, IV, 187, 188. Hely, euroyê de Bajazet en France, 111, 382

Henri II, roi d'Angleterre, refuse de prepdre la croix; son discours à Heraclius, patriarche de Jérusalem, II. 38 ; il cède aux sollicitations do l'archevésue de Tyr, et se récoucille avec Philippe-Auguste, 67; épouse Eléctore de Gulenne, IV, 209; preud la eroix, ibid.; préside à la percention de la dime enjedine. Il. 69 : envoie de l'argent et des soldats en Orient, IV., "10; nouveaux démêles avec Philippe Auguste, 11, 70; sa mort, 71.

Henri III, rol d'Angleterre, preud la croix, mais ne quitte pas son royaume, 11, 374, 392; refuse de se rendre en Palestiae, III, 94 ; s'oppose au depart des croisés anglais, 133: IV, 212; prend enflo la croix, 111, 205; sa mort, 304

Heurs VIII, roi d'Angleterre, se sépare de l'Eglise romaine, IV, 65. Heuri IV, roi de France, aceneille les ambassadears tures, IV, 79.

Henri d'Arques : meart de la peste, 1, 494 Heuri de Bar : va combattre les Tures, 111, 379 : est fait prisonnier, 381.

Herri, comte de Hollande, ambassadeur de Frédéric-Barberousse près de Saladio, II. 77. Heuri, comte de Champogne, preud la croix, I. 265; 11, 31, 67; vient au siege de Ptotemafs, 106; est élu roi de Jerusalem , 146, 160; s'oppose valpement à la ruotare de la trève cou-

clue avec les musulm as, 487; sa mort, 489. Henri, comte de Papoenheim, prend la croix, 1L 483. Heuri, comte de Sarbruck, prend la croix, 11, 217;

prend part au siege de Constantinople, 252 Henri, comte palatio du Rhin, preud la croix, II, 185; sa conduite au sege de Thoron, 195. Henri d'Ailemagne, est massacré par les fils du couste do Leicester, III, 294-293,

Heari, due de Brabant, preud la creix, II, 185, a conduite an serge de Thoron, 495. Henri, duc de Saxe, combat les peuples idolitres du nord de l'Enrope, 1, 410; preud la croix, 11, 485; sa conduite au siege de Thoron, 193;

- mort, 200.

Henri VI, empereur d'Allemagne, retlest Richard dans les fers. II, 41m; son caractère, 481; permi da crois, 185; marrise en la le, 196; Acempare du reyaome de Naples et de Sicile, 491; envole ses troupes en Palestine, 492; 8a mort, 905; 1V, 488.

Heuri, fils de l'empereur Frédéric II, est excomumié, 111, 201.

Henri de Hainani, frère de Bandouin, comte de

Finafre, commande une partie des ronies au siège de Construtinojé. 11, 252; s'empore de Painopelis, 281; orcupe le platis des Bimpernes à Constantinojé, 291; projuite l'autories dans l'Autolité, 291; ar pout résister aux barlanes, 292 et soite; il succeité a son frère Banduin, empreue de Constantinople, 231; no pout résister aux barlanes, 292 et soite; il succeité a son frère Banduin, empreue de Constantinople, 233; non caractère, 232.

Henri, landgrave de Thuringe, est couronné empereur d'Allemagne, après l'excommunication

de Frédérie ii , III, BL.

Bent, petit-fils de Guy do Lusignon, roi de Chypre: accueil qu'il fait aux eroises, 1]], 107; reçoil le titre de roi de Jerusalem, 108. Héraele, comte de Polignar, prend la roist, 1, 207. Héraele, ville incomie par ses bubitants, 1, 207. Héraelius, empereur, 1, 5; raouvne les chreitens canifià à l'erusalem, el morte sur ses ciusules le

bols de la vrale croix, 6.

Béractius, patriarche de Jérusalem, va solliciter

les serours de la chrétiente, II, 26, ses discours su roi d'Angleierre, Henri II, 27, son relour en Orlent, 25, dispose de la couronne de Jérusalem malgre les havous, 29, 40. Herloin, molmo de Saint-D. nis, prèche la croisade, II, 21, 22.

Herman de Cani, prend la croix, 1, 22. Herman, landgrave de Thuringe, prend la croix,

II, 485.

H ret, comte de Nevers, se rend an siège de Damiette, II, 382.

Homfrei de Thoron, refuse 's encronne de l'éru-

salem, II, 40; un consell d'ecclesiastiques casse son mariage, 410; est sonpçonné d'avoir fuit assa-siner L'onrad, 446.

Hombrog de Hustales, perul la recht, 1,20 Homprog de Hustales, perul la recht, 1,20 Homprogate l'etc origines, 1,22 Homer ent les premiers resides, 29; les consolitents, 7,22 Hest rechtslerst, 1,22 Les productions, 1,22 Les productions, 1,22 Les productions, 1,22 Les productions de Boulles, 1,22 Les productions d'Audie III, 1,1142, 1 les vasion des Tartures, 1114, 20, 15; perspent la battelle de Bulgate, colten de Homples, 22, evon menaces par Johnson III, IV, 5, grappent la battelle de Belgate, 2, 1 les produits oric advonces par la social de Belgate, 2, 1 les produits oric advonces par la social de Belgate, 2, 1 les produits oric advonces par la social de Belgate, 2, 1 les produits oric advonces par la social de Belgate, 2, 1 les produits oric advonces par la decembra de Belgate, 2, 1 les produits oric advonces par la social del Belgate, 2, 1 les produits oric advonces par la decembra de Belgate, 2, 1 les produits oric advonces par la decembra de Belgate, 2, 1 les produits oric advonces par la decembra de Belgate, 2, 1 les produits de la les produits de la la les produits de la

Honoré III, pape : sun zèle pour la croisaile, II, 374, 391, 409; III, 4,7,9; offre à Fréderic le royaume de Jérusalem, 2; lui accorde un delai

pour se rendre en Orient, 6; menace Louis van de l'excoumunier, 7; sa mort, 2. Honor è de Léon abandonne le camp de Damiette, et pett dans les flots avec six mille pèleitus, 11, 394.

Hospice fundé por Charlemagne à Jérusalem, 1, 44; fondation des hospires du mont Salat-Bernard, 38; autres en grand nombre poor les pelérius, ibid.; hospire de Quinze-Vingts, fonde par Louis Ex, III, 228.

Bospitalerse (feets de l'Holpital), tere origine, V. 9.55; résèssue de paper au circeje à dime de l'ens blens, II, 10; le praud maitre s sollicite les seconts de la chi-tiene, £5; leurs demétés arceirs templiers, 120; (60, 348; III), 356; 440; lis se remi-cest na price Edonard, 359; der conducte au siège de bandetre, II. 356; 440; lis se remi-cest na price Edonard, 136; 440; lis se remi-cest na price Edonard, 136; 240; lis se remi-cest na price Edonard, 136; 240; lis se remi-cest na price Edonard, 136; 240; lis se remi-cest na price Edonard, 137; defendent l'ile de Balotes, 138; defendent l'Ile de Balotes, 139; de Balotes, 139

Horsem-Ediim est charge par Salatin de défendre Professals, II. 97, 107; discours qu'il tient à Louis yr, III. 923.

Habert, archevêque de Cantorbéry; son rèle pour une nouvelle croisode, II, 188. Hapacs, archevêque du rit latra, périt au siège

d'Edesse, I. 232.

Hapara, conte de Joppé, se révolte centre le roi de Jérusalem, I. 380; est condamné à l'exit,

314; tentative contre sa personne, tbid.; se reud en Shile, tbid.; ra meri, tbid. Hugaca, comte de la Marche, ac rend au siège de Damiette, II, 202. Hugaca de Cèsarce; son ambassade en Escote.

II, 15.

Hagars de Chelillon, comte de Saint-Paul,
prend la croix, III, 86.

Hugnes de Grand-Menil: ses enfants prement la croix, 1, 90. Hugnes de Lusignan prend la croix, 1, 365.

Hugnes de Lasiguon, conité de la Narche, prend la ciols, III, 862 sa mort, 422. Hugnes de Montréliuid, éesigné par Frédéric u nour administrer es son nom les affaires de la

terre salme, III. 2.

Buguen de Samt-Ouer devient prince de Tibériade, 1, 290; va un sercors de Bandonio, 2:1.

Buguen de Saint-Paul, chaf des croisés, sons Godefroy de Bunillon, 1, 255; protètre un des premiers dans Jerusalem, 2:35.

Heyers de Seint-Paul (1e conte): prend la croix (1200), Il, 216; commande une partie des croixes au siège de Constantiaopte, 222. 236; fait penthe un chevatier qui avant derobe quelque rhose du butin, 324; est nounaie conceiable de l'equipe gree, 315.

Regnes, due de Beurgegne, prend la croix, II, 67; cumurante les croises français après le dépurt de Philippe-Augusto, 429, 424; abandonne Richard, mais revient su camp, 442; [ le quitte de nouveau, 413; chausonne le roi, 155; refuse de prendre part à la guerre, 158; sa mort. 161.

Magnes IV, due de Bourgogne, se révolte contre la royanté. III. 28; premi la croix, 20; part pour la terre sainte. 35: preud part à l'expédition contre Gaza, 38, 39; traite avec le sondan d'Egypte et revient en Europe, 42; reprend la ero x, 85; ganle le camp des croisés, 141, 151, 162; quiste la ville de Damiette, 185; et revient en Europe, 193.

Eugues Lebrug, sire de Lusignan, vient secourir les chretiens d'Orient, II, 14.

Hogaco le Bran, conte d'Angon'ème: conditions accquelles il prend la croix, III, 132.

Hugues le Grund, comte do Vermandois; son caractère, I, 87; reçoit l'étendant de l'Eglise des mains du pare l'rhain 11, 90; fait naufrage, et est mene pri-onnier à Constantinople, 96; se soumet à Alexis Commène, 97; envoyé en ambassade à Constantinque, retourne chez lui sans accomplir sa mission, 493; sa mort, 268,

Humbert II, comte de Savoie : ses donations au clergé en prenant la croix, 1, 261. Bambert II, daughin du Viennois, prend la rroix, III, 360; son denset pour l'Asie et son retour

en Enrope, ibid. Hambert de Rommia, général des frères prècheurs: comment Il rantine le zéto des chré-

tions pour la guerre sainte, III, 303, Huniade, dit le Chevalier Blanc, vayvode de Transylvanie, commande avec Ladislas l'armée des crois a contre les Tuics, III. 390; est vainen, 3%; delivre Belgrade, IV, 9; sa mort, 10; son éloge, thid.; Capistran lui disputo l'honneur de la victoire de Belgrade, 108.

Hos (Jean); son hérésie, III, 384,

Belin (Bandonin d'), 111, 152, 175, 179. Fda, comtesse de Huinant; son dévonement et jogai, I, 257. Ida, margrave d'Autriche, prend la croix, 3, 260;

In ertitudo de son sort, 268; IV, 57. Iftikhur-Eduulé, commandant de Jerusalem, fait combler on empoisonner toutes les elternes autour de la viile, I, 218; se réfugle dans la

fortoresse de David 236, et rapitule, 239. L nace de Lougia : son pèlerinage à Sérusalem, IV, 97. Imbert de Bennjen, couné shie de France, prend

la croix. III. 86: découvre un gué, 141: annonce à Luois ix le péril du comto d'Artols, 145. Empéta établis poor subvenir aux frais de la guerre sainte, I, 317; II, 211, 268; III, 78, 264, 266; IV, 41, 451; droit de fouage, II, 34; dime saladin . 68; IV, 147, 150. Indu/gences accurdées pour la croisade, II, 361;

III, 20, 49, 364; IV, 56, 453. Impérirac, femme de Philippe-Anguste, est ré-

pudiée : interdit jeté sur la France à cette ocrasion, II, 213.

hancest III, page: son carac ère, II, 200; vost rantmer le xele des croisades, 225; Il s'adresse vainement à l'empereur de Constantinople, 211: iette l'interdit sur le royanme de France à l'occasion du murizge de Philippe-Auguste avec Agnes de Meranie, 213 ; préche de nonveau la croisaile, #25; désapprouve la prise de Zara, 234 (L'suiv.; s'oppose sux projets des croiséa contre Constautimple, 240; leur pardoane leur désobcissance, 313; ne pent les protectr contre les Bulgares, 330-331; prèche la croisaile contre les Albigcois, 336, et contre les Sarrasins d'Espagne, 357; préche la sixième croisade, 359, 363; écrit sux princes musulmans, 214, 352; son discours au concile de Latran, 366; il depose le comte de Tonlouse, 367; sa mort, 370; son xèle pour les croisades, IV, 149, 451, 456; offre la couronne d'Angleterre à Philippe-Auguste, 211 ; excommunic Louis vin et les barons anglais, ilvid.

Innocent IV, pape, III, 43; convoque le concile de Lyon en 1245, 74; ses accusations contre Frederic in ; l'excommunie. 79-80 ; fall préclier la guerre sainte, 85; offre la couronne limperiale an landgrave de Thuringe, 91; effets do sa haine contre Fréderie, 93, 94; embarrus qu'elle lui cause, 95, 400 ; son entrevne avec Louis 1x, 106; lettre qu'il adre-se à la reine blanche sur la cantivité du roi, 191; IV. 103; cricbre la mort de l'empereur Frédéric n. III, 201; et précise une croisade contre son suceesseur, ibid.; son caractere, :34; sa mort, 935. nocent VIII, pape, demande à Charles vui de lui confler to garde du prince Gem, IV, 37,

Isominition : ron établi-sement, 11, 357; IV, 227. Iclaude de Bourgogne prend la croix, III, 262. Isaoc, empereur de Chypre, prisonnier de Ri-ehard, roi d'Angleterre, II, \$15.

Isanc l'Ange, empereur de Constantinople, négocie en même temps avec les croises et avec les musulmans, II, 77, 80; est detroni et tenu prisonnier par son frere Alexis, 23t; sa dellvrance, 259; il ratifie les promesses de son file aux croises, 260; l'associe à l'empire, 262; son caractère, 972; sa mort, 982.

Indelle, deuxieme fille d'Amanry, roi de Jéru-solem : sun mariage over Homfroy de Thoron est casse, et elle epouse Conrad, marquis de Montferrat, II, 110; elle offre les clefs de Jérusalem au comte de Champagoe, et l'épouse. 446, 447; devenue veuve, elle se marie uvee Amaury, roi de Chypre et de Jerusalem, 204 : elle lui surcède, 348; sa mort, 330. Leubrite de France, femme de Thibaut, rol de

Navarre, presd to croix, III, 262; so mort, 294. Irambert, domestique de Louis 1x, III, 470, note. Isidore ( le cardinal), vient secourir Constantinople, 111, 358.

Inic-Adam, grand mattre des hospitaliers, abandonne l'île de Rhodes, IV, 89.

Inouard de Muson, chef des croisés, I, 90. Italie. Caractère des croisés de cette nation, IV, 121, 222; sa situation avant et pendant les croisades. 219. 222.

croisades, 219, 224.

Baliras: prennent la croix avec enthousiasme, I, 57, 94.

litier de Thory, seigneue français, se reud au airge de Dumiette, II, 392.

### ,

Jacob, dit le maître de Hongrie, chef des Paston-

reaux, III, 202; su mori, 203.

Jacobiten, secte de chretiens, I, 7; ceux d'Egryté et de Syrie reconnuissent la suprématie du pape, III, 288.

Jacquer, Ilis naturel de Pierre de Lusignan, est

elu roi de Chypre par les mauseinks, IV, 27. Jacquen, roi d'Aragon, presd la croix III, 1877; reproches que lui attirent ses liaisons avec Berengère, 268; dispersion de sa flotte; ji

renonce à la croisade, ibid.

J. craes Caur va s'établir dans l'île de Caypre,
IV. 27; son tumbran, lièd.

Josques de Meillé, moréchal da Temple : sa mort glarieuse, 11, 44. Josques de Vitri prêche la croisade, II, 363 ; et

s'en fall l'historien, ibid.

An quen Pantaléan, archidiacre de Llége, III, 204.

Loques I, rui d'Angleterre, célèbre la victoire
de Légante, IV, 73.

Jentendren; leur origine, III, 378; ils franchissent les Thermoppies, 378; infinence de cette milice dans le gouvernement ture, IV, 88, Idan XXI, pape, cerit aux évêques de France pour hâter le déport des croisés. III, 313, note.

Jon XXII, pape, exhorte les souverains d'Enrope à secourir les cirriless d'Orient, HI, 336; accorde des déclimes à Philippe de Valois, 357; sa mort, 1914, est auteur du

Stabul meter, ibid., note.

Jean d'Artois, seigneur français, se rend an
alège de Domiette, II, 392; nu autre neud

la croix, 11f, 363.

Jean de Barren prend la croix, 11f, 87.

Jean de Benunont, grand amiral de France,

prend is croix, III, 86.

Jeon, comte de Bretagne, prend in croix, III,

262, Jean, comte de Nevers. Vayez Tristan.

Acon de Breune pered la rovie, II, 364; nos esrecibre, 364; recepte te litter de nó de Fernsalem, 864; ril épone la fille d'Amaury, 352; ests de son repones, 864; c. excession sur les terres des massimans, 300; na brevoner, 384; 846; va faire is esigne de Damieira, 385, 406; 489; revient à l'armée, 480; dispose aux projets de lessal, 414; nos enterres ares Mark-Kanel, 415; avoite aux findéralles de Philippe-Acquesta, III, 2; ames alties la Principere. Frédérie II, 6, 7; commande l'armée du pape. 23; ses prétentions à l'empére d'Allemagne, 24, est valincu par son pendre, ilid.; est appelé su trône de Constantinople, 31; ses victoires, hid.; sa mort, léid.; causes de ses défaites, IV, 465, 470.

Jean de Greati communde à Piolémais, III, 323; sa faite, 234. Jenn de Lastic, grand maître des hospitaliers:

sa réponse à Mahomet II, IV, 28.

Jean de Mont, un des auméniers de Louis II
111, 285, 288.

Jens de Nestes, chitelaiu de Bruges, s'embarque pour la Palestine avec la femme de Bandouin, comie de Flandre, II, 277; ses conquêtes, 336. Jens de Vaisses, prêtre, massacré par les musulmuns, III, 467, 468.

Jean de Valery, prod'homme, Ill. 127; sa braroure, 160; est appelé an consell de Louis re captif à Mansourab, 175.

Jean de Vienne, amiral de France, va combattre les Sarrasins en Afrique, III, 366; et les Tores sous Sigismond, 379.

Jean de Vicence (le frère): ses prédications, III, 26, 27. Jean de Nesern, depuis Jean sans Peur, va com-

battre les Turcs, III, 379; est fait prisonnier, 381; discours que ini tient Rejazet, 382; il revient en France, ob il excite les goerriers à une nouvelle expédition, 383.

Jean, rai de Bohème, prend la croix, III, 356, Jean, roi de France, III, 350; sa captivité, 362; IV, 907; prend la croix, III, 363; sa mort, 364. Jean ann Terre, roi d'Augleierre, sa tyrausie, IV, 214; est etcommobié, II, 353; prend la

Jeane, veure de Gilliaume de Sielle; son union projetée avec Malek-Adhel, II, 140. Jeane du Tealouse preud in croix, III, 262. Jeffrei de Hunembourg: sa leavoure, III, 160.

ersix, 264 : see motifs, shid.

Jérôme (anint), son pélerinage à Jérusalem, I., 3; s'élève contre l'ardeur des pélerinages, 4;

son tombean, 2. Jerusalem (ville de) ; sa tuine, accomplism ment des prophèties, I, 1 ; est le hut du pèleriunge des chrétiens, 2 et suiv. ; tombe su por voir des Perses, 6; delivrée par Héraclius, ibid.: sa prospérité, 7 ; assiègee par les Sarrasins, to; prise par Omar, ibid. ; profanation du saint sépulcre, ibid.; pèlerius qui la visitent, 11, 12 : otection que lai accorde Charlemagne, 13 (Vov. ce mot) ; son commerce, 15; persecution contre ses babitants, 19; ies catifes fatimites a'en emparent, 91 ; malbenrs de ses babitants, 21-23; ses églises couverties en étables, 23; la persécution s'éteint sons le calife Daber, 25: est aussi le hat du pélerinage des musulmans, 30; ravagée par les Turcs, 36; tombe au pouvair des Egyptiens, 200; sa description, 247-218; est assiègée par les croises, 219; elle tombe en leur pouvoir, 236; massacre des murulmans dans la mosquée d'Omor, 237, 239 : son appete après le computer, 200; combrera pèreres, 202; sor ett à la mort de Bandoura, 200; à la mort d'Annury, 11, 22; prise qui salant, 25, 20; 11, 105, 212; ser chilerstant es se habitants, 50; mice ce chil de chece per Saladis, 14; cet couverte à la devtica des chemicas, 160; possepara deste vitation des chemicas, 160; possepara deste vitaretines d'Orient, 130; dessolltion de rer marailles par Gazzallia, 227; prise par les massima, 111, 27; entre la septima (et l'arrivez Mogalo Sen emparett, 202), les les Taratrez Mogalo Sen emparett, 202; prise per pière par Salant, 19, 25; reclevate le bal

sies pèlerinages, 97, 98,

Jeax et divertissements des eroisés, IV, 129,

133; les jeux de hosard interdits, II, 22,

Joachim, abbe : ses visions et ses miracles, II,

112, 113.

Jonaler, chef des Bulgares; il embrasce le christianisme, et de vyste le territoire gree, Il, 2005, on mebassade à Bandonin, empercur de Constantinople, 393; le fait prisonner, 227; messare vingt mille Arnesiena, 222; ses victoires; il à ulite avec Lascaris, 320; as reponte au pape, au sopte de Bandonin, 321.

Jointie (in nire de) preed in reals, III 37.

John (1997) (in nire de) preed in reals, III 37.

John (1997) (in nire de) (

Ipppé, ville: ses babitanis l'abandonnent, lec chevilens s'en emparent, 1, 222; les croisés rejèvent ses murailles, ili, 132; prise de nonveau par les musulmons, et reprise par Richard, 135, 156; il is fait fordier, 2003. Natel-Addhei est battu sons ses murs, 1342; eile est rendue aux Chrecilens, 111, 20; Jools ne ne nebre les fortilécations, 212; auprise et détroite or les musulmons, 233.

- par les musulmans, 254.

Josephul (vallée de), 1, 25, 227.

Josephul (vallée de) et 227.

Josephul (vallée de) et 25, 227.

doscéni de Couriensi prend part un niège de Carries, 1, 201; fila prisoniller, fidit ; est conduit i Bagdud, ch il reste einq un, 204; chtient in priscipunté de Thérinde, 216; fili nommer Baudossin du Boorg roi de Jérnalem, 217; prisonner des mussimans, 119; il parviact à leur échapper et tente valnement de delivrer ie roi de Jérnaslem, 220; inte is sultra libite, 222; sa mort girifense, 282.

Joscelia de Courtenai, fils du précédent : sa pasilianimité, 1,349; perd la ville d'Edesse, 352; In surpreud et s'en empore, 255; est forcé de l'abandonner de nouveau, 355; sa mort, 415.

Joseph de Montmorenei preud in eroix, il, 62.

Joseph de Brançon: sa bravoure et sa moet, ill, 154.

Jourdais: les pèlerins se baignaient dans ses caux, 1, 27, 283; 11, 380. Juan d'Autriche (don) remporte la victoire de

Lépante, IV, 71, 72; lettre que lui adresse le suitan Sélim, 72, note. Jubilé publié par le pape à la sollicitation de

June: public par le pape a la solutitation de l'empercur Ferdinand II, IV, 22.

Jude: son état an sixlème aiècie, 1, 6; est conquise par Zimiscès, empercur de Constantinople, 20; tombe su ponvoir des califes fati-

les ennemis de la fol, IV, AZ.

Jalies PApostal, empereur, entreprend de rebătir le temple de Jérusalem, L. 2.

Jarica (le ministre) s'affige de la défaite des Tures, IV, 22. Justice: son étal avant les croisades, IV, 282; épreuves du feu et de l'eau; combat judiciaire, 284; legistes centorés par saint Bernard.

255; justice du ciergé, hid.; origine da parioment, 289. Voir Assisca de Jérusalem. Justinisai commande les Génois et les Vénitiena à Constantinopie, III, 282, 405; est biessé, 409. Justinien: violation de son tombeso. II. 284.

# K Koraceuch, premier ministre de Saindin, défende

Ptolemats, 11, 27, 407.

Karisme (empire du): ses progrès, 11, 477; détruit par les Tartares, 111, 37; releve par Gelait.

Eldin, 64; est définitivement anéant, 72.

Karianiwa. 1 viennentsecourir les prioces moulum. 11. (6) sont conquis par les Tartieres.
237: se répondent dans l'Anie Mineure et dinns l'Asse plaise de Cara. 195 (not le siègne de de Jope, 23 ; perment Bonnat, 1842, révolte ce audits de l'Asse de Cara. 195 (not le siègne de Lope, 23 ; perment Bonnat, 1842, revolte les mineures l'Assertant l'Assertant

treve aver les bibliants de Pudémais, 321; se plaint de leurs violenres, 322; se prépare à les attaquer 323; +a mort, 324

Kerbood on Kirbogath, prince do Mossoul, marche au serours d'Anti-che, I, 475; y assièze les chrétiens, 476 ; reponsse leurs propositions, 484; est rompletement varuen, 188-191; prédictions de sa mère, 188; IV, 115, 139. Ketboon, chef sies Tartares, séclare la guerre aux

chrétiens, III, 243; sa mort, 244. Kilio-Aralan, salian d'Iconium, fait alliance avec Fréderic Barberousse, II, 77 ; le fait barceler par ses troupes, x3.

Koravan (le), tableau de re pays, I, 263; les croises lombards y sont apprentis, 265, 2-6, Kontona, est ciu sultan d'Egypte, III, 212; falt une trève avec les chrétique, 144 : défait les

Tartares Mug-its, ibid.; sa mort, ibid. Koue, ville d'Egypte, ravagee par la peste, 11,345.

### Ļ

Ladislas I, rol de Hongrie : la mort l'empêche de secont)r la terre sainte. I, 68,

Ladislas IV, rui de l'ologne et de Hongrie; son eloge, III, 390; ses sucrès regire les Tares. sted.; perd la bataille de Varna, 396; sa bravoore et sa mort, ibid.

Lambert ae Mont-igu, penetre des premiers dans Jérusalem, I, 235.

Lance (samte), sa deconverte miraculeuse, 1, 182: enthoasiasme des cruses, 183; lis lui attribuent la virtoire d'Antionie, 191; pard sa merveilleuse influence ibid.; doutes sar sou authenticité. 205 ; est soumbe à l'épreuve du feu. 206, 207; IV, 284; est portee à la tête de l'urmee des croises, I, 2:5.

Languedoc, Vavez Albrocois. Leodice, reodez-voas genéral des croises, I, 202, 390; mise nar les Exyptiens, Ill, 317; liyree aay flammes par les croises, 365. Lascaria (Theodore) : elu empereur à Constanti-

unpie, Il, 231; est force de toir, 292; se fait proclamer empereur à Nicce, 316; est attaque par les Tares que cominit son beau-père Alexis, 317; il s'out avec les Bulgares, 330. Latrous (forteresse de), 11, 439. Legislation : son clat avant la première croisade,

I. 274 ; éloge de la législatean de Louis ex, III, 270; sar la lég slattoo des croises, IV, 140. Yovez Assuer de Jerasalem, Justice, Leibaila: sou memoire à Loais xiv, IV, 91, Leicenter (le comte de ). Voy. Simon de Montfort.

Léan X, pape, prêche une rrotsade contre les Tures, IV. 48 et sulv.; abus qu'il fait des induigenres, 56; Il censure Luther, 57; sa mort, 59.

Lega Sourre, mattre de Napoli, étend ses domaines nar l'injustice et la violence, II, 316; est chasse par les cruises, 329.

de Laodicée, 317; de Tripoli. 318; fait une | L'opold d'Astriche: acrneli qu'il fait son croisés, II, 78; sa bannière outragée par Richard, 129 : reponse qu'il fait à ce prince, 143 : noitte la Palestine, 138; re lent Hirland en prison. 169, et le livre à l'empereur d'Allencigne, 178; prend de nouveau la croix, 372; port pour la Palestine, 379; abandonne l'armee devant Ptolémais et va camper dans les nissues de Cesarée. 383; se rend au siege de Dannette, 385; s'empure de la tour du Nil, 368, 389; retourne en Europe, 398.

Lèspoid, empereur d'Allemign', négocie tour à tour avec le civan et avec le pape, IV, 84 ; il quitte sa rapitale, ilid. Lépaule (bat.ille de), IV, 71, 72; institution de

fétes commémoratives, 73, 74 Lethal le (les frères), entrent des premiers à Jérusal m, 1, 235,

Lethhold d'Aktuu : sa mort miracoleuse, 1, 33, Lettres tombees du ciel à Jeru-alem, 1, 24; portees por des pigeous, 197, 214.

Liben (mout), traverse par les croisés, I, 911, 343; ses hauteurs s'abaissent et a'entr'ouvrent par l'eifet d'un tremitiement de terre, 11, 346. Lethert, évêque de Cambral, cart pour Jérusairm à la tête de trois mille pel-r ns. 1, 33 ; renoure à l'entreprise, ib d.; il s op. use à l'affranchissement de la compone, IV, 276, 277. Lisbane: siege de retie ville par les Essaznols,

I. 414 : est nrise d'assaul, ibid. Liras, prince d'Arménie ; ses demélés avec Bohémond d'Antiorhe, II, 78 : demande à Henri vi le titre de roi, 493; fait la guerre sa coaste de

Trippli, 318, Laudarife : les lubitants de ce pays perment la croix, I, 261; II, 222; II4 envalussent Constauttoople, 1, 202, et s nt battus et dispersés par les Tures, 963; forment une confeneration pals-ante, III. 9; se soulevent courre Frederic 11, 91, 419,

Loes (l'abbe de ), prend la croix, II. 216: conseille aux croises de s'emparer de Constantinonle, 239. Louis le Groe, rol de France : comment il com-

but la feodalite, IV, 479. Louis VII, rol de France ; ses querelles avec le saint-s ege, I, 360; sa conduite au siege de Vitry, ibid.; son repentir; il convoque ane assemblée à Bourges. 361; il consulte le saintsiege sar one nouvelle rroisade, abid.; assemblee de Vézelay, 362; il prend la croix, 365 : IV. 147: Il exhorte les princes à suivre son exemple, I, 374; comment il se procare de l'argent poor la guerre sainte, 377; son depart, 379; il arrive à Constantinople, 384; soa intrépidité, 39tt; triste situation de sou armee en arrivant à Satzlie, 393; causes de ce desastie. IV. 165: il se soquiet à la discipline comme ses sol·lats, 169; il s'emi arque pour la Palestine, L. 394; son arrivec à Autoche, 396; conduite seguialeuse de sa femme, 358; il acrive à Jérusalem, 399; concourt as sarge de Damas, 400; ne montre que la déstition d'un présent, 407; son caractère, 409; revient en France, 412; promés au pape de se remetire à in trite d'une nouvelle crossale, 413; pend la Gusenin par suite de son divorce avec Elconors, 1, 413; 1V, 403.

Louis VIII, rol de France, refuse an pape Honoré III de faire la paix avec l'Angleierre, II, 371; le souverain poolife mence du Pexcommunier, III, 7; II prend la croix, mais contre les Albigeois, MM, 33 mort, II, 424, mate. Louis IX, rol de Franç: 13 miliorité, III, 38;

accorde des secours a Baudouin, 32; refuse de serunder les projets du pape contre l'empereur Frédéric, 36; sa cunve sallou avec sa mère, su sujet de l'invasion des Tartares, 63; sa maladio, 84; seend la rrolx, 85; comment il la fait prendre à ses barons, 86, 88; répond anx objections de la reine Bianche et de ses conveillers , 89 , 90 ; Intervieut entre le saintslege et Fréderic, 92, 93; arbéte le territoire d'Aignes-Murtes, et y fait construire ann ville. 96; tentative contre sa vie, 97; ses preparatifs popr la croisade, 97-104; ses libéralités au clerge, 402; protege les juifs, 404; Il quitte Paris, to'i: son entrevue avec Insocent IV. to6: depart d'Aigues-Mortes, 107 ; séjour dans l'île de Chypre. Mid. et sulv.: ses liberalites. 109: anaise les differents entre le clerge grec et le clergé latin, ibed.; sa mediation entre le rol d'Arménie et la prince d'Antiuche, ilid.; accuellle les ambassadeurs tartares, 410, 411; recult des vivres do l'empereur d'Allemagne, 443; repousse ler anggestions pacifiques des Temoliers . 444; écris an sultan do Caire , 446; goltte l'tle de Chypre, thid ; perd la moltié do sa flotte, 447; barangne ses soblats, 447, 449; débarqua en von de Damiette, 120; victoire des croisés, 121; prise de Damiette, 122; répond aux lettres du sultan d'Egypte, 426; son antorité méconnue, 428; marche à la conqueto de l'Egypte, 135; effroi que lui canse le fen grégoils, 140; passe le fleuve A-chmoun, 141; sa teune guerrière, 444; sa bravuare, 445. 452; fait fortifier son comp, 154; son homenité, 157; il tombe malade, 158; propose ppe trève sux musulmans, ibili; vent se livrer en otage, 13%; ordonne la retraite, 160; quitte le dernier le camp de Mausonrab, 162; fait prisonuler, 465, est conduit à Minsourah, 468; sa résignation , 470 : il refuse les présents du sultan, 474; traite avec lui, 474; son entrevne avec les meurtriers d'Almondam, 479; traite avec les émirs, 483, 485; sa délivrance, 487; II strive à l'bilémais, 1:8, 193; envole racheter les prisonniers restés en Egypte, 494; regult des lettres de France, Mid.; consulte ses harons sur l'opportunité de son sejour en Urient, | 193, 197; régocle avec les musulmans, 199; recoit les ambassadeurs du Vieux de la Montagne, 209, 210; ses efforts pour délivrer les W.

fortifie les villes de la Paiestine, 245; renonce à visiter Jernsalem, 213; combat à Panezs, 216; relève les mars de Sidon, 117; apprend la mors de la reine Blanche, ibid.; son depart de Ptolemats, 220; rempéte qu'il eprouve, 221; arrive en Frauce , ibid. ; son enrartere, 223, 224, 239; fonde l'haspice des Quinze-Vlagts, 228; livre de ses depenses, 232; effet que produlsit en Europe sa captivité. IV. 103: son amoor pour ses soldats, 410; promet one solde à ses borons, pour les entrainer avec lui, 450: causes de ses défaites , 165 ; ses négociations avec les musulmans, 479; Il demande des secours à Henri III, 207; exborte ses sujets à se croiser de nouveau, III, 261, 262; léve des landes extraordinaires, 266; ses ordangances, la pragmatique sanction, etc., 270; son testament, etc., 271; son départ de Paris, 272; Il arrive à Algoes-Mortes, 274; discustes qu'il adresse à ses fils, 275 ; débarque à Carthagu , 978; est attagor de la peste, 983; ses conseila à Philippe, son fils et son encressenr, 283, 284; Il regolt les ambassadeurs de Michel Paleologue, 284; sa mort, 286; sou tum! cau, 287, 288; ses fonérailles en France, 295, 296; son eloge, 296, 297; sa canonisation, 298; monnment à sa mémoire, élevé à Tunis en 1830, ibid.

Louis XI, rol du France: son aecueil aux légais du pope, IV, 33. Vay. Desphin de France. Louis XII, rol de France, IV, 46, 47. Louis XIV, rol du France: intervient dans in

guerre contre les Turcs, IV, 80, 82; requit le rapport de Jean Sobieski, 84; mémoire du Leibaltz et cancelle de Ducange, 91, 95. Louis XV, rol de France; reçoit une ambassade soleanelle du la Porte, IV, 98.

souesneile de la Porte, IV, 48.
Louis, comie de Charires et de Binis 2 prend la
croix, 11, 243: sa conduite au siège de Constantinopte, 233, 236; est fait dat de Nicée et
de Bithynie, 349; sa maiadie, 324; sa mort
gloriente, 326.

Louis, comte de Savule : épouse une petite-fille de Lusignan, rol de Chypre, IV, 27. Louis II, rol de Hongrie, IV, 60; est valnou par les Turcs, 64. Lurius III, pape : rbassé de Rume, convogpe un

congrès à Verone, II, 36; écrit à Saladiu et à Matck-Aditol, 38; IV, 483. Lusignan, Vuyez Guy de Lusignan, Pietre de Lusignan,

Luther: ses prédications, IV, 37, 39; exhorte les peoples à conduitre les Torcs, 65, 67; aversion de ses partisans pour les croisales, 93. Lydda: les croisés y établisseut en évèque, 1, 214.

m

193, 197; régocie avec les musulmans, 199; Machaire de Sainte-Meachantd; assiste su siège régoit les ambressadeurs du Viera de la Montague, 209, 210; ses efforts pour délivrer les prisonulers et paneuer les renégals, 209; Machines de parre employees ant sièges du Meridines de parre employees ant sièges du Meridines de parre employees ant sièges du Meridines de parre employees aux sièges de la meridine de la marchine de la meridine de la marchine de la meridine de la mer

resalem, 1, 215; d'Ascalon, 11, 46; de Ptolémois, 400; 111, 324; de Constantinople, 11, 234, 237; de Damiette, 387. Machios, ville detraite par les croisés, 1, 410. Machios, pulle des patroirés, 1, 7.

Mager: leur culta est méprisé, 1, 2.
Mager: leur culta est méprisé, 1, 2.
Mager. M'sgiéteus, etc. Voyez Apparitions.
Magiciennes tuées par les murs de Jérusalem. 1.

E-shadyak, ville d'Afrique prise par femine par les Siciliens, L. 412.

Mahonet: sea commencements, I. 8; met vingttrois ans a composer le Coran, 8, note; a'enfoit a Médine, 9; sa mort, ibid. Mahonet II: son caractère, Ill, 2027, fait le siège

de By mer, Joil, definie de la flonte, Joil; fait transpierte nes valiscant par tree d'un fe port de Constantiople, 268, et s'en enquer, 400; fait le siègne de Belgrade, IV, et ser vision et blessé, 6; sea conquêtes, 14, sa response à un eltre du pope, 17, son celebre serment, 23, 25; but le roi de Peres, 95; fait attaques la checitecte sor plasteurs points à la fois, 29; sea rever en l'iranyitante, 200 devant Rundes, 30; sea serves en l'iranyitante, 200 devant Rundes, 30; sea serves en l'alle; 23, 23; 23; a mort, 34.

Muhomet LY: est deirôné, IV, 85.
Musefrol, ills naturel de Fréderic, roi de Sicile:
hrave le pouvoir et les armes du saint-siège,
111, 258; est tué à la hotaille de Cosenza, 200.

Mor : crite plate est transporte en Europe.

Mor : crite plate est transporte en Europe.

March-Achd, ferce de Shaldit : pale it respon de 
deut milet cherieure capilo. II, 93; vient secentr Poblemia, (ui); on las propose d'epotransporte. Poblemia, (ui); on las propose d'epocentralen. 119; envois de processi à Richard,
157; se full prochame souverain d'une partie
de Decoposition; 217; réchaldit la plate et leves
surezux, (197) net de viole, (187, 197) de difficason arrane, (197) il est biene, (187, 197) de difficason arrane, (197) il est biene, (187) de considerate,

ma très pre et ci christina. 31; prosoco for

me très a pre et ci christina. 31; prosoco for

la renouveler, 33% en vabit la Palesilie, 333; partige son empire en reire ses enbais, 281; sa mort, 381; so de de genere, 281; so relation sa vel le apre l'anocest (1); IV, 183.
Marle-Amer (1) de de Male-Adher), autizo du Caire, III, 381; appelle les massimana an se-courre de Danielte, 281; déponde le conspiration d'Élmid Eddin, 2982; bot les croises, 300; accueil qu'il fait à saint François d'Assiste.

401; offre la paix nox croisés, 109, 445; reanit tontes ses forces dans le camp de Meronrak, 410; disperse l'arrobe des croisés, 417; leur accorde la paix, 1914, et des secours pour retourner à Polormis, 410; ses projectaless avec Frederie II, III, 15, 48; II lui abandunas Jérusden, 192; sa mort, 31

Maick-Mansor, prince d'Emèse, a'unit aux chrétiens contre les Karismiens, III, 67; les abandunne à la bataille de Gaza, 60. Maick-Saich Negmedin, fila du précédent : ses

conquêtes, III, 445; ses préparatifs contre les éroises, féid.; sa maladie, 446; il punit la garulson de Damlette, 421; let-res qu'il adresse à Louis IX, 423, 426; sa mori, 435.

Maleck-Schub, rol du Perse, 1, 6, 32.
Malte (fle de): est donnee aux hospitallers, IV, 60; ils la defendent contre Soliman, 20.
Manusses de l'Iste prend la croix, II, 216, assiste

an sièga de Constantinople, 433.

Mendoad, suitan de Mossoul, meurt assassiné,
1, 240, 230.

Manfred, 6is de l'empereur Frédérie is et prince

de Tarente: est excommunie, 111, 201.

Manaoarah : fondation de cette ville, 11, 410;
ies croisce établissent leur camp dans von voisinge, 413; 111, 130; est enlevée par le
control d'Artini 112, mention par les Tarra

conte d'Artois, \$42; reprise par les Torca, \$45-147; bataille de Mansourah, \$42-149; Louis xx y est conduit prisonnier, \$60 Maxione: Pie 11 y convoque une assemblice générale des paissances chretieunes, 1V, 15.

Markel Connerve, empereur de Constantinople: ses protestations bienveillaates pour les croisés, 1, 373, 387, 28 fourbeile, 2809; emborbes qu'il tend aux Allemands, 2832; son acrueil aux Françals, 2842; comment il les eluigne de sa capitale, 2872; promet de seconder le roi de Jerosales dans la conquête de Egypte, II, 14. Marcel, buissier, est cause do la prise de

Louis 11, 111, 165.

Marche (le counte de la) va combattre les Tores sous Sigismond, 111, 379; est fall prisonnier, 381.

Marche, antique Germanule: 1 la femme (e. Danden) de Bouillou, venuel. 1, 123.

Bandonin de Bouitlon y meurt, 1, 132. Margard (l'amiral), soranomé le roi de la mer et le nouveau Neptune, 11, 92. Margad (château de): les templlers et les hospitallers d'en disputent la possession, 11, 429.

Margnerite de Flandre, femme de l'empereur Bandouin, prend la croix, II, 216; s'embarque pour la Palestine, 227; sa mort, 215; son corpe est rapporté à Constantinople, idvid. Marguerite de Rainaut, parcourt l'Orient en cherchant son épant tombé sous les comps des

cenvisian 30,000 members are so compression of the control of the

ques, IV, 208; reste en France pendant la seconde rroissée de son mari, III, 262, 272. Margarrite, file du rol de llongra et femme d'Isaac, empereur de Constantinople, II, 203; épouse le marquis de Moniferrat, 308.

Merguerite, sour de Philippe-Auguste, et reine de Hongrie, fait le serment de fluir ses jours en Palestine, II, 186-

- Marie, femme de Baudouin, empereur do Cons- | Mris (ville) : rendez-vous des croisés français, I, tantinople, vient Implorer le secours de Louis 1x, 111, 112.
- Merie d'Antioche : ses prétentions au trône de Jerusalem, III, 308. Maraulles : recontralssent la suprématio du pape,
- 11, 32; 111, 388. Marroh, ville prise par jes croisés, 1, 499 : 10 prince do Tarcute et le comto de Toulouse a'en
- disputent is possession, 200. Mertin Lita, moine de Citeaux, préche la einmième croisade, II, 215 : améne les croises à Venise, 226; a'oppose à l'entreprise contre Constantinoplo, 244; s'emparo de reliques
- anrès la prise de cette ville, 301 : 1V. 260, Marsa, bourgade, reste de Carthage : sa description, 111, 279
- Methics, abbe de Saint-Deuls : Lonis tx Inl conflo l'administration du royagme, III, 974; lettre que lul adresse ce prince, 279. Mathies o'Edesse, évêque armeusen, maîtraité
- par les musuimons, 1, 353. . Mathica de la Ponille appaio l'opinion du légat Pélage, 11, 410.
- Maures : ceux d'Espagne vaincus par Alphonse. depnia rol de l'orrugal, I, 444; sont de nouveau battus par les eraises, II, 189; III, 8; ceux de la côte d'Afrique assistent an débarquement
- de Louis 1x, 277, 278; leurs trablsons, 279, 280; font la paix avec les chretiens, 294. Maurienne (le conte de) preud la croix, 1, 365. Mozaria : son testament, IV, 82.
- Maximilien, empereur d'Allemagne, entro dana la ligne formée contre Charles vau, IV, 44; preud la croix, mais no tient pas son sermout, 43; convoquo une dicto à Augsbourg.
- 46; ses projets contro les Turcs. 46. Méandre (la): passago de ce fleuvo par les croisés français, 1, 390.
- Mecane (la ) : le toit de la mosquée s'écrople te jour de la victoire de Lépsete, IV, 72. Meige, fille de Soilman, prend intérêt aux prisonuiera français, IV, 439.
- Mélisende, fille de Bandouin du Bourg : son mariage avec le comto d'Anjou, 1, 335 ; ses liaisons coupables avec to comte de Jorcé. 340: se réconcilie avez son époux, 341; régente du royaque apres sa mort, 345; dispute le penvoir à son fils, 446.
- Méliténiote, archidiacre de l'église impériale de Constantinople, III, 2:4. Merci ( ordre de la ). Voy . Trinité.
- Merceur (le duc de ) : va combattre contre les infideles, IV, 76; sa mort, 79.
- Mès enas II, dernier calife de la familio des Omniades : persécute les chrétiens, 1, 42. Meschtoub, emmandant do Ptolémats, 11, 449
- Mesopotamie : est conquise par Bandoulo de Bouillon, 1, 434 et suiv.; tombe au ponvoir de Malek-Adhet, 11, 173.
- Messine : conquise por Richard Cour-de-Llon. H. 444.

- 279
- Meurtriere : pénitence Imposée à cenx de Courad, évêque do Vuetzbourg, 11, 349.
- Michel Ducus, empereur de Constantinonie, implore le secours de Grégoire vii, 1, 42. Nichel l'Anne Comnène, relève le royagme d'Epire, II, 316.
- Miles de Broics, thef des croisés, 1, 90, Miles de Bar-eur-Seine, se rend an siègo de Da-
- mlotte, 11, 392, Milés de Brobent, assisto an alégo de Constantinople, 11, 253; est nommé bouteiller de l'em-
- percar Baudonia, 309, Milon de Plancy : son caractère, II, 96. Mineure : épisode du slège de Ptolémais, II. 423.
- Miniek, bonrg célèbre par la défaite et la prise de Logis IX, 111, 164, Miracles, Voyoz Apparitions, etc.
- Misétés on Misoc, commande la flotto terque su siège de Rhodes, IV, 31. Missiosnaires, envoyés par Grégoire in pour con-
- vertir les musoimans, 111, 25; préchent le paix et la rouconie en Europe, 26, 44; vout couvertir tes Tartares, 111, 61, 69, 208, 229; 343;
- missions en Prusse, 11, 277, 278. Mocenigo, commande la flotte vénitienne, 111, 380.
- Mogola, Voyez Torisres. Mohace (combat de), 1V, 64. Molemed (lo califo) : protégo les chrétlens, 1, 46. Monastères: leur origino, 1V, 255; leur paissance
- ot legrs richesses, 259; division du travali des molnes, 263 : les frères de la Mercl, 265, Montécuculii, gague sur les Tures la butaille de Saint-Gothard, IV, 82.
- Montferrat (marquia de), dit Longue-Epée, épouse la sœur de Baudovin 1v, 11, 29; sa mort. ibid. Montfort (le comto Simen de), prend la creix, 11,
  - 183; sa conduite en Palestine, 201; conclut nne trèvo avec les Tores, 202; reprend la croix. 216; a'oppose à l'entreprise contro Constantinople, 241; se met à la têto des croisades contro les Aibircols, 256; ebtient les Etats du
- comte de Toulouse, 367 Montmorency (Mathion de), prend in croix, 11, 67, 216; preud part au alège de Constantinople, 253, 250.
- Montréal, cité fondéo par Baudouin, 1, 228. Monamente des arts à Constantinopie lors de la prise de cette ville par les croisés, II, 298, Morosini (Thomas), Venlilen, est eln patriarche
- de Constantinopie, 11, 214 Moscorie: est ravagée par les Tartares, 111, 60. Monebourg, asslègée par les croisés, 1, 77, 78. Monline à rent : étaient-ils couous en Europe
- avant les croisades ? IV, 299. Monson (Louis de), cutre un des premiers dans Jérosalem, 1, 935 Muezius, crieurs publies, III, 49.
- Muraille de la Chine, n'arrète pas les Tartares, 111, 57,
- Murzufte (Alexis) : son caractère, 11, 674; il ex-

ette le neuple contre les croisés, fbid., et contre les empereurs franc et Alexis, 279; il fait élile Canabe 280; jette l'empereur Alexis dans un carhot et se tait proclamer à sa place, 281; piege quif trail aux cruisés, 282; est values, 281; son entrevue avec l' dage Dandolo, 285; If s'eufait, 221; mourt ignominieusement, 317,

Maniene des cruises, IV, 162, Musalmone : leurs conquêtes, 1, 9; sont valueus por : harles-Nartel, 10; leurs guerres civiles donnent q elque repos aux chreticus, 42, 48; sont buttus par Zonisces, 20, 21; portent trèslon la dévotion du pelerin que, 20, 30; vainens par les Turcs, 35; plusieurs embrassent le christianisme apès la prise d'Antioche, 192; se rejugient à J rusalem, 342; massarrés dans in mos nec d'Onar, 237, 239; leur désespoir de la perte de Jerusalem, 218; battus à Ascalon, 25-1 et suiv.; se presentent devant Joppé revêtus des armures des chretieus, 24; nont battus par Baudonin, 204, 2 5; ils s'emparent de Ramia, 207; perdent la bataille de Ramia. ibid.; quittent Ptolomals, 200; alandoment Tripoli, Beyronth, Solon, 203, 206; ceux de Damas s'unissent aux chretiena, \$16; battent les ehretlens d'Antioche, 317; abaudennent la ville de Tyr, 325; s'emparent d'Edesse, 350-834; defendent Damas, 401-405; leurs soccès, 415; eroient au fatalisme, II, 2; quittent Ascalon. 8; prenuent Pancas, 43; a'empirent de l'Egypte, 21, 21; victuires de Saladin, 28; perdent la hataille d'Ascalon, 30; leurs succès en Galilee, 31 ; p ennent la vraie croix, 48; niège et prise de Jerusalem, 53, 56 ; défendent Proteunfs, 91 et suiv., 420; inquiètent la marthe des chreticus, 133; sont battus à Arsur, Richard, 4.6; Irus progrès dans l'art de la guerre, 163; lutteut les chretiens, 183; a'emparent de Joppe, 189; perdent Sidon, Laodiroe, Giblet, Beyrouth, 150, 191; defeudent fa forteresse ile Thoron, 494 et suiv.; perdent la hatalile de Jojoe, 200; sorprennent la garajson de cette ville. 202 : concluent une trere de trois ans avec les chretieus, ibid.; partago de l'empire entre les fils de Maick-Adhel, 351; sirge et prise de Damiette, 386-407; mort de Mairk-A lirl, 389; conspiration d'Emad Eddin contre le sultan du Calre, 365; fuite des musulmans, 300; se réenissent pour secondr l'amiette, 307; soot battas par les cruises, 398; les batteut à lenr tour, 400; se reunissent de n uscau apres la prise de Damicte, 410-41.1; mia-uent les chrétiens, 4t2; lear official la paix, 413; detraisent leur armee, \$15; leur accordent la paix, 417, ren rent en possession de Damiette, 418; battest les croises devant Gaza III, 40; traitent avec les differents chefs chretiens, 42, 63; Inciorent le secours des Europerus contre l'invasion des larrares, 6t ; feurs divisions, a'unissent, les use aux chretiens, les antres aux Karismiens, 65, 67, 70; puissance do soltan d'Egypte, 72 situation de l'Egypte lors de la craisale de Louis 1x, 113; debarquement des croises, 149, 120; les mosulmans abandonnent Damiette, 122 quelques-uns embrassent le christianisme, 423, proposent une trève, (36; attaquent l'armee dans sa marche surfe Ca re, 138; cumbats de Mansourab, 144, 447, 454 et sufv. ; retraite de l'armee chretlenne , 160, 165; prise de Louis is , 103; massaere des chretlena, 167, 472; essaient de surprendre Damlette, 420; tnent feur sultan Almoadam, 477; traitent avec Louis (x, 180-184, 213; prennent possession de Damiette, 485; leurs divisions, 194; ils font la paix, (5: attangent les chrétices et s'emparent de Sidon, ibid.; sont vaincus à Pancas, 2 6; détruisent Damiette, 227; a'emparent de Cesaree, 258; se réjouissent de la murt de Louis 1X. 8; ceux qui habitaient Narareth sont massacres par les croises, 200; battent les Tartares Mogols, 342; ravagent l'A menic, ibid.; lin s'emparent de Laodicée, de Tripoil, 517; de Ptolemals, 321-336; projettent de penetrer en Eorope par la pointe de Gibraltar, 358; defendeut la ville d'Afrique, 3 % le chevalier et la princesse de Tonis, ibid.; expeditions contre les Portugais dans l'Inde, IV, 42; sont vainces par les Tures, 48-49; comment ils deplorarent fears défaitea, 120; leur mauière de comistire, 106; leur diplumatie, 174 et suiv., 180 et suiv.

Naplea (royanme de) : son état lors de sa conquête par Henri vi, emperene d'Allemagne, II. 494, 492 conquis par Gauthier de Brienne, 214; troubles dans ce pays, 111, 260 et suiv.; menacé par les Turca, IV, 32; se met sous la dumination de Charles vett, 40. Napiouse, ville tombre an pouvoir de Saladin,

Il. 31 : détraite par un tresublement de terre. Napoli : devieut le siège de la principanté de

Trebisonde, II. 316. Nasr-Allah, visir : son éloge, II, 474, notr. Narailles (le duc de): va combattre les Tures, 1V, 82.

Naparia, ville prise par les chréticas, IV, E Narigation : son étal pendant les e.oisades , IV, 234 et aniv. Nazarath : Louis es s'y reud en pèlerinage , III, 212; est livrée au pillage par les croises, 200,

Negrepont, He ravagce par les Tures, IV, 24. Nestoriens, secte de rh étiens, L. L. reconnais-sent la suprémaile du pape, III, 388. Nice : réunion des Françaia et dea Tores sons les mars de cette ville, IV. 65

Nicee : devieut le siege d'un empire unsulman, 1, 38; sa description, 100; siege de cette ville par les eroises, 109-114; elle se reud à l'empereur Alexis, 44%; Luscaris y fonde un nonvel empere, 11, 316; le route de Blois avail pris le titre de duc de Nicec, 324; batailles de Nicéc, 1, 84, 144.

Nicephora Phoras : ses entreprises contro les Sarrasins paralysées par le clergé. 1, 49; est tne par les Bu gares ; son crâne seri de coupe à leurs clerfs, 68.

a teurs carrs, 68.

Rectau : a'oppose à la déposition des emerceurs
Isaac et Alexis , II , 279 ; est dépouillé de sa
place de logoabléte , 281 , ante; comment il
echaque avec su famille au sac de Constanti-

nople, 495 et sulv.
Nicolas IV, pape : ses efforts pour une nouvelle eroisade, III, 342; sa mort, 343.
Nicolas V, pape, IV, 2-8.

Nicomédie, vile occupe par les croisés, 1, 406. Nicomédie, ville assiègne par les Tures, III, 380. Riconée, ville detruite par les Tures, III, 74. Nicone : le gouverneur de cette ville donna des vivres et des vérenents à l'avant-gaple des

croises, 1, 71; defaite genérale des croisés par ses habitants, 72. Nirelan de Chérial, évêque de Soissons, prend

la croix, Il, 216.

Nobleme : avantages qu'elle retire des croisales.

Nointel (le comte de), envoyé de Louis XIV à la Porte ; visito la terre samte, IV, 98. Nonaucouri (asseoublée de), II, 73.

IV. 235 et eniv.

Normondie : est en seu par suite des querelles de Bichard et de Philippe-Au uste, II, 70; est épuisce par Richard pour subveuir aux frais de la croisale, 75; est resuite a la contume de France, 108; 111, 105; sempules de Louis x à

cette occasiun, 404, note; 203.
Normoda: clusseen les Sarrasius de la Pouille
et de la Stelle L, 50; II, 101, 409; leur lurbarie, 1, 70, note; leur caractère, 80; acronrent en foule soas les iraqueux du la croix, filid.; gardeut le grand et méand des chreitens

à la bataille d'Arsur, 11, 134.
Northempton (assemblee et concile de), 11, 74;
111, 267.
Normégiene : leur pèlerinage en terre sainte, 1.

307; vont combattre au siege de Sidon, is-id.; se signaleut dans les croisales, 111, 199; leur caractère, sidd. Notares (le grand duc) : mot de lui sur le pon-

Netares (le grand duc.) : mot de lui sur le pontife de Home, III, 400; sen demèlés avec Jussiulani, 405.

Menceddin, suitau d'Aleu : chasse les chrétiens

de la ville d'Ede-se, 1, 3-5; en fait alectire les tours, la cusaleile et les eglises, 356; ses soc-se, 45; sou cararcre, 11, 4; dévieut mattre de Domos, 6; ser, cend llamfauit tit, 0; destructiu de sou armer, 60; boannage qu'il rend à la mémoire de Buodusin, 41; est soc-cessivement viaine et vinguer, 44; ses conquêtes en Egypte, 46-35; sa mort, 24.
Nongett, littera eur c'e-bre d'aumee les auc-

ees de Lesu x,contre les Tures, IV, So.

0

Ochride (plaines d'): les Ottomans y sont vatacus par Scanderberg, IV, 21. Octol. Bia de Gengis, au : lui succède, III, 58:

Octol. Sia de Gengis. au : lui succède, III, 58; ses conquètes, 59. Octol. officier de la garde du sultan d'Egypte.

III., 478; son entrevue avec Louis 1x, 180.

Odon, evèque de Bayeux, prend la croix, 1, 90.

Odon de Chileonroux, cardinal, préche la croi-

side, III., 85.

Oger de S.int-Chèron, eroisé français, II., 233.

Olirier, prince d'Augletetre, ne rend au siegn

de Damiette, II, 392.

Olivier de Thermes prend la croix, III, 87; est gouverneur de Damiette, 133, 185; annonce a Loula ix l'arrivée du roi de Sirile, III, 282.

Olivier Scholastique: Invente une machine de

guerre, 11, 367; sa lettre au saltan du Caire, 423. Omar, étend les conquêtes de Mahomet, 1, 9,

10; s'empare de Jerusalem, 10; sa moderation, 10; s'empare de Jerusalem, 10; sa moderation, 10id.

Omniades, chate de celte dynastie, 1, 42.

Ordres de chesslerie : cievaliers du Temple el
du Salut-Sépulere, 1, 3/2; leurs mœurs, 233;

ardre hospitaller et militaire des chevaliers Tentoniques, ordre de la Triute, II, 420. Orfo. Voyez Edease. Orfonause, remise de cette bannière à Louis vis,

Originature, remise de cette banniere à Louis vii,
1, 378; à Louis iz. III, (65; elle tumbe au
pouvoir des unsulmans, (66.
Original des productions de cette ville.

o Oriéons : descritres occasionin-s dana cette ville
par les Pastou canx. 111, 203.
Orne du Champ-Sacré, atotta par PhilippeAususte. 111, 70 et nute.

Cote de Gresson, commandant à Piolémais pour le roi d'Angleterie, Ill, 323; sa fobe, 334. Othon de Saxe: Innocent in se declare en sa fayeur, Il, 312; est excommunié, 345.

Otrante . ville peise per les Turcs , IV, 32, 34.

Ottomone. Voyez Turce.
Ottom, marquis de Brandebourg , prend la croix,

 11, 183.
 Outagon, a'empare de Bagdad, 111. 241; le pape lui euvoie des ausbassadeurs, 2-2.

₽

es Paléologue (Androale), empereur grec, 111, 343; demande au pape des secours coutre les Turcs, re 376.

Palcologue (Jean): recunnuit la soprémaile du pape, III, 376, est avêté par ses creanciers, 377; se soumet à Amerat, été.

Palée ogue (Maunel) : se rend à la cour de Bajazet, III, 378; implore les serours de la cirétiente. 379; vicul en France, 384; discours qu'il adresse à son fite, 387. Palèologue (J.:an) : assiste anx conciles de Ferrare et de Florence, III, 387; ses préparatifs contre les Turcs, 30

Paléologue (Michel), s'empare de Constantinople, 111, 247; se somuet à l'autorité du pape, 247, : envoie des ambussaleurs à Louis rx. 971.

Palestine, conquise par les Perses, L 6; délivrée por Héraelina, ilid.; son état au sixième siècle,

Wid.; tambe au pouvoir des Tures, 36; envahie par les Egyptlens, 200; son état après la première croi-ade, 277, 281, 326, 335; après la seconde croisade, 414; après la mort de Baudouin II, II, 29, 40; après la captivité de Louis IX, III, 200, 212; est envable par les Mo-gels, 242, 245; son état après la prise de Ptolemats, 336, 337. Voir Chrétiene d'Orient.

Panerace, prince armenien: s'attache à la for-inne de Bandouin, L. 435: l'abandoune, 436. Panéas. Voyez Césurée de Philippe.

Paper : leur influence sur les craisades, IV, 22 avantages qu'ils en retirent, 229; obstacles que rencontre leur puissance, 230; ses causes, 232. Paphluponie : désastre des croises dans cette province, 1, 241 et suiv.

Paques : célebrée par des pèlerius génois, L 290. Parlement de France : son origine, IV, 239.

Parthes. Voyes Turcoman Pesserouitz (traité de), IV, 98. Pastoureaux, lear origine, III, 202; lear disper-

sion, 203, 201.

Patras, ville prise par les chrétiens, 1V, 85. Paul II, pape : seenell qu'il fait à Scanderberg, IV, 22; ses efforts contre Maltomet II, 24; sa mort, 25.

Paula et Eustochie, sa ülte, sulvent salut Jérôme à Jérusalem, 1, 3; leur tombean, ilid. Parie (bataille de), 1V, 60.

Paven d'Oriègne, ses exploits, II, 321. Pélope, évêque d'Athano, conduit les Italiens au siège de Damiette; son caractere, II, 393; ses

exhortations, 395; s'oppose à la paix, 4 veut commander l'armée, 409; excite à coi poer la gnerre, 409, 443; auites fuuestes de son Imprévoyance, 416; demande la paix, 417; reste en otage, ihid.

Pelerinages en Judée ; quels furent les premiers peterins, 1, 2, 3, 41; devienment tres nombrenx, 3, 33; abna qui en résultent, 3, 4; ltipéraire de saint Antonin, 6, 7; ordonnés en expintion des plus grands crimes, 15, 16, 25; pèterinages majeurs et pèterinages mineurs 26, note; privileges des pelerius, 27, 28; leur plus grand bouiseur était de mourir dans la ville sainte, 32; pèlerinage de l'evéque de Cambrai, 33: misère des pèlerins; ils reviennent en Europe sans avoir accompli leur vœu, ibid.; sept mille sont assaillis par les Arabes, 31; difficultés pour entrer dans la ville sainte, 36; outrages des Tures, 37; pélerinage des troisés après la prise de Jérusalem, 218; le zele | Philippe II, rol d'Espagne, 1V, 74, T4.

redonble en Occident, 260, 264 ; imprévayas dos nouveaux peierius, 261 et suiv.; 201: sont protegés par les chevaliers du Temple, \$12; leur detresse, IV, 127. Voyez Greinoden. Penitences publiques, 1, 25, 58, 321; 11, 74.
Perses: s'emparent de Jeru-alem et de la vrais

croix, ], 6; lears divisions, 7; II, 177; attaquent les Tores, IV, 25; sont battus par Naboart II, 35,

Peste: ses ravages à Satalie. L 393 ; à Ptolémars, II. 276; en Egypte et en Syrie, 345; en Italie, III, 36

Peterwaradia (bataille de), IV, Pétrarque : 111, 353, 359,

Petscheneuen on Pincenates : surprepoent l'évêque Adhémor de Monteil, 1, 2

Pharamia, vilte livree au piilage par les croisés, Philippe L roi de France, excommunié par le

pape Urbain II , I, St; assemble les seigneurs pour déliberer sur la guerre sainte, 85, 86 ; secoue le joug des grands vassant, Philippe-Auguste, reçoit les envoyes de la Palestine, 11, 26; prend la croix, 67; fast payer aux juifs les frais de la croisade, 69; ses demélés aver Heuri H. 70; son entrevue avec Richard. à Nonanconrt, 23; règle l'administration de son royaume, 74; son depart, ibid.; ses demelés avec Richard, en Sicile, ttt; il arrive en Palestine, 443; il se declare en faveur de Conrad, 115; sa maladic, 117; ses relations avec Saladin, ilid.; partage avec Richard les richesses de Ptolemals, 118, retourne en Enrope, 129; eraint d'être assassine, 446; ses rapports politiques avec Richard, 483, note, 212; il repudie sa femme, et l'interdit est jeté sur le royaume, 213; abandonne le quaruntiéme de ses revenus pour les depenses de la eroisade, 363; remporte la victoire de Bon-vines, 365; sen discussions avec le saintaiége, IV, 148; son rôle dans la troisième croi-

sade, 200 Philippe, fils de Louis 1x, prend la croix, 111, 262, 275; est armé chevaller. 266; arrive ca Afrique, 279; est malade de la peste, 282, 288; conscils qu'il reçoit de son père, 282, 284; Il lui saccède, 288; confirme toutes ses ordonnauces, ibid.; fait la paix avec les Tunisiens, 91 : son relour en France, 293 : séjourne en Sicile, ihid.; mort de sa femme, 204; son arrivée à Paris, 295; secours qu'il accorde pour la croisade, 203; il reprend la croix, 213, 250; sa mort, ibid. Philippe le Bon, due de Bourgogne, excite le zèle

des chevaliers, IV, 2, 4; assiste aux dictes de Ratisbonne et de Francfurt, 6; euvole 2,000 bommes à l'armée chretienne, Philippe le Long, rol de France, III, 350, 234. Philippe de Valois, roi de France : ses prepara tifs pour is guerre sainte, III, 356, 337; y re-

nonce, 359; sa mort, 361.

Philippe d'Arteis, connétable de France, va combattre les Turca, III, 379.

Pistippe, comte de Flandre : son arrivée à Jérusalem, II. 29, 38; il en refuse la régence, 1846.; son caractère, 30; prend la croix, 61.

Philippe de Bor : va combattre les Turcs, Ill, 279; est fait priconnier, 284 Philippe de Montfort : envoyé pont trafter avec le sultan d'Egypte, [1], 459; commande l'ar-rière-garde des croisès, 465; au des conseil-

lers de Louis ex pendant sa captivité, 175. 179 ; pole la rancon de Louis IX. 188. Philippe de Neuteuil : cat fait prisonnier devant

Coon; ses chausons, 111, 41, Philippe de Nemeure, III, 188. Philippe de Souabe : ses démèlés avec Othon de

Soxe, II, 214, 231; fait demander aux croises de rétablir Alexis sur le trône de Constanti-

pople, 216. Philippe, fils du comto Robert, vient en Palestine, 11, 31,

Phirous, renégat armênien : son caractère, L 65; ses relations avec Bohémoad, 164 et suiv.; son complot découvert, 470; il tue son frère, 474; Hvre Antiocho aux croises, ibid.; IV, 117, 119; sa mort, L 174.

Photius, patriarche de Goustantiaopie, 11, 442, note.

Phrygie brálés : traversée par les croisés, 1, 49 Pie II, pape : convoque l'assemblée de Maatone, IV, 45 : étris à Mahomet II, 46, 484; vent marcher en personne contre les Turcs, 47 et aniv.; il arrive à Ancône, 20; sa mort, 22.

Pie V, pape, exhorte les puissances chrétiennes à combattre les Ottomans, IV, 73 : Institue la fete de Netre-Bame-des-Victoires, 72.

Piémoni : sea habitants prennent la crola avec enthousiasme, 11, 2 Pierre, chambellas de Lonis ix, est mis dans le

même tombeau, III, 225, note.

Pierre d'Amtena, croisé français, II, 2 Pierre d'Amerone, èvêque de Paria, III, 84.

Pierro de Bracheux : ses exploits, 11, 22 Pierre de Blois, a'oppose à la dime saiadine, II, 68: ranime le zèle pour la guerre sainte. 79.

Pierre de Capoue, légat du pape, rétablit la paix entre Richard Cour-de-Lloa et Philippe-Auguste, II, 24 2; s'oppose à l'entrerrise des Vénitiens contre Zara, 229; se read en Pales-

tine, 210; lève l'excommulcation prozoncée contre les Vénitiens, 313; vient es Grèce, 315. Pierre de Condet, samôpler do Louis 1x, 111, 278 Pierre de Dreux, comte de Bretigae, se révolte

contre is roy-uté, 111, 28; prend la croix, iiid; conseat à seconrir Bandouin, empereur de Constantinople, 32; passe dans la terre sainte, 35 : sou excursion sur les terres de Damas, traite avec le soudan et revient en Europe, 42: renrend la croix, 86: sa mort, 493.

Pierre de la Pales, patriarche de Jérosalem,

Pierre de Lusignan, roi de Chypre : ses préten- Louis, 111, 270.

tions au trône de Jérusalem, 111, 308; vient au secours de Ptolésants, 323; l'abandonne, 327: vient implorer le seconts des princes chretiens, 363-365; Il a'empare d'Alexan-drie, etc., 265.

Pierre de Toul, chef des croisés sous Godefror de Bonillon, L 85; périt devant Antioche, 45 Pierre des Alpes, simple chevalier, obtient une ville riche do la Gilicie, 1, 131.

Pierre des Vigues, assiste au coacile de Lyon, 111, 74.

Pierre, évêque de Béthiéem : sa mort. IL 326, Pierre, fila de Louis IX, prend la eroix. III, 262, 275. Pierre l'Ermite : son origino, L 44; son pèleri-

nago à Jérusalem, 45; ses prédirations, 46, 47; se rend au concile de Glermont, 54 met à la tête des croisés, 66 ; traverse la Hougrie, 62; ravage Senilia, 70; volt son armée détrulie par les Bulgares, 72; il en rassemble lea déleis, 73, et arrive sous les mors de Constantinuple, ibid.; accueil que lui fait Alexis Comnène, 74; revient à Constantinople, 82; abandonao le camp des chrétiens; Tancrèle le ramène, (53; son ambassade auprès du sultau Kerhogh, 484; enhorte les croisés sous les murs de Jérusalem, 218; y péuetre avec eax, 237-249; revient en Europe : sa mort, 2 Pierre le Vénérable, abbé de Ciuni, conseille à

Louis ve de faire contribuer les juifs aux frais de la guerre salate, 1. 377.

Pigeous messagers, 1, 197, 211; II, 129; 111, 121, 450. Piessa : font avec les Génola une descente en Afrique, 1, 43, 44; secondent tous les chréticas

qui teatent quelque conquê e en Syrie, 299 ; concourent anaiége de Ptolémais, 11, 95 ; foat la paia avec les Véaitiens, 264 ; leura démèlea avec les Génois, 443; s'allient à enx coutre les Vénitiess, III. 239. Poitiers (bataille de), 111, 369.

Polonais : leurs succes contre les Tures, IV, 83, 85, 94, Pouce de Grancey, se rendan siège de Damiette,

11, 392 Pons, abbé de Vezelay, hâtit une chapelle au lien où saint Bernard prêcha la croisade,

Pons (le seigneur de); son vœu siagulier, IV, 3. Pous de Ralazan, prend la croix, I. 94; sa mort, 203.

Porcher (Raymond) : sa mort hérofque, I. 163, Porphyre (naint), évêque de Gaza; son pèlerinage en Palestine, I. 3. Portugul : coaquête de ce pays sur les Maures, l, 411; II, 189, 384

Papelicains (secte des), II, 355

Pouille (la ), conquise par Gauthler de Brienuc, 11, 244, Pragmatique sauction : ordonnance de saint

Privilèges des croisés, IV, 145, 146, Prodiges, Vayes Apparilioss. Produtation (licux de), établis près de la tente

Prostitution (lieux de), établis près de la te de L-ais ix, 111, 212; 1V, 422. Prorençanz : leura mœurs, IV, 423.

Prance de Domae: apportées en Europe par les croises, IV, 300. Praesiene: leurs croyances, leurs mours, teur gouvernement, 373-377; prédications de saint

Adaibert, 377; sont sommin par l'ordre Teutonique, 378.

Piotensis (anjouri'um Saint-Jean-d'Acro); arrivée des cruisés devant cette ville, 213; clie tombe un poursir de Bandonin, 300; se rend à Saindin, II, 31; sa descriptium, 94, 95; III, 318-321; Goje de Lusiguam en fait le slege, II, 95-121; Richard et l'bilippe-Auguste a'en paragent les richesses, 428; est en parlie detrulle par un treublement de terre, 346; est reprise par le auttan d'Expris, III, 344-346.

### Q

Quart-Pierre, forteresse : comment les croisés s'en emparent, 1, 320.

Quenouille el furcaux envayés à ceux qui hésitaient à prendre la croix, I, 374.

### R

Ra mbeud, comte d'Orange, prend la croix, 1, 94. Bamia (ville) : prise par les croisés, 1, 244; dévastée par les musalmans, 297; conquise par Saladia, 11, 51.

Rannife, prend la croix, 1, 93.

Ranni, frère du conte de Soissons, meurt de la

peste, III, 282.
Raoul de Bruspency, prend la croix, I, 90.
Raoul de Bomfrou, patriarche d'Antioche, II, 40.
Raoul de Guder, chef des croisés, I, 90.
Ratinbone (ville): rendez-vuss des croisés alle-

numis, I, 376; II, 77.
Revenel, ville prise par Bandnoln, I, 435.

Raymond, comte de Tustanse et de Saint-Gilles: un des premiers croisés, 1, 55, 93 ; son portrait. 93; il arrive à Constantinople, 401; il révèle à Alexis Comoène les projets de Bohémoud, 102: sa moladie, 126; fait construire à ses frais une forteresse devant Antioche, 161; ses démélé: avec Bohemond, 195, 200; ses suceès en Syrie. 196, 200; abjure son ambitum, 9r4 ; assièce Archia, 03 ; se réconcilie avec Tancrède, 225; pénètre dana Jérusalem. 235; fait capitaler les musulmans réfugies dans la farteresse de David, 239 ; ses démèles avec Godefrny de Houillon, 255; se retire à Constantionnie, 258; se met à la tête de nouveaux ercises, 202; est baita par les Tarra, 265; prite les croises, 206; il preud la ville de Gibel, 209; sa mort, 305.

Reymond II, evente de Toulouse : déposé par Innocent III, 167 : sa mort, 111, 433. Reymond III, come de Tripoli (le Salen des

France), est fait prisonnier. II, 14; son caractive, 26; est nomme régent du royanne de Actonsiem, 36; s'oppose à l'el-crition de Giny de Lusignam, et se retire à l'Ibertiale, 40; se réconecia avec le rol, 42; conscils qu'il lai donne, 43; sa bravaire, 47; sa mort, 40.

Reymond IV, conne de Tripoli : fait la guerre à Livon, printe d'Armente, II, 348; se separe de l'armee des croises, 383.

Raymon: de Liste, prend la croix, 1, 94.
Raymond de Pottera: nommé gouverneur d'Auticie; epouse Alix, 1, 339; attaque par J-m Commenc, il tul rend bomusage, 342; defend la lique de l'Oronte, 848; refuse de secontre

Emese, 331; accordi qu'il lait à Louis via età la reine, 396; sa mact, 416. Raymond d'Haniponi (Pierre), prend la croix, 1, 91

Reymond d'Orange, se retire à Constantinople, 1, 438. Raymond Iulie ranime le 2010 pour la goerre

sainte, 111, 334.

Raymond Petet, seignear d'Alais, prend la croix,
1, 491; aumne aux croises un coarti de vitres, 224; penetre dans Jerusalem, 215.

Raymond, vironte de Castillou, prend la croix.

1, 94.
Rapmond, vicosse de Turcone, preud la croix, 1,
91; un autre, 111, 207.

Redonas, prince d'Alep, 1, 497.

ReHuleur ceux de Saint-Dominique et de Saint-Franças d'Assise p écoent la croisale, 111, 27; ces demicrs deviennent les gardiens du saint sepulere, 13, 28.

Religieura (voyez Aldease); moine surpris avec une religieuse, 18, 121; religieuse ayant commerce avec un Turr, ibid. Religara apportees de la terre sainte, 1, 18; en-

leve's de Constantinopie, II, 301. Vayez Craiz (rraie). Braoud, chel dea croisés, renie sa fai, I, 61.

Persond, chef den croisés, rente sa foi, I, 61.

Renaud, comte de Tomperre, preud la croix,
1, 365.

Resond d'Associetat, 28 mort, 1, 494.

Resond de Resonge, prend la crobe, 11, 216.

Reson de Cabellie-, p lore d'Antieche, ravage
l'ile de Chype, II, 9 ; ses deudles avec le jatifache Assony, 41; ses aventures, 28, 29;
es exensisses ser les terres des massimus,
33, 41; eveite le roi de Jerusalem 3 faire la
guerre à Saladia, 45; est fait prisonner, 48;

sa mort, Str.

Remand de Bamp'erre, perud la croix, II. 246; s'embarque pour la Polesthoe, 257; est fait prisonner par les musulants, 276. Remand de Bentmerail, presid la croix, II. 216;

ga mort, 3 7.

Remond de Sidon, échappe un desastre de Sébhouri, II, 49.

Remand de Toul, chel des croisés, I, 85.

Rend d'Aujes, IV, 20, note.

Rhades (lie de), conquise par les bospitaliers,
III. 347: toube au souvoir de Sollman, IV, 50.

Richard, abite de Saint-Viton, L. 28.

Richard, fila de Henri it d'Angieterre, prend la

croix, II, 67; ses démètés avec son père, 70;

lui succède, ibid.; comment ii angmente ses tresors, 72; part poor la Palestine, 74; son caractere, Hid.; sa soperstition, 412 pare de l'île de Chypre, 445; épouse Bérengère, ibid ; arrive en Palestine, 113; prend nortl none Guy de Lusienan, 116 : sa maladie, 447; ses relations avec Salaciu, ibid.; fait massacrer les prisonniers, (30: IV, 416: est blessé. II, 433; gagne la bataille d'Arsur, 436; est sauve par je devooement d'un chevalier français, 138; sa bravoure, 129; négocie avec les musulmans, 410, 441; exhorte ses chevaliers et ses barons à reprendre la croix, 482; 8 n humilité, IV, 100 ; il exposait sa vie nour sauver celle de ses soldats, 440; rombaj contre un sangiler, 430; repolt chevalier un neven de Saladin, (33; est valueu dana un jeu par Guillaume des Barres, fbid.; fait des

vers satiriques contre le due de Bourgogne, (31; après une hataille, est comparé à nun pelote couverte d'algullies, (60; comment li exhorte ses soldats, (62; appréciation de sa conduite en Aule, 210. Voir Philippe-Augusie. Bichard de Cornouiilles : son arrivée en Pales-

tine, III, 42; son caractère, lèid.; retsorne en Europe, 43; ne peut recouvrer le duché de Potitiers, 46; ses prétendons à l'empire d'Altemagne, 215. Bickard, prince de Salerne, prend la croix, 1, 22.

Rateri, comte d'Artois, frèru du Louis IX, preud in croix, III, 86; son départ, 105; son orgaeil, 128; empaya la botalifa de Mansourab, 141; sa mort glorieuse, 147; dévouement d'un da ses obstallers, 138.

Robert, comite d'Artoin, fils du précédent, prend la croix, III, 262; déburque à Carthage avec Louis IX, 279.

Bokert, conte de Flandre, dit le Frison, son pèleringse à Jerusslem, 1, 38, 59, note. Révert, come de Flandre, ibs de précédent, press la croix, 1, 59; son arrivée à Constantisople, 101; se conduite un alege de Nice, 111; s'empare d'Artelle, 111; se conduite au alege d'Autoche. 145, 150; peatre un des premiers dans Jérusslem, 235; harrague les

croises, 241; refuse la royante de Jérusalem, 242; retourne en Europe, 238; ses institutions, 273. Robert de Betkune, prend la croix, 111, 27. Robert de Dreux, comins à la hataille d'Arsor, 11.

# 435.

Robert de Huure, prend la croix, [. 92.

Robert de Paris, chef des croixes, [. 90; sa condition presented de Paris.

Robert de Paris, chef des croises, 1, 50; sa conduite en présence de l'empereur grec à Constantinople, 191; sa mort, 120.

Robert de Salveu, pénétru dans Jérusaiem, I. 203. Robert de Sourderul, prend la croix, I. 23. Robert de Trit, chevaiser français: lacheié de ses enfants, II, 221-245.

ses enfants. II, 221-245.

Bobert de Vuir : sa mort giorieu-e, III, 446.

Robert, due de Normandie : sa mort, <u>I,</u> 52.

Robert, due de Normandie, fin de Guillaume i

comperant sonderstee, 1, 25; arrive à Comperant son caractère, 1, 25; arrive à Constantisopie, 100; 3x conduits an siège de Nicé, 113; abmitionum Tarmèe, 153; as valeur, 163; printere un des premiers duss Jecusalem, 233; refore la titre de rui, 233; a cuspar de l'élendard des musulamas à la latille d'Acaston, 253; freuturne en Europe,

ton; a mort malheureuse, 259; IV, 259.
Robert, évêque du Beauvaia; sa mort, III, 108.
Robert, ferre du conte de Nevers, porte-étendard des croisés; sa futte, L. 267.
Robert Guireard (le Rusé), s'empare de la Sicile

et du paya de Naples, 1, 21. Robert, flis du Tristan, prend la croix, <u>I, 23.</u> Robert, roi de France : son pèlerinage à Roma,

Bodolphe, moine allemand : ses prédications contre les juifs, 1, 387. Bodolphe de Hapabourg, empereur d'Occident,

III, 304; sa mort, 213.

Bodolphe II, empereur d'Allemagne, IV, 78, 79.

Boger, comte de Carcassonne, I. 25, note.

Roper, comte de Foix, prend la croix, <u>1</u>, <u>24</u>, Roper de Burnerille, chef des croisés, <u>1</u>, <u>20</u>; sa mort, <u>176</u>, Roper, princu d'Antioche, anocède à Tancrède.

l, 308; un ange vert met son armée eu fuite, lV, 116; sa mort, l, 318.

Roper, roi de Poulite et de Siciie; offre qu'it fait à saint Louis, l, 372; ses conquêtes sar

les misulmans, 412.
Roper II, roi de Sicile, établit à Palerme des manufactures de soie, IV, 202.
Roi irunui on deu gueux : ce qu'il était, 1, 462.

Ras de Jérasaires: Godefroy de Boullion, 1, 215; Baudoniu, 286; Baudoniu du Bourge, 317; Foolgest, como d'Aujos, 281; Baudoniu nt, 282; Amaury, 11, 42; Baudoniu rv, 26; Baudoniu v. 30; Gory de Lasianna, 10; Conrad, marquis de Montferrat, 443; Henri, comte de Chumpago, 485; Awanry, 1, 377; Jean de Brienne, 332; Frederic II, III, 5, 32; Henri, petit-filis de Gry de Ludgam, roi de Chypre,

Rosarie (féte da), son institution, IV, 74.
Rosari (Nicolas), Hailen : député aux chefs croiséa
par Alexis Commene, II, 234.
Rosana du Perche : plasieurs comics de ce nom

Retron du Perche: plusicurs comtes de ce nom prennent la croix, I, 90; II, 67. Row uruu (J.-B.): ses odes contre les Tures, IV. 98.

Roneseen (1,-1), son paradoxe, 11, 207.
Rupin de la Hontague. Voir Bokémond III.
Rusium, ville où cinq cenis croisés sont massaeres par les Buigares, 11, 339.

Seedi, poête persan, travaille aux fortification de Tripoli, 11, 347.

Sabbas (église de Saint-) : démèlés auxquels elle donne tien entre les croisés, III, 235 Subérne, opposés aux Julis, I. Z.

Sadolet, secrétaire do saint-siège, IV, 34. Safad, ancienne Bethnile, III. 2 Saif-Eddin, refuse le trône d'Egypte, III, 244

Soint-Denis (église de), ses vitraux, sa magnificence. L. 55, note; 140, note; Louis viz, Philippe-Auguste et Louis ix y vont chercher l'ori-firmme, 378, 379; III, 405. Saint-Jacques de Compostette, pèlerinsge célè-

bre, II, 467. Saint-Peul (le comte de), va combattre les Turcs, IV. 82. Saint Pierre et saint Paul : leurs tombesux , L

16; ladoigences accordées par Léon x; bon mot à ce sujet, IV, 56, 57

Saint-Sépulere (église du), I. 4, 2 et saiv.; profance par les Sarrasius, 10; les clefs en sont envoyées à Charlemagne, 14; est reuversée de fond en comble, 23; sa reconstruction, 25; péterinage des eroisés après la prise de Jéru-

pererment salem, 218. Seinf-Sepulcre, monastère, I, 34, 32. Sainf-Sepulcre, monastère, I, 34, 32. Sainf-Sepulcre, monastère, I, 34, 32. son caractere, II, 22; ii soumet l'Egypte, 23; se fait procismer solian de Damas et du Caire. 28; fonde sa poissance, ibid.; est batto devant

Ascalon, 34; ses victoires en Gallièe, iind.; conclut une trève, 32; la rompt, 33; fait le siege de Beyrouth, 34; de Carac, 44; ses sucres en Judée, 43; la vraie croix tombe en son ponvoir, 48; Guy de Lusigosa est son prisonnier, 50; ordonne in massacre den tempilers et des haspitaliers, 51 ; il s'empare de l'iolémais et d'une partie de la Jodée, ilid.; prend Jerusalem, 53-56; son humaulté, 57; sa réponse aux ambassadeurs de Frédéric Barberoosse, 77; négocie avec Isauc, 77, 80; met le siege devant Tyr, puis devant Tripoll, 92; rend la liberte à Losignao, 93; secourt Ptolemats, 96, 100; appelle sux srmes les princes musulmans, 105, 113; échange des présents avec Richard et Philippe-Auguste, 417

Richard et Philippe-Auguste, 417; envole ses mèdecins à Richard, IV, 311; sa simplicité, II, 124; n'execute pas la convention de Ptotemals, 430; perd la bataille d'Arsur, 436; detruit les places qu'il ne peut défendre, 437 negocie avec Richard, 140; met Jerusalem en état de défense, 111 ; s'empare de Joppé, 153; est batta par Richard, 156; éconte ses propo sitions, 458, et concint une trève de trois ans. 459; son éloge, 466; sa mort, 474; IV, 478

demensbrement de son empire, II, 473; son opining sur les apostasies, III, 211. Solerne, ville, eulevée sux Sarrasins par les Nor-

Salisbury (comta de), Voyez Guillaume Lougue-Epèc. Salisbury (évêque de) : accueil que tai fait Sala-

dia, 11, 44. Satsian de Vielenstel (Étienne et Pierre de); lear amour fraternel, 1, 258.

Samosate, ville assiègée, pais achetée par Baudouis, I. 439, 440. Sancks (Bonn), file de Jacques, roi d'Arsgon I son pèterinage à Jérusalem, et sa mort, III.

Sanche (Don), fila du roi de Castilla : plaisanterie qu'il fait an pape, IV, 205, note.

Sannte, noble venitien, s'efforce de ranimer l'esprit des croisades, III, 255. Sargines : traite d'une trève avec les musuimans, ill, 459; combat apprès de Lonis 1x.

463, 464; remet les ciefs de Damiette aux émirs, 485; reste en Palestine après le départ du roi, 219; devient vice-roi de Jerusalem, ibid.; sa situation à Ptolémais, 2 Serrasine : leurs conquêtes, 1, 40; lears divi-

sions, 18, 19; sont attaqués par les Grees, 49, 0; persécutent les chrétiens, 23; troublent navigation de la Méditerranée, 43; Jes Gebois et les Pissos fout une descepte en Afrique, this.; les Sarrasins sont chasses de la Sicila et de la Pouille, 59; sont battus en Egypte, 322; état de leur commerce avant les croisades, IV, 298; cenx d'Espagne sont vaiccus par Alphonse, L 411; perdent la hotaille de Tolosa, 11, 258 Setalic, ville grecque. Voyes Attalie.

Sauterelles : leors ravages, I, 340 Sararu de Mauléon ; se rend an siène de Domiette, II, 592.

Scanderberg (George Castriel), chef des Albonais : shandonne la cause des Torcs, III, 392; ses succès contre eux, IV, 24; il vient à Rome, 22; sa mort, 23. Sciences: leur état pendant les croisades, IV.

is et sulv. Sébuste : ville dé:ruite par Tamerlan, III, 385 Selim, succede à Bajazet II, IV, 48; ses con-

noctes : il s'empare de Jerusalem, 49 Selim II : ses conquetes, IV, 74 ; fait bâtir le châteao des Dardanelles, 73 Scidjoucides : leur dispersion, 11, 1.

Semiia : ville hongroise, ravagee par les eroises, 1, 70. Serfs : leur affranchissement après la première

croisade, [, 275; leur état sons la féodalite, IV, 267; avantages qu'ils retirent des croi-sades, 268; exemples d'affranchissements porticuliers, 269. Voyez Communes, Sibilte, fille d'Amaury, roi de Jérusalem, épouse

le marquia de Montferrat, II, 29; pois Gay de Lusignan, 22; soo fils est reconna roi, 36; elle lui succède, 29, 40; sa mort, 110. Sécile : son état lors de la conquête par Henri va, II, 492 ; et par le duc d'Aojon, III, 250, 260. mands, 1, 50, note; ses écoles célèbres, II, 192. Sidon, ville prise par les eroises, 1, 307; II, 190;

est fortifiée par Louis 1x, 111, 243, 247; tambe au pouvoir des musulman-, 11, 336. Siffred, legat du pape en l'alestine, reiève le

conrage des croises, II, 210, Sigismend, roi de Hongrie, fait demander des secours à la France coutre les Turcs, III, 379 ; ses succès, 380; ses revers, ibid. et saiv.

Sigar, prince de Nurwège; son arrivée dans la terre seinte, 1, 307; side Bandouin à s'emparer de Sidon, ilid. 2 recolt no morevan de la vrale croix, ibid.; son a jour à Constantinopie, IV, 132.

Siloé (fontsine de), 1, 223,

Simeon obtient la petite Arménie, I, 134. Simeon, patriarche de Jerusalem : son entrevue svec Pierre l'Ermite, 1, 45; implore le secours

des fidèles, 221; sa mert, 216, Simon, evêque de Noyon, prend la croix, 1, 363. Simon, sire de Nesle, reçolt de Lonis IX l'administration du royaume, III, 271.

Sisson de Montfort (comie de Leicester) ferme le projet d'accumpagner Louis 1x eu Palestine, III, 98; y renonce, 99; se revolte contre Henri m, 245; sa mort apaise les troubles de l'Angleterre, 267; ses fils nussacrent Henri

d'Allemagne su pied des suiris, 284, 295, Simonel (frère); ses prédications, IV, 7 Sirte IV, pape, précise la paix entre les chré-

tiens et la guerre contre les Turcs, IV, 25, 26, 32, 33. S'eres : vaincus par les Saxons, 1, 410, 441,

Swarne, ville: prise par les cruisés, 111, 360; tombe an pouveir des Tartares, 386; pillée par le cardinal Caraffe, IV, 26. Sobicaki (Jean), roi de l'elogne, bat les Turcs,

IV, 83 , 84. elimen I, sultan des Turcs, s'empare de Belgrade, IV, 59; de l'ile de Rhodes, ibid.; but les Hongrois, 61, 64; leur accorde la paix, 64;

N mort, 71. Soloman II : il bâte la décadence de l'empire terc, IV, 89.

Solitaire du mont des Otiviers : son entrevue avec Tancrède, I. 219, note; exhorte les croi->6s. 2:bi.

So, brouius, patriarche de Jérusaicm : causes de se mert, 1, 10. Sora : distique de Frédérie u sur l'incendie de cette ville, III, 21, note.

Spaletro, ville : son econeil aux croisés, II, 379. Sporte : 11, 322; ruinee par les Turcs, IV, 45; par les Vénitiens, 22.

S'atnes. Veyex Mounments. Sucre : la canne à sucre est transportée en Eerope, I, 244; IV, 300.

Sacnon, fils du rei de Danemarck : sa mort tragione, 1, 450. Vavex Florine.

Souer, abbé de Saint-Denis : esposé à la crelsade de Louis vii, 1, 362; est nommé régent da roysame, 373; son éloge, 413, 417; prêche nne neuvelle croisade, 447; sa mort, fbid. Surremetie de l'église cetholique romeine, to-

counce par le ciergé gree, II, 267; successivement par les empereurs Androule, Cantacozène, Jeau Paleologue, 111, 376, 387; piusieurs sectes s'y soumettent, 388. Syraeuze, ville : piliée par les Sarrasias, 1, 272;

son commerce as unzième siècle, II, 192. Surie (ls): conquise par les Perses, 1, 6; delivrée par Herachus, ibid.; son état su sixieme siecle, ibid.; tombe su ponvuir d'Omar A.

Tage: succès des chrétiens sur ses bords, I, 414. Taki-Eddin, neven de Saladin, II, 99, 436. Telleurand de Périgord, cardinal d'Albano et legat du pape, 111, 363.

Tamerian un Temar: ses conquêtes, III, 385, 386. Tuncarrille (le comte de), prendis croix, 111, 363. Tancrède, preud la croix, 1, 93; fuit les plaisirs de Bysance, 103; sa conduite su siege de Ni-

cee, 412; strive sons les murs de Tarse, 127; sa querelle avec Baudusin, 128, 129; chasse les Tures le Malmistra, 130; sitaque les troupes de Bandovin et se reconcitie svec tul, 434 ; soumet la Cilicie, Mid.; rejnint l'armée à Artesie, 141; ses exploits devant Antioche; sa modestie, 148; il ramène au camp l'ierre l'Ermite, 453; prend is citadelle d'Antioche, 204; arbore à fléthteem le drapesa de la croix, 216; secourt Baudogin dn Bourg, 219; combat cine mushimans sur le ment des Oliviers, ided.; procure do bois sux croisés, 234; se récoucilie subliquement avec Baymand, 228; see expleits an siège de Jerusalem, 231, 233, 235; s'uppose en vain an massacre des musulmans. 239; partage avec Godefroy les richesses de la mosquée d'Omar. 240; sa réponse nu potriarche Arnould, 246; sequitte la dime pour le saint sépulcre, 217; ses conquêtes en Gali-Iće, 278; favorise les prétentions de clerge, 283; sa querelle avec le conte de Melno, 280; abandenne la principauté de Tibériade pour celle d'Antioche, 290; accorille les restes de trois grandes armées de pelerins, 295; sa discussion avec Bandonia da Bourg au siege de Carrhes, 301; desastre qui en resolte, ibid.; il échappe presque seul à la défaite, ibid.; neuvelles contestations avec Baudonin appisees par le roi de Jérnsalem, 301; sa mert, 30s; son éloge, ibid.; son esractère, IV, 107; com ment il reste possesseur de la mosanée d'O+ mar, 144, 285.

Tancrède, file astarel de Geilianme si, usurpe le trése de Sielle, Il. 111. Turenter, Insectes, 1, 243; 11, 432.

Tarac (ville): sa situation, 1, 127; conquise par Tancrède, 428 et suiv. Tartares eu Comina : envahissent l'empire grec,

11, 325; massacrent vingt mille Armenicus, 329; mœurs et conquêtes des Tartares dans le meyen age, 111, 62, 56; Gengiskan et ses :ucesseurs, 56, 57 et sivi; plen prime Exiliadi (1997; C. et mol.; musolomuler, envoyer, en Tariari, 198, 229; les Tariares Moglis Semperce de Español, III, 241; c'Aley, de Bunasci des principales of les de la Syrer, 242; plandeurs plincis hansa-reçoire nt le haptene ao concle de Lyan, 201; leurs diverses intradons, 241; a12; met var-ses par kcisum, 242; ervalde-ent la Nylie et la Polisibler, 244-247; comportes de Tarieria, nel-266; pormpud les Tariaris en Energe, 18, 19, 200; pormpud les Tariaris en desacreto le malometisme, field.

Tasse (le) ses poèmes romparés avec l'histoire, 1, 23 : note. Tatice, general des Grees, abandonno le camp des croises, 1, 133.

Tearas (moot, : traversé par les croisés, 1, 427, 424, 433. Témélicas : iuitu par les Sarrasios, 1, 49.

Témélieux : iuitu par les Sarrasjos, 1, 49. Temple de Siloson : les semements enlevés par Titus sont rerouves et deposes dans l'egilse

du Saint-Sépulcie, à Jerusalem 1, 5, Templora : lear origine, 1, 332 ; IV, 945 ; leurs corurs, 1 3-3; s'umssent aux François, 392; concoarent au siège de Hauras, 402 ; s'opposent aux projets d'Amna y sur l'Egypte, 11, 18 ; le grand mattre va solliciter les seroars de la chretiente. 26; leurs demèles avec les bospitaliers, 179, 1 0; 111, 239; sont accuses d'avoir reçu de l'argent « e Nalek-A b-l afin de faire échouer les entreprises des rroises, IL 190; leur contuite au siege de Domiette, 386, 394, 400; font une treve aver le prince de Damas, et abticament la restriction des saints lieux. 111, 42; leur alussement, 72; exhortent Louis ax a traver avec les posalmans, 443: tem dier mit resume à sa foi et s'attache ou sultan littors, 252; les templiers se reunissent au prince Edmund, 300; mort gloriease des defenseurs de l'tolomais, 335 ; viennent a'eta-

blir en Orrident. 340; sur leur procès en France, ibid. et suiv. Temagie. Voyer Gengliskon. Terraine et museur des vays conquis par les croises : comment den septient la possession.

1, 278, dans quelle praportius pouvaient être legues, 1V, 444. Testempale renai mattles à l'occasion ou en fa-

Testements rends quables a l'occassan ou en faveur des croiss-es, II, 73, 223, 233; III, 211, 332. Testements (chevaliers), leer institution, II,

4:6; leur puissonce, III, 349. Thater (mo. 1): sa description, II, 384; les croises y ren outrent les Turrs, 382. Thatlet de Saenet, defend l'empereur Frédérie

an rom lie de Lyon, Ill, 71-84.

Theoter. Gan var., prince d'Epire, III, 20.

Thibart, come de Bhus, pered la rrolx, II, 67.

Thibart II', comie de Champagne, prend la 77 re de Dien, I. 0.

cruix, II, 9.15; est pouve communicat de 17 Tri-18t. Voit Impéte.

eroisés, 217; sa mori, 223; lègoe tous ses tresurs pour é re employés à la sainte entreprise, iénd. Thiburt V, comte de l'hampagne et roi de Na-

varre : se révolte courre la royante. III., 28; l'intonte les maheures de le ona-lean, 29, 32; l'v, 143; assiste au supplire de ¿ca vassaux percisients. 135; ae sout en, etcher l'expedition courre l'ara, 36; tant avec le sou-au d'Engine, 42; proof la truit une secunde fois, 962; est alle viele de la poèce, 362; au mort, 501. Tablean, arrindiance de Liege, est elu pape, 111, 300, 761 d'écoure X.

Thierri, conne de Faudre, permi la croix, I, 303, 313; s'embarque seal pour la Pales ioc, 393; solliche et obsent la principante de Damos, 403, 404; debarque à B. yrouth avec des peierins flamonts, II, 9; revient une quairenne fois dans la Pal-ninc, 11; sa ferune prend le volle a Bechanie. IV, 436.

Thierri, fils de l'hilippe, romte de Flandre, s'embarque pour la Palestine, II, #27.

Thierry, matire des chevaliers de l'ordre Teutonique, III. 2 t. Thomas de Gelono, envoyé par l'empereur d'Allomague pres du soliair d'Egypte, III. 46.

Tioron : siege de cette forterese par les étarétieus, II, 495 et suiv. Thoron ou Thiosore, prince gree, gonverneur d'Edesse, l. 427; adopte Bontaulu de Bont-

ion. 138; ses sujets se revilteut coutre lui et le masserent, t.p. Théroide, ville : prise par Taucrède, 1, 278; tombe au pouvoir de Neladiu, 11, 43, 51; est

defiulte par un trembiement de terre, 43, note. Timerista, po sesseurs do flefs à vie, chex les Tures, IV, 90. Timar. Voir Tamerien. Torent-Brit, vanoneur des Perses, est élu roi

sur le champ de lottaille, I, 35; II embrasse, avec son armée, le milion étione, Bal., sa domination sur l'Orient et sur l'Orchient, 36. Tolon (intilliè de), II, 358.

Torine, ville pilse par Saladia, 11,9%; est livrée aux flommes par les croives, 111, 26%. Touce de chevalier de), ses exploits, 111, 207.

Toulougen le selameur dei, singulier cartet qu'il se propose d'adresser nox Tures, IV, a foursair : leur uriglue, IV, 242; il co est donne plusieura pendant le siège de Profesats, II, 434; IV, 131, 432; sout selendus par le conrille de Livo, III, 28.

Toutevarh (le sultau), ravage la Syrie et la Palestine, 1, 37.

Trèlioude infurinqué de), su foodation, II.

316. Tromblements de terre : eo Judée, 1, 310; en Syrie. II. -2; en Exyste et en Syrie, 346. Tr re de Dien, 1. -0. Trmité (ordre de la) ; son institution, II, 426; IV. 265. Tripoti, ville rommerçante de Syrle : prise par

les colses, 1, 301, 305; assiegee par Saladin, II. 92; est en portie detroite par un tremblement de terre, 316; assis gee par Malek-Adhel, 3:3; prise et en partie detruite par le sultan Kelaoun, III. 318; re rise par les crusca, et livrée aux Bammes, - 61. Tristan (Jean), ilne de Nevers, fils de Louis 1x :

Tyr, siege et prise de cette ville por les chrèsa naissance, ill. 169; preud la erolx, 202; memit de la peste, 252. Trankafoura: celebrent dans leurs vers les souf-

frances de J.-C., of la captivité de Jerusalem, 11, 369; 111, 49,

Tanis: sa description, III, 276, 277, Tarbessel, ville prise par Raudonin, L. 133.

Tarcoman on Parthes, se rendent redoutables anx chrétiens, 1, 227, 328; II, 85. Tarca: s'empurent de 4 Perse, 1, 25; se convertissent au matometisme, 31; leurs conquêtes, ibid., 27 et suiv., 47; leurs mœurs, 38, 39, if; ravagent lenr pays devant les chretiens, 124, 450; surprennent et massarrent le croi-sès, 450; sont battus, 450; perseentent les chrétieus d'Anthiche pendant le siège de cette

ville, 163; journe d'Antioche, 189 et suiv.; so réunissent aux Egyptions après la prise de Jerusalem, 248; aneantissent successivement trois armées de pélorins, 263 et suiv.; battus par Baudouin, 257; font lever le siège de Carries, 301; surprennent Gerval-, coute de Tibériade, 308; envalussent la Judée et gagnent la ba'aille de Paneas, 30%; se dispersent saus combuttre, 310; ravagent la principanté d'Antioche, 317; leurs marms, 326; dispersent l'armee de Conrad, 388; sunt vaineus por les Français, 390; les battent a leur tour, 391; combattent les troupes de Frederic Barberonsse, II, 82; distingués en Turcomans, Turcobons, Turcogistes et Turcuscytes, 81; les Tures de l'Asie Mineure interviencent dans les querelles des princes chretiens de la Palestine, 34x; bistoire de la dynastie o tomane, 375; envalussent la Grèce, 316; comment ils traitent les empereurs, ibid., 378; sont battus par Sigismund, 3+0; le lattent à leur tour, 381; sont valurus par les Tartares, 386, et par Ladislas, 306; Amurat, Mahomet II (volr ees mots); les Turcs s'emperent de la Grèce, IV. 9, 14; profitent de la jaix comme de la geerre pour accruitte leur pul-sance, 26; sont battus, 30, 31; preunent la ville d'Oirante, 32; legra succes routre les Veultieus, 43; ils s'emparent de l'Egypte, 48, 42; font une excursion dans les ties d'fisères et sur les côtes de Marsello et de Tunion, 55; s'emparent de Bel-grade, 50, et de l'ile de Hiodes, abd.; battent

les Hongrais, 64, 64; font le siege de Vienne,

tiens, L 321; assiègee par Saladm, 11, 51, 90-94: détruite par on tremblement de terre, 316; tombe au pouvoir des mosulmans, iII, 33 Urbain II, pape : charge Pierre l'Ermite d'sunourer la prochaine delivemee de Jerusalem, I, 46; convoque un concile à Plaisance, 4x; un sutre à Clermont; il y préche la première erolsade, 52, 51; IV, 219; refuse d'en être le chef, 1, 55; s s démèles avec l'antique Gulbert, 90; il s'adresse principalement aux Français pour la croisade, IV, 204; sa moderation, 217, 218. Urbain III, pape ; sa mort, II, 61.

pante, 72; ce qui nuisalt à la conservation et

anx progrès de leurs conquêtes, 77-78; leurs exeursiuma à la to du serzience siccle, 78; il

envoient des ambas-adeurs à Hemi IV. ilod.

reprennent les hostilites contre les chretiens,

79; fout one paix avantageuse, 82; ils s'em-

parent de Candie, \$3; sont buttus par L So-

bie-ki, 81; causes de leur decadeuce, 85-80; soni comparés aux ituma us. 87.

Urbain IV, pape : engage les poujdes à proudre les semes contre les musuimans, III, 215 ; reçoit la somme ssion de Michel Paleologue, 47: ses démèles avec Maintroi, roi de Sielle, Urbain V, pape, préche une nouvelle croisade. III,

aus emploie l'argent de la cruisade à combottre des brigands, 361. Urboine (d'), eroise français, monte le premier à l'assant de Constantinu le, II, S.O.

Valdemer III. rol de Danemarch, preud la eroix, III, 363-364.

Valeron de Limbourg, preud in croix, II, 185; arrive en Palestine, 182. Valerun, évêque de Beyrouth, va sollieller in protection du pape et les secours des guerriers d'Occident, III, 73, 90.

Valincourt (Malbieu de), commando une partie des croises su siege de Consusutinople, II, 232; sa mort, 327. Varonges, gardes du corps des empereurs grees, II. 421

Varna (batalilo de), III, 303, 339 Vasco de Gama, doublo le cap de Boune Espérance, IV, 44 Vare de Jerus-Christ, conserve par les Génois,

1, 994 Valure, gendre de Lascaris : ses conquêtes, III, 31. Yaudole, lear origine, 11, 355 l'échus, chaucelier de l'église de Constantinople, 63; échouent devaut Maite, 70; s'empareut de l'île de Chypre, 74; perdent la bataille de Lo-

111, 284,

Vendôme (le comie de l. prend la croix, II, 67; | Wolf on Gueife II', dee de Bavière, prend la sa mori, 111, 408, Venise (république de) : prend part à la guerre

sainte, 1, 292; etat de cette puissance, 11, 217, 337 : fruit qu'elle retire de la einanième croi sade, 311-342; résultats de sa politique, IV,

Vépres siciliennes, III, 314 Vergy. Voyet Gabrielle de Vergy

43 et suiv.

Vérsue (congrès de), convoqué par le pape Locins, IL 36. Ve : in (le) : sujet de la guerre entre Benri II et

Philippe-Auguste, 11, 63. Vézelay, petite ville de Bourgogne célèbre pa les predications de soint Bernard, 1, 362, 363. Victor III, jupe, promet aux chrétiens la ré-

mission de leurs péchés s'ils vout combattre les infidèles, 1, 43 l'idu , poête , célèbre d'avance les succès éz

Leon x contre les Tures, IV, 50, Vienne, ville, assiègee par Soliman, IV, 63; second siège de rette ville par les mu-uin

83; est délivrée par Sobieski, 83, 85. Vierge (sainte). Voyez Apparitions, etc. Vieux de la Montagne, chef des assassins, I, 328; fait assassiner Courad, II, 445; son am-

bassade à Louis 1x, III, 209. Villehardouin ( Geoffroi de ), maréchal de Champagne, prend la croix, II, 216; son ambassade à Venise, 247, 222; assiste au siege de Constantiponie, 253, 260 : obtient le titre de marichai de Romanie, 309; son enractère, 334.

Villehardoùin (Geoffroi de ), neveu du précélent fonde une principanté dans le Péloponèse, II, 322. Villehardouin (Gnillaume de ), prince d'Achale, vieut se réunir à Louis ex pour combatre les

Infidèles, HL 447. Vitri, ville prise d'assaut par Louis vu. L. 360. l'al : comment les croisés panissaient ce crime, II. 73; IV, 444. Valkmar, prètre, chef des croisés, les excite

W

contre les Julfs, 1, 76, 77.

Walon, chevaller chrétien : coupé en morceson par les Tures, 1, 165.

croix, 1,94; est hatte par les Tures, 268; sa fulle et sa disparition, ibid.

Wodacy, cardinal, ministre de Benri von, IV, 53, Warrester (l'évêque de) : sa reponse an sujet des conquêtes des Tartares Nogois, III, 63, note.

Worme (diète de), II, 185. Ximenes (cardinal), IV, 53,

Figury, prince de Maridin et d'Alep : bat les chretiens d'Aptioche, I, 317, 8:8; attaque le roi de Jérusalem, 348; est vaincu; sa mort, 319.

Falande, fille et heritière du roi de Jerusalem, III, 2; épouse Frédérie II, empereur d'Aliemagne, 6; sa mort, 14, note.

l'era, comte de Soissous, prend la croix, I, 363. Year (le frère ) : euvoyé par saint Louis auprès da Vienz de la Montagne, III, 209, 240,

Z

Zepeli (Jeen), palatin de Transvivanie, disnor la couroune de Hongrie au frère de Charles-Opint, IV. 63. Zara : siège et prise de cette ville par les Vé-

tlens, 11, 232, 233. Zeis-Ed-lin, radl de Damas, s'arrarbe la barbe à la nouvelle de la prise de Jérusalem, I, 248.

Zenghi: son avenement à l'empire, 1, 330; assirge le rol de Jérusalem dans le château de Nontferrand, 342; veut assieger la ville de Damas et rennnre à ce projet, 343; perd ta ville de Panéas, 344 : ses conquêtes, 349 : son caractère, shid.; fait le siège d'Edesse, 350; s'en empare, 353 ; sa mort, 354, Zimiacès, empereur de Constantinopie : ses spe-

cès contre les Sarrasins, 1, 20; il meurt empoisonné, ibid.

Zizim (prince). Voyez Gem.

### FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE.

Paris, - Typograph'e Rexon et Mauthe, rue de Rivoli, 141.



j

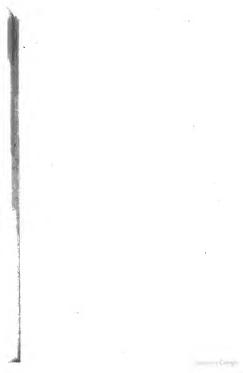





